UNIV. OF TORONTO LIBRARY













# GRAMMAIRE DE LA LANGUE D'OÏL

oυ

GRAMMAIRE DES DIALECTES FRANÇAIS

AUX XII° ET XIII° SIÈCLES.

# GLOSSAIRE

ÉTYMOLOGIQUE

G. F. BURGUY.

TROISIÈME ÉDITION. TOME III.

> BERLIN, 1882. W. WEBER.

PARIS,

MAISONNEUVE & CLE



PC 2818 B8 1882 V.3

16444

# PRÉFACE.

En annonçant un Glossaire comme supplément de ma Grammaire, je m'étais uniquement proposé de donner la signification des mots de l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ouvrage. Des considérations toutes particulières qu'il serait inutile d'exposer ici, m'ont déterminé à modifier ce plan. J'offre aujourd'hui au public un Glossaire étymologique. Mes lecteurs apprécieront la valeur de ce changement, et ceux qui ont mesuré les difficultés d'un pareil travail useront volontiers d'indulgence envers moi pour le retard qu'a éprouvé sa publication.

Le Glossaire donne les mots par ordre de famille. Cet arrangement déplaira sans doute à quelques-uns de mes lec-Ils prétendront que chaque mot a droit à être traité à la place que lui assigne l'alphabet. D'accord; mais je les prie de songer que ce Glossaire ne forme pas un tout indépendant: il fait partie intégrante de la Grammaire de la langue d'oil, et, si je ne me trompe, la classification des mots par familles est du domaine de la grammaire. Au surplus, je n'ai pas adopté une systématisation rigoureuse; je me suis contenté de grouper les mots dont la vocalisation est semblable ou à peu près, et j'ai indiqué brièvement leurs affinités. Ajoutez à cette considération, que j'avais affaire à une langue mobile, dont les formes dialectales varient à l'infini, et que j'aurais toujours été obligé de recourir à des renvois pour éviter de reproduire souvent jusqu'à quinze fois la même explication, ou de tomber dans un défaut commun à presque tous nos glossaires du vieux langage, qui attribuent des significations différentes aux formes dialectales d'un seul et même mot. Il ne s'agissait donc que de quelques renvois de plus, dont les inconvénients sont contre-balancés pour le moins par les avantages qu'offre le groupement des mots par ordre de racine et de famille.

Comparé à l'ensemble de la langue d'oïl, ce Glossaire paraîtra fort borné; néanmoins il contient un assez grand nombre de mots qui n'ont encore été recueillis par personne; il en explique d'autres dont on avait ignoré jusqu'à présent la vraie signification; il donne enfin l'étymologie ou la dérivation de beaucoup de formes qu'on avait tout à fait méconnues ou qui étaient restées un problème à mes devanciers. Les articles suivants confirmeront entre autres cette assertion: acater, assener, ataïner, blet, brau, bret, caillou, chaceuol, contretenail, enhermi, escalcitrer, falourde, fremillon, garillant, gourle, gragant, marer, meslin, mien, parax, pieu (pal), pullent, quoi, re, relayer (laier), resprit, rigoler, scancelhier, sombre (ombre), spur, stanceneir, etc., etc.

Le grand nombre de matériaux que j'avais à mettre en oeuvre me forçait d'être fort bref. Aussi, comme M. Diez, ai-je cru pouvoir me dispenser de rechercher en chaque occasion l'origine de l'étymologie proposée, et de réfuter toujours au long celles que je regarde comme fausses. Je me suis cependant tenu obligé à faire quelque chose pour la mémoire d'un homme qu'on décrie aujourd'hui à l'envi. C'est Ménage. J'accorde à ses détracteurs qu'il n'avait pas toutes les qualités qui font l'étymologiste; mais c'était un homme d'esprit et fort savant. Ses ouvrages sans être bons, rigoureusement parlant, contiennent d'excellentes choses, et on lui doit l'étymologie d'un très-grand nombre de mots. Que d'autres après lui soient parvenus à des résultats identiques par des voies plus rationelles, cela ne saurait lui enlever la gloire de la découverte. J'ai donc cité le nom de Ménage au sujet de tous les points difficiles sur lesquels il s'est prononcé, pour prouver à ceux de mes lecteurs qui n'ont pas connaissance de ses ouvrages, assez rares actuellement, que sa science n'est pas aussi méprisable que certaines personnes le publient par-dessus les toits. Il faut, du reste, rendre cette justice à l'Allemagne qu'elle ne s'est pas associée à ces clameurs. Son plus grand linguiste dans le domaine roman, M. Diez, s'appuie sur l'autorité de Ménage, il ajoute même son nom à des mots dont on ignore l'origine. C'est assez dire, ce me semble, quel cas il fait du Dictionnaire étymologique de la langue françoyse et des Origines de la langue italienne, d'où il a extrait maint article et des notices fort importantes.

Je dois réclamer encore en faveur d'un autre de mes compatriotes qu'on s'habitue aussi a traiter un peu de haut en bas, bien que tous ceux qui ont écrit sur les langues romanes aient puisé à pleines mains dans ses ouvrages. On voit que je veux parler de Raynouard. Nous avons beau jeu, nous autres, pour grouper les mots par ordre de famille, de racine, d'analogie; nous ouvrons le riche Lexique de la langue des troubadours, et quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent nous y trouvons tout ce qu'il nous faut dans le plus bel arrangement du monde. Quelles que soient les erreurs auxquelles son système l'a entraîné, l'oeuvre de Raynouard n'en est pas moins celle d'un homme d'un éminent talent, si l'on ne veut pas lui concéder le génie.

J'ai rappelé ailleurs les droits que M. Diez avait à ma gratitude. Le profit que j'ai retiré des nouvelles recherches qu'il a consignées dans son *Dictionnaire des langues romanes* les a encore accrus. Je dois aussi des remerciments tout particuliers à MM. Pott, Diefenbach, Schwenck, dont les savants et consciencieux travaux m'ont souvent guidé dans le labyrinthe des étymologies. Ils comprendront tout ce que mon coeur leur garde, s'ils veulent bien compter les difficultés qu'ils m'ont aidé à vaincre.

Les temps sont passés où l'on criait de toutes parts: *Mort aux patois!* On en recueille aujourd'hui les moindres débris. On a reconnu que l'étude des patois est une introduction nécessaire à la connaissance des radicaux de la langue littéraire et que par eux seuls on parvient à s'expliquer distinctement le plus grand nombre des étymologies. Toutefois les savants de quelques-unes de nos provinces n'ont pas déployé assez d'activité pour rendre au jour ces inappréciables

monuments de l'art d'exprimer la pensée. L'ancienne principauté de Montbéliard, p. ex., dont le patois présente tant de particularités remarquables, n'a pas encore son dictionnaire. Je serais heureux, ci ces lignes et les citations que j'ai faites dans mon Glossaire décidaient un de mes compatriotes à entreprendre cette tâche méritoire.

J'avais l'intention de joindre à ce Glossaire des remarques sur la prononciation de la langue d'oïl. Ce travail a pris une extension telle, que je suis forcé d'en faire l'objet d'une nouvelle publication.

Je serais certainement coupable d'ingratitude, si je terminais cette préface sans offrir le tribut de ma reconnaissance à la presse, dont les éloges m'ont encouragé dès le principe à poursuivre avec zèle la pénible tâche que je m'étais imposée. Mes critiques reconnaîtront, je l'espère, que je n'ai rien négligé pour me rendre digne de l'intérêt qu'ils ont bien voulu m'accorder. Je regrette seulement que les profondes et curieuses observations publiées par M. Littré dans le Journal des Savants me soient parvenues trop tard pour les utiliser dans ce troisième tome.

Berlin, 4 juillet 1856.

# ADDITIONS

- A LA TABLE DES OUVRAGES SCIENTIFIQUES CITÉS DANS LA GRAMMAIRE DE LA LANGUE D'OÏL.
- Chevallet. Origine et formation de la langue française par A. de Chevallet. Paris 1853. 1ère partie.
- DIEFENBACH. Celtica I. II. III. Sprachliche Documente zur Geschichte der Kelten; zugleich als Beitrag zur Sprachforschung überhaupt, von Dr. Lorenz Diefenbach. Stuttgart 1839.
- DIEFENBACH. Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache von Dr. Lorenz Diefenbach. Frankfurt am Main, 1851. II. vol.
- Diez. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen von Friedrich Diez. Bonn, 1853.
- Du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo Dufresne Domino du Cange, cum supplementis integris monachorum ordinis S. Benedicti, D. P. Carpenterii, Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Parisiis, Didot frères.
- Grandgagnage. Liège, 1847. 1850. I, II vol (inachevé).
- Honnorat. Dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d'oc ancienne et moderne.... par S. J. Honnorat, docteur en médecine. Digne, 1847. III vol.
- Humboldt. Prüfung der Untersuchungen der Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache von Wilhelm von Humboldt. Berlin, 1821.
- Schwenck. Wörterbuch der deutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung von Konrad Schwenck. Frankfurt am Main, 1838. 3e Auflage.
- Zeuss. Grammatica celtica. E monumentis vetustis tam hibernicae linguae quam britannicae, dialecti cambricae, cornicae, nec non e gallicae priscae reliquiis construxit J. C. Zeuss. Lipsiae, 1853.

TABLE

#### DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS CE GLOSSAIRE.

| absol.      | absolument.                | m.              | masculin           |
|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| adj.        | adjectif ou adjectivement. | Mén.            | Ménage.            |
| adv.        | adverbe ou adverbiale-     | n.              | neutre.            |
|             | ment.                      | p.              | page.              |
| ahal.       | ancien haut-allemand.      | part.           | participe.         |
| allmâ.      | haut-allemand moyen.       | pas.            | passé.             |
| allmod.     | nouvel haut-allemand.      | pers.           | personne.          |
| anc. franç. | ancien français.           | pl.             | pluriel.           |
| anc. nor.   | ancien norois.             | pl. r.          | pluriel régime.    |
| cà-d.       | c'est-à-dire.              | pl. s.          | pluriel sujet.     |
| cat.        | catalan.                   | port.           | portugais.         |
| Cfr.        | confer, cà-d. comparez,    | prép.           | préposition.       |
|             | consultez.                 | prés.           | présent.           |
| comp.       | composé.                   | pron.           | pronom.            |
| dér.        | dérivation ou dérivé.      | propr.          | proprement.        |
| Dief.       | Diefenbach.                | prov.           | provençal.         |
| dim.        | diminutif.                 | R. ou Rayn. LR. | Raynouard Lexique  |
| écoss.      | écossais.                  |                 | roman.             |
| empl.       | employé.                   | r ou rég.       | régime.            |
| esp.        | espagnol,                  | r. dir.         | régime direct.     |
| f.          | féminin.                   | rég. ind.       | régime indirect.   |
| fig.        | figuré.                    | rel.            | relatif.           |
| gloss.      | glossaire.                 | S.              | singulier.         |
| goth.       | gothique.                  | s. e. v.        | sub eodem verbo.   |
| holl.       | hollandais.                | s. r.           | singulier régime.  |
| imp.        | imparfait.                 | S. S.           | singulier sujet.   |
| ind.        | indicatif.                 | subj.           | subjonctif.        |
| inf.        | infinitif.                 | subst.          | substantif ou sub- |
| irl.        | irlandais.                 |                 | stantivement.      |
| isl.        | islandais.                 | s. v.           | sub verbo.         |
| ital.       | italien                    | v.              | voyez.             |
| lmâ.        | bas latin.                 | vb.             | verbe.             |

NB. Dans les renvois, le chiffre romain indique le tome, le chiffre arabe, la page de la *Grammaire de la langue d'oïl.* — Quand je n'avais rien à ajouter ou à corriger aux explications données dans les t. I et II, je me suis contenté d'y renvoyer, afin de ne pas grossir inutilement le Glossaire.

## INTRODUCTION.

J'ai établi dans le premier tome de cet ouvrage que la plupart des mots français qui n'appartiennent pas à la famille latine, sont d'origine allemande. Pour compléter mon travail sur la dérivation, j'aurais donc dû indiquer les lois qui ont présidé aux permutations que nos aïeux firent subir aux mots allemands en les naturalisant dans la lingua romana. Mais, pour marcher en toute sûreté, je voulais, avant de me prononcer, examiner encore attentivement cette partie du matériel de notre langue, parce que dès lors j'avais le pressentiment que certains philologues faisaient une trop grande part à l'allemand aux dépens du celtique, tandis que d'autres restreignaient beaucoup trop le domaine de l'allemand pour élargir celui du celtique. C'est aujourd'hui une certitude pour moi, et j'ose espérer que ceux qui voudront bien étudier le présent Glossaire se rangeront à mon opinion. Toutefois, je dois avouer qu'en cherchant à établir ce qui revient de droit à l'un ou à l'autre de ces deux éléments constitutifs du français, j'ai toujours donné, à raisons égales, la préférence au celtique. Les germanomanes en prendront sans doute occasion de m'accuser de celtomanie. Peu m'importe, j'ai la conscience d'avoir travaillé sans prévention aucune, et je tiens fort ridicules toutes les conclusions qu'on tire de ces emprunts faits par un peuple à la langue d'un autre. Voici du reste ce qui m'a décidé à suivre la voie que j'indique.

Une langue répandue sur une vaste étendue de pays, quelle que soit la culture intellectuelle du peuple qui la parle, ne saurait disparaître sans laisser d'assez nombreuses traces, surtout à l'égard des choses de la vie commune, même lorsque toutes les circonstances militent contre elle. Vous prétendez que la conquête romaine et l'invasion des peuplades germaniques ont dé-

truit complétement la langue celtique. Cela n'est pas, ne peut pas être. Allez dans nos campagnes, aujourd'hui encore où l'instruction est si répandue et l'usage du français littéraire si étendu, où les moyens de communication sont si faciles, les rapports avec l'extérieur si fréquents, et vous entendrez des mots fort expressifs qui ne se retrouvent pas même dans les plus vieux monuments de notre langue; vous en entendrez d'autres qui ont disparu depuis des centaines d'années de l'usage des villes. Eh bien, si les hommes du XIXe siècle montrent une religieuse fidélité à conserver ce que leur ont transmis leurs pères, vous m'accorderez que ceux des premiers siècles de notre ère ont dû en faire autant, pour le moins 1, quelles qu'aient été l'habileté et la tyrannie de leurs oppresseurs; vous direz avec moi que le celtique s'est de toute nécessité conservé dans la lingua romana à un bien plus haut degré qu'on ne l'admet ordinairement, parce que l'on suppose toujours à tort que la disparition du celtique comme langue usuelle, au VIIe siècle, implique sa disparition complète de la vie sociale. Si nous avions autant de monuments du vieux celtique que nous en avons de l'ancien allemand, p. ex., ils nous fourniraient sans aucun doute la preuve de ce que j'avance ici2. Nous y trouverions la vraie source de nombre de ces mots patois dont on ignore complétement l'origine, et peut-être même celle de bien d'autres qu'on croit pouvoir rattacher en toute sûreté à tel ou tel idiome, parce que la racine en question y est amplement représentée. Car, à tout prendre, cette dernière circonstance n'est pas une preuve sans réplique. Il y a, p. ex., des mots celtiques qui ont fort peu ou point de représentants dans les langues néo-celtiques, et si les écrivains grecs et latins ne nous avaient pas fait connaître leur origine, nous serions induits, faute de documents celtiques anciens, à les rapporter à un autre idiome où nous trouverions une racine convenable.

Un second moment en ma faveur, c'est que l'Allemagne ellemême a subi l'influence celtique. On ignore encore, il est vrai, la véritable portée de cette influence; a cependant plusieurs savants allemands ont démontré que beaucoup de noms de lieux, de

<sup>(1)</sup> On connaît la ténacité des peuples celtiques pour tout ce qui concerne leur nationalité. (2) Cfr. ce que j'ai dit t. I, p. 12 et 13 du celtique et de ses rapports avec les autres langues. (3) La connaissance de monuments franciques pourrait seule fournir une certitude à cet égard.

rivières, etc., qu'on croyait allemands, étaient celtiques; ils ont prouvé que certains mots et quelques formations grammaticales de leur langue avaient la même origine. Etait-ce donc être partial ou *celtomane*, si le celtique et l'allemand me fournissaient la racine d'un mot, que d'accorder la préférence à l'aînée des deux langues dans notre Europe, quand des considérations toutes particulières ne parlaient pas pour le contraire? Je ne le pense pas.

Cette confession faite, je vais donner des explications nécessaires à l'intelligence de quelques dénominations dont j'ai fait usage dans ce Glossaire, puis je traiterai de la dérivation des mots français d'origine allemande.

La langue du peuple germanique a eu, comme celle de tous les peuples, un grand nombre de dialectes. Le plus ancien est le gothique (du IV° au VI° siècle), ainsi nommé de la nation des Goths. Il nous reste de ce dialecte des fragments assez considérables d'une traduction de la Bible faite par l'évêque Ulfilas. Nous y voyons la langue dans sa structure originelle, pour ainsi dire, et, grâce à ce précieux monument, il nous est donné d'approfondir chaque formation, chaque mot de la langue actuelle. Après le gothique, l'histoire nous prouve la coexistence des dialectes suivants: haut-allemand, anglo-saxon, ancien norois, frison et saxon¹.

On distingue trois périodes dans le haut-allemand: la première, qui s'étend du VII° au XI° siècle², a reçu le nom d'ancien haut-allemand; la seconde, du XII° au XV° siècle, celui de haut-allemand moyen; la troisième, du XVI° siècle jusqu'à nos jours, celui de nouvel haut-allemand. L'ancien haut-allemand était la langue des Francs, des Alamanni et des Bavarois. De là les noms des trois dialectes si souvent mentionnés dans l'histoire: le francique, l'alamannique, le bavarois. Le francique était la langue littéraire du royaume carolingien-franc dans la Neustrie et l'Austrasie. Il est donc à regretter pour la linguistique française que, parmi les monuments de l'ancien haut-allemand, il ne nous en reste aucun en pur francique. Nous y trouverions la solution de bien des problèmes qui nous embarrassent fort. Le haut-allemand moyen, qui avait cours dans la Souabe, la Franconie, la Suisse,

<sup>(1)</sup> Je ne cite que ceux dont il est fait mention dans le Glossaire. (2) Ces dates ne sont qu'approximatives et j'y comprends les époques de transition.

la Bavière et l'Autriche, fut la langue littéraire à dater de la fin du XII° siècle. Avec la réformation, commence la 3° période, et dès lors le haut-allemand, modifié dans nombre de ses rapports phoniques par l'influence du saxon (v. ci-dessous), fut la langue de toute la partie éclairée de la population allemande.

Les Anglo-Saxons, qui étaient établis à l'extrémité occidentale de la Germanie, nous ont laissé des monuments d'une haute antiquité, en vers et en prose, fort importants pour la linguistique. Leur dialecte, après s'être assimilé un élément roman, a donné naissance à la langue anglaise.

L'ancien norois était la langue des peuples du Nord. Il subsiste modifié dans le suédois et le danois; mais il a conservé son ancienne forme et sa vigueur première dans l'islandais pour ainsi dire jusqu'à nos jours.

Les habitants de la Frise se tinrent longtemps isolés de leurs voisins, aussi le dialecte *frison* conserva-t-il à peu près sa forme première jusqu'au XIV° siècle. Cette circonstance donne de la valeur aux monuments écrits dans cet idiome, bien qu'ils soient de date assez récente. La réunion de la Frise à la Hollande réduisit le dialecte frison à l'état de patois.

Au XIII<sup>e</sup> siècle, un autre dialecte, le *néerlandais*, prend tout à coup rang parmi les langues littéraires. On ne lui trouve pas de passé, aucune charte ne prouve son existence antérieure comme idiome particulier. C'est un voile impossible à soulever aussi longtemps que l'on n'aura pas retrouvé quelques monuments du francique. Le néerlandais continue de fleurir dans le hollandais.

Abstraction faite des Frisons et des Néerlandais, les peuplades qui habitaient entre le Rhin et le Weser, entre le Weser et l'Elbe, parlaient le dialecte saxon, dout il nous reste un monument considérable et important pour la science grammaticale, bien qu'il ne date pas des plus anciens temps. Le dialecte saxon fait le fond de ce qu'on appelle aujourd'hui bas-allemand.

## DÉRIVATION.

Les anciennes langues germaniques étant généralement peu connues en France, je crois devoir donner avant tout quelques renseignements sur les alphabets du gothique et du haut-allemand. Je les réduis en tableaux pour simplifier le travail et pour faciliter les comparaisons.

TABLEAU

DES VOYELLES, DE LEURS PERMUTATIONS ET DE LEURS
ALTERATIONS.

|              | Voyelles     | les Permutations             |                             | Altérations                  |                              |                             |                              |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|              | Gothique     | Ancien<br>haut-alle-<br>mand | Haut-al-<br>lemand<br>moyen | Nouvel<br>haut-alle-<br>mand | Ancien<br>haut-alle-<br>mand | Haut-al-<br>lemand<br>moyen | Nouvel<br>haut-alle-<br>mand |
| Brèves       | а            | а                            | а                           | a, â                         | e                            | e                           | e, ä, æ                      |
|              | i (aí) 1     | i, ë³                        | i, ë                        | i, î; ë, ê                   |                              |                             |                              |
|              | u (aú, 1 iú) | и, о                         | и, о                        | u, û; o, ô                   |                              | ü, ö                        | ü, ue; ö, œ                  |
| Longues      | ê2           | â                            | â                           | â, a                         |                              | æ                           | æ, ä                         |
|              | ô            | ио                           | ио                          | û                            |                              | ne, (üe)                    | e<br>u                       |
|              | û            | û                            | û                           | au                           | ire                          | iu                          | eu, äu                       |
|              | ái ¹         | ei, ê                        | ei, ê                       | ei, ê                        |                              |                             |                              |
| Diphthongues | áu ¹         | ou, ô<br>(au, ao)            | ou, ô                       | au, ô                        |                              | öu, œ                       | eu, äu, æ                    |
| Diphth       | ei           | î                            | í                           | ei (ai)                      |                              |                             |                              |
|              | ín 1         | iu, io, ia,                  | iu, ie                      | eu, ie (=î)                  |                              |                             |                              |

<sup>(1)</sup> M. J. Grimm distingue deux sortes de ai, au, iu: l'une où l'a et l'i jouent le principal rôle, et où l'on fait entendre les deux voyelles; l'autre où l'appui de la voix se fait sur i et sur u. L'accent indique ici ces différences. At et au sont toujours pour i et u quand un h ou un r suit, et at répond alors à l'ë de l'ancien haut-allemand, tandis que le gothique di devient ei, ê, dans l'ancien haut-allemand.

<sup>(2)</sup> Le circonflexe indique la quantité.

<sup>(3)</sup> Cet  $\ddot{\varepsilon}$  avec tréma a été admis par les grammairiens modernes pour le distinguer graphiquement de l'e qui représente tantôt une altération de l'a, tantôt l'e de syllabes inaccentuées non radicales, où il a pris naissance d'une des voyelles  $\alpha$ ,  $\ddot{\varepsilon}$ , i, o, u, et d'autres sons. La prononciation de l' $\ddot{\varepsilon}$  se rapprochait de l'i, dont il s'est développé: celle de l'e tournait vers l'a; c'est, du moins. ce qu'on suppose.

TABLEAU

DES CONSONNES ET DE LEURS PERMUTATIONS.

|            | Gothique | Ancien haut-<br>allemand | Haut-<br>allemand<br>moyen | Nouvel haut-<br>allemand |
|------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 202        | l        | 7                        | l                          | Z                        |
| nide       | m        | m                        | m                          | m                        |
| Liquides   | n        | п                        | n                          | n                        |
|            | r        | r                        | r                          | r                        |
| 30<br>00   | ь        | b ou p                   | b (p, pp)                  | b (p, pp)                |
| Labiales   | p        | f, ph, pf                | f, pf                      | f, pf                    |
|            | v        | 10 1                     | w                          | w                        |
|            | f        | v                        | v (f)                      | f(v=f)                   |
| e a        | g        | g ou k (c)               | g (c)                      | g                        |
| ıra]       | k        | k ou h, ch               | k, ch                      | k, ch                    |
| Gutturales | ħ        | h                        | h, ch, g                   | h, ch, g                 |
| 5          | j        | j, (g)                   | j, g                       | j, g                     |
| Linguales  | d        | d ou t                   | t                          | t (th)                   |
|            | t        | 3 2 ou z                 | 3 ou z                     | ß et z                   |
|            | (a) s    | 8, r                     | s, r, sch                  | s, r, sch                |
|            | (b) z    | r                        | r                          | r                        |
|            | th       | th ou d                  | d                          | d                        |

(1) Dans les manuscrits de l'ancien haut-allemand on trouve, au lieu de w, tantôt u (quand la voyelle u suit ou précède, de même qu pour qw, kw).

(2) Cette lettre répond à tss (z/l), tandis que le z à la valeur de tf. Au commencement des mots on écrivait toujours z; au milieu et à la fin des mots on employait surtout z après les liquides l, n, r (rarement après les voyelles), et 3 après les voyelles (après les consonnes quand il y a eu contraction).

### Voyelles.

Les règles que j'ai données touchant les permutations des voyelles latines ne peuvent en général être appliquées aux voyelles allemandes. A quoi attribuer cette différence? Aux habitudes d'organes des conquérants de la Gaule romaine, à la position de l'accent dans leur langue et à sa modulation, enfin à la manière différente dont ils articulaient les voyelles et les diphthongues. Telles sont les causes principales qui influèrent sur la déformation des mots allemands. Il y en a d'autres encore, peut-être; mais celles-là sont décisives, et il serait inutile de recourir à des suppositions.

- I. A long. C'est l'a du haut-allemand; on voit par le tableau des voyelles que le gothique ne le connaît pas et qu'il le remplace par e. Cet a long reste en français, s'affaiblit en e, ou se diphthongue en ie, ai: wage¹, bar et biere, rasse et raisse (courant, ruisseau, de l'ancien norois râs, ib., anglo-saxon raes).
  - A bref, gothique, se maintient, s'affaiblit en e, ou se diphthongue en ei, ai, comme l'a bref latin, mais seulement avant m, n: gage, garir, halle ou hale, régime gram ou graim, sujet grains ou greins.
- II. E long. La langue d'oïl ne connaît ni l'e long gothique, ni l'e long du haut-allemand: le premier se range sous l'a long du haut-allemand, l'autre répond à l'ai gothique V. plus bas.
  E bref. Cette lettre manque dans le gothique. D'après ce que j'ai dit ci-dessus Tableau des voyelles, note 2), l'ancien haut-allemand a deux espèces d'e: l'un répondant à l'a bref gothique, dont je viens de parler, l'autre qui s'est développé de l'i. Je renvoie donc à cette lettre.
- III. I long du haut-allemand, répondant au gothique ei, reste intact: riche, cnivet, rider.
  - I bref du gothique et du haut-allemand, auquel on doit joindre l'ai gothique et l'è du haut-allemand (v. le Tableau des voyelles), reste i, se permute en e et quelquefois en ie, ei, a: eschif, eschirer, fieu feu fiu, fres freis, feltre fautre, renc, sen san.
- IV. O long du gothique, de l'ancien norois et de l'anglo-saxon, n'éprouve aucun changement, tandis que son correspondant de l'ancien haut-allemand uo (plus anciennement ua) produit d'abord ue, oe d'où se développe oi, uei, uî: croc, rostir, orguel orgoil orgueil orguil, faldestuel faudestueil faldestoed.
  - O bref du haut-allemand, répondant au gothique u, aú,
    (v. Tableau des voyelles, note 1) reste o ou se diphthongue comme l'o bref latin: mordre (homicidium), hose
     huese hoese house. Cfr. I, 25.

<sup>(1)</sup> Les mots cités sans explication se trouvent dans le Glossaire. Je renvoie au t. I, p. 23 et suiv. pour la distinction des formes dialectales. On fera sans peine les comparaisons avec la langue fixée.

V. U long du gothique et de l'ancien haut-allemand, n'éprouve aucun changement: brun, brut (belle-fille), buc, escume.
U bref et aû du gothique, u bref de l'ancien haut-allemand, restent quelquefois, mais ils passent le plus sou-

vent à l'o: huche, forbir, horde, morne.

VI. Ai, c'est-à-dire ái, du gothique, auquel répond l'en ou l'ê de l'ancien haut-allemand, se présente sous les formes ai, ei, a: ham, gale, hairon, hait — eit, laid — leid.

VII. Au, c'est-à-dire áu gothique, ancien haut-allemand ou, ô, et, avant le VIII° siècle, au, ao, devient o (u), ou, oi: hoge, rosel, sope — soupe, choisir.

VIII. Iu (iu), qui, dans l'ancien haut-allemand déjà, est représenté de diverses manières: iu, ia, io (plus anciennement ëo), n'a pas de forme constante dans la langue d'oïl. Il y a d'ailleurs peu de mots qui le contiennent. Nous avons d'abord iuv, iuv, ïv: triuve — triuve — trive; puis oi (i d'iu syncopé): croissir.

#### Consonnes.

I. P gothique répond à ph (f) de quelques-uns des plus anciens monuments du haut-allemand, et à pf du haut-allemand moyen et moderne. P gothique initial ne se montre guère que dans des mots d'origine étrangère. Il en est de même de pf initial, qui tient sa place quand l'admission des mots a eu lieu de bonne heure, tandis que p reste dans ceux d'admission récente.

P initial se maintient dans la langue d'oïl: poe.

P médial et final, ancien haut-allemand pf, f, ff, se présente sous les quatre formes p, b, v, f: agrapeir, eschif ou eskip, eschiper, estouble, estofe, eschevin.

II. B gothique disparaît dans l'ancien haut-allemand proprement dit, où p le remplace, tandis que certaines peuplades, p. ex. les Francs, conservent le b. Au lieu de bb, le haut-allemand moyen et moderne emploient toujours pp. Il faut remarquer encore que l'anglo-saxon, l'ancien norois et le saxon ont souvent f pour b ou p. De là, pour le b gothique, les consonnes b, f, v (pour b médial), p (pour bb), dans la langue d'oïl: bande, brant, bric, bride,

lobe, robe, escrevisse, graver, nafrer — navrer, riper (de rippen, rippen, ahall. riban).

III. F gothique répondant à v = f et f du haut-allemand. L'allemand moyen fait toujours usage de f à la fin des mots, avant les consonnes s, z, t, dans le corps des mots, et comme initiale des mots d'origine étrangère; partout ailleurs il emploie ordinairement v.

F est constant, excepté dans la combinaison lf: faldestuel, fel, garol, Arnol (Arnulf).

IV. V gothique, w du haut-allemand. Selon M. J. Gramm, le v gothique se prononçait comme le w de l'allemand moderne, tandis que le w de l'ancien haut-allemand était l'équivalent du w anglais. Le v final gothique est voyelle (u) après une voyelle brève, il est consonne (v) après une voyelle longue et les consonnes. Médial, il est aussi consonne dans la diphthongue úu avant i, ê, ei, et dans la diphthongue iu, avant chaque voyelle. Le w final de l'ancien haut-allemand se permute partout en u ou en o, et peu à peu même la voyelle disparaît. Dans le nouvel haut-allemand, on emploie b au lieu de w après l et r quand il y a une voyelle de syncopée, et w ne peut jamais figurer à la fin des mots ou des radicaux. Enfin le w tombe avant une consonne.

Le v gothique ne se trouve pas dans la langue d'oïl; c'est le w de l'ancien haut-allemand qui y figure sous les formes gua, gue, gui, avec rejet du son u dans quelques provinces, tandis que d'autres le maintiennent. Les provinces qui furent le plus longtemps soumises à l'influence allemande conservèrent le w (cfr. I, 33). On rencontre même v, qui provient de la confusion du v roman et du v étranger. Ex. gaagnier — guaigner, gaarnir — guarnir — warnir, gueredon — geredon — werdon, guiscart, triuwe — trive, wage (aujourd'hui vague au lieu de gague), espervier.

W se résout en outre en ou, o: ouest, ouaiter pour waiter, Gaudoin (Gotwin); ou se syncope: Regnalt (Re ginwald).

Enfin, ce que je viens de dire du w final de l'ancien haut-allemand explique le mot de bloi, qui s'est formé comme poi de pau. Quant à la forme blef, que je me Burguy, langue d'oil, Glossaire. II. Éd.

suis expliquée par un féminin bleve, le f repose simplement sur le w allemand. Iwa (îwa) a également produit if.

- V. M. Le *m* final de l'ancien haut-allemand et de l'allemand moyen se permute quelquefois en *n*. La langue d'oïl connaît aussi cette permutation, mais le plus souvent elle apocope le *n*: estorn puis estor, Bertran (Bertram). Les noms propres en an final prirent de bonne heure un d: and.
- VI. N. Je ne trouve pas d'exemple de la permutation de cette liquide en l ou en r (cfr. I, 41); notre gonfalon, p. ex., s'écrivait régulièrement gonfanon.
- VII. L se permute en r: gaufre. Il se transpose quelquefois: floc
  folc. Avant une consonne, le l allemand suit la même loi d'aplatissement que le l latin: falde faude. Cfr. I, 42.
- VIII. **R** se permute en *l: helberc* et *herbert*. Le *r* allemand se transpose comme le *r* latin: *escremir*, *burnoier*, *grenon guernon*. Cfr. I, 42.
  - IX. K. Le k gothique, qui est remplacé par q avant un v, se permute dans l'ancien haut-allemand proprement dit en ch quand il est initial, en hh dans le corps des mots. Il se maintient seulement dans les combinaisons sk (= sc), lk, rk, nk. Le gothique kk répond à l'ancien haut-allemand proprement dit cch, haut-allemand ordinaire ck. Au XII° siècle, les combinaisons sk, skr se transforment en sch, schr.

Le son k reste avant les voyelles o, u, avant une consonnne et à la fin des mots: escume, escurie, escot, bacon, blanc, folc. (Cfr. I, 35 pour les différences dialectales du picard). Avant a, le k prend le son sifffé ch, comme avant l'a latin, et nous avons ici les mêmes différences dialectales (cfr. I, 34 et suiv.). Le son ch a lieu aussi avant e, i, au contraire des mots dérivant du latin (I, 37. 38.), hormis le dialecte picard-flamand. Cette différence, dont je n'ai pas su fournir la raison à l'égard de l'exception picarde-flamande (I, 38.), pourrait peut-être s'expliquer par une supposition de M. Diez rapportée I, 35. Du reste, au lieu de ch, on a aussi les formes dialectales avec le son k, et ce, ci, comme pour les mots d'origine latine. Ex. Charles — Karles,

eschac — eskiec, riche — rice — rike, eschancer — escancer, escharnir — escarnir — eschernir — eskernier, eschiver — eskiver, eschiper — esquiper; de même les féminins blanche — blanque, franche — franque, fresche — freske.

Le k passe au g, comme le c latin: rogue (ancien norois  $hr\hat{o}k-r$ ), ganivet (et cninet), grape.

Le k de la combinaison sk se syncope ou s'apocope quelquefois: fres, fresanche, seneschal.

- X. Q. Il n'y a, que je sache, aucun mot de la langue d'oïl dérivant de l'allemand qui contienne cette lettre.
- XI. G gothique, g ou k (c) dans l'ancien haut-allemand, reste guttural ou prend le son de j avant toutes les voyelles: gueude gelde, wage, jardin gardin, gai (et notre geai), jarbe garbe, gigue gige, targe. (Cfr. I, 39 g latin.)

On a quelques exemples de la syncope du g, ce qui donne lieu à une diphthongaison avec i: esmaier — esmoier, haie.

Au lieu de rg, la langue d'oïl a quelquefois rt: (helbere) herbert. Ce t est probablement pour c de l'ancien haut-allemand, comme dans haubert (hauberc).

- XII. J initial sonne j dans la langue d'oïl: gehir jehir. Lorsqu'un j médial est précédé de b, p, d, t, ces lettres se syncopent et alors j a sa prononciation ordinaire ou devient ch: loge, creche, gager. Quant au j des verbes gothiques en jan, qui passent dans la langue d'oïl à la 2° conjugaison, il se permute en i. Si le j du gothique ou du haut-allemand est précédé de la nasale n, on écrit ordinairement gn, comme dans les mots dérivés du latin (II, 235): broigne, mais aussi bruni avec i, gaagnier guaigner. Quelquefois le g adouci repose sur un i final du nominatif ou sur le j qui se trouve au génitif, etc.: gage.
- XIII. H. Dans l'ancien haut-allemand, on employait toujours h où le gothique avait k final, quelquefois où il avait k médial. Dès le IX° siècle, les combinaisons hl, hn, hr, hw perdent l'aspirée. Le haut-allemand moyen se sert de sch pour se; l'allemand moderne l'emploie aussi avant d'autres consonnes pour le simple s (schlagen, schmecken).

H initial allemand reste ordinairement dans la langue d'oïl: healme (mais aussi eame), hauberge (aujourd'hui auberge), ham, halt, hanter, hanap.

La combinaison hl perd l'aspirée: los (lot), Loeis (Hludowîc); dans toaille sa syncope produit un son mouillé.

La lettre h de la combinaison hr ne se maintient que quand on intercale une voyelle: renc — par contre harrengue, renge.

XIV. T. Le t gothique est représenté dans l'ancien haut-allemand par z au commencement des mots et dans les combinaisons lz, nz, rz, et par 3 dans le corps des mots et comme consonne finale.

La langue d'oïl conserve ordinairement t: tape, tomber, torbe, batel, baste, bout. Quelquefois elle le syncope:  $ha\ddot{e}r$ , esclier. Le z de l'ancien haut-allemand se trouve cependant représenté dans la langue d'oïl par z, c, ch' s, ss, avant toutes les voyelles: blecier — blescier, bozon bouson, escrevisse, grocer, esclice (à côté de esclit), champer (mot patois, s. v. tape).

XV. D. Le d gothique passa au t dans l'ancien haut-allemand. Le d de l'ancien haut-allemand répond à l'aspirée th du gothique. On trouve cependant th pour d dans quelques monuments de l'ancien haut-allemand, mais ce n'est qu'une variante orthographique de d. Quant au th du nouvel haut-allemand, il est indicatif de la quantité.

La langue d'oïl rend le d gothique par d: borde, bande. Elle le syncope: loire, fuerre, gaagnier, braon. Toutefois il y a des formes où linfluence du haut-allemand est visible: tassel, mordre et murtre. La combinaison nd conserva d'abord la finale, puis elle la perdit: brant — branc — bran.

XVI. S. Le son s reste: sope, danser (cfr. I, 34). S médial et s final qui, le plus souvent, deviennent r dans les autres dialectes, sont représentés par s ou par r dans la langue d'oïl: rosel. La combinaison sl intercale un c: esclier. (Cfr. H.) Sm, sn, sp, st restent: esprohon, isnel, estache, estal.

A, ab, ad prép. II, 340 et suiv.; à ce que conj. II, 376.

A interj. II, 402.

Aage v. edage.

Aaiatie v. ate.

Aaige v. edage.

Aaise v. aise.

Aaiser v. aise.

Aaisie, aeisie v. aise.

Aaisier v. aise.

Aaitir v. ate.

Aamer, aimer v. amer.

Aamplir v. ademplir.

Aanerer v. ancre.

Aasmement v. aesmer.

Aasmer v. aesmer.

Aate v. ate.

Aatie v. atc.

Aatine v. ate.

Aatir v. ate.

Ab v. a.

Abaier II, 362, aboyer; de adbau-bari. De là le subst. abois, proprement extrémité où est réduit le cerf, le sanglier, sur ses fins, lorsque les chiens l'entourent en aboyant.

Abailler v. bail.

Abaisser v. bas.

Abaissier v. bas.

Abandon v. ban.

Abandoneement v. ban,

Abandoner v. ban.

Abatre v. batre.

Abatut partic. emp. subst., abatre.

Abaubir v. baube.

Abbes v. abet.

Abe v. albe.

Abeit v. abet.

Abelir v. bel.

Abesoigne v. soin.

Abet, abeit I, 116. II. 269, s. s. abbes I, 345, abbé; de abbas, propr. père.

Abet v. beter.

Abeter v. beter.

Abevrer, abevre v. boivre.

Abiter v. habiter,

Aboenir v. bon.

Aboivre v. boivre.

Abonder v. onde.

Abovrer v. boivre.

Abrander v. brant,

Abraser v. brase.

Abrevier v. bref.

Abri, abri; ital., esp., port. abrigo, prov. abric.; abrier, couvrir, mettre à l'abri. M. Diez I, 276 dér. abrier de l'ahal. birîhan, couvrir, mais ce mot n'a pas encore été retrouvé; cependant on pourrait le supposer, car on a antrîhan, découvrir. L'a serait l'ad latin. Je crois qu'il y a une étymologie plus simple et plus rapprochée: c'est le latin apricus, bien qu'au premier abord la signification de ce mot paraisse tout à fait contraire à celle du roman; mais, en y regardant de plus près, on reconnaîtra qu'il n'en est rien. En effet, abri signifia dans le principe, et il signifie surtout encore, un lieu qui protège du froid, de la pluie, etc. Or apricus locus ou neutre apricum (ήλιαζόμενον, dans les gloses sur Pomp. Fest.) signifie lieu exposé au soleil, et l'on a dit d'abord apricum, abri, par opposition à un lieu ombragé; puis, admettant une très-petite extension, on a pris abri comme contraire de lieu froid lieu humide, etc. Cfr. Ménage s. v. abri et Caseneuve Orig. franç. De abrier, nous avons fait abriter, en intercalant un t euphonique.

Abrivet, abrivé, rapide, vif, prompt, pressé, empressé; part. passé d'un verbe que je ne connais pas dans la langue d'oïl, mais qui se trouve dans le prov. brivar, presser, s'empresser; abrivar, ib.; de briu, vivacité, force, courage; esp., ital., port. brio; du celtique: ancien irlandais brîg, valeur, gallois brîgh, force, vie.

Absolu v. soldre.

Abstinence I, 230, abstinence; abstinentia.

Abuissement v. buisser.

Abuisser v. buisser.

Abusion II, 84, abus, erreur, tromperie, fraude; d'abuser, de abuti, propr. abusari.

Acaindre v. ceindre. Acarier v. char III. Acaser v. case.

Acat v. acater.

Acater, achater, acheter I, 178. II. 39, procurer, acheter, faire un échange; ad-captare, lmâ. accaptare, accapitare; subst. acat, achat I, 57, acquisition, achat; comp. racater, rachater, rechater I, 177. 364, racheter, sauver; d'où rachateres, rachateor I, 77, racheteur, sauveur; rachatement I, 159 rachètement, salut; cfr. DC. s. v. accaptare, Mén., acheter. En partant d'un autre point de vue et d'une autre signification de capere, captare, on employa ad-captare, acater, achater dans le sens de assembler, amasser; comp. racater, rachater I, 192, rassembler, réunir, ramasser. La signification de ce mot est restée inconnue jusqu'ici (v. entre autres le glossaire de la C. d. R.); cependant il l'a encore dans quelques patois, p. ex. dans celui de Montbéliard. Crf. le proverbe: Pierre que rôle (roule) n'aicâte pe (pas) de môsse (mousse).

Accide, négligence, indolence, ennui, tristesse. DC. acedia, accedia, grec ἀχηθία.

Accorre v. corre.

Accreissement v. croistre.

Aceindre v. ceindre.

Aceler v. celer.

Acemeement v. aesmer.

Acener, achainer, faire signe de venir; comp. de a et de cener; subst. ital. cenno, signe. On trouve, dans la basse latinité, cinnus, tortio oris, cinnare, innuere, mots qui dérivent peut-être de cincinnus, boucle de cheveux; de sorte qu'on aurait donné une acception générale à la propriété qu'ont les boucles de flotter, pour ainsi dire de faire signe. Cfr. locher. Ne confondez pas avec assener.

Acenser v. cense.

Acer v. acier.

Acerin v. acier.

Acerter v. cert.

Acertes v. cert.

Acesmeement v. aesmer.

Acesmement v. aesmer.

Acesmer v. aesmer.

Acesser v. cesser.

Achainer v. acener.

Achaison v. occasion.

Achaisonner v. occasion.

Acharier, charier v. char I.

Acharier, confronter v. char III.

Acharoier v. char I.

Achat v. acater.

Achater v. acater.

Acheminer v. chemin.

Acheson v. occasion.

Achever v. chef.

Achier, apier v. es, abeille.

Achier, acier v. acier.

Achierer v. char III.

Achiever v, chef.

Achoison v. occasion.

Achoisonner v. occasion.

Acier, acer, achier II, 242. 303. 357, acier; lance; lmâ. aciare, aciarium, de acies sc. ferri, fer dur.

Aclasse, être aux abois (au propre), râler (?). J'ai rencontré ce mot une seule fois, il se trouve cité II, 213. Ignorant sa signification précise, car on ne peut la déterminer d'après un exemple, il est difficile d'indiquer son origine. Isidore donne conclassare pour conclamare; une forme semblable avec une autre préfixe conviendrait peut-être fort bien ici. On pourrait aussi songer à clas, qui, en provençal, signifie cri, clameur, glapissement; en irlandais, glas signifie plainte.

Aclin v. cliner.

Acliner v. cliner.

Aclore v. clore.

Acoardi v. coe.

Acoder v. code.

Acointance v. cointe.

Acointe v. cointe.

Acointement v. cointe.

Acointer, acointier v. cointe.

Acoiser v. coit.

Acoisier v. coit.

Acolcher v. colcher.

Acoler v. col.

Acomblement v. comble.

Acompaignier v. compain.

Acomparer v. par, adj.

Acomplir, acumplir, I, 210. 267. II, 352, accomplir; de ad-complere; acomplir sa parole I, 334. Cfr. complie.

Aconduire v. duire et II, 253. 5.

Aconfermer v. ferm.

Aconseiller v. consoil.

Aconseure, aconsevre v. sevre.

Aconsieure, aconsievre v. sevre.

Aconsievir, aconsivir v. sevre.

Aconsirre v. sevre.

Aconsivre, aconsiure v. sevre.

Aconsoivre, aconsore v. sevre.

Aconsques 1, 190.

Acousnir, aconsuire, aconsure v. sevre.

Aconter v. conter.

Acoragiement v. cuer

Acoragier v. cuer.

Acorber v. corbe.

Acorcier, acorchier v. cort, adj.

Acordance v. acorder.

Acorde v. acorder.

Acorder, acourder, convenir, arrêter, accorder; s'acorder à qqch. I, 196. II, 313, s'acorder absol. I, 237, faire sa paix; acorder um desbat I, 380; acourder qqn. à qqn. II, 54, mettre la paix entre eux; comp. racorder I, 263, faire sa paix, se rapprocher; subst. acort I, 402, accord, convention, société, parti; acorde, accorde I, 400. II, 387, accord, conciliation, traité; acordance, accord, convention. Du latin cor, comme discordare, concordare, recordari.

Acorer v. cuer.

Acorre v. corre.

Acort v. acorder.

Acost v. costeit.

Acoster v. costeit.

Acostume v. costume.

Acostumeement v. costume.

Acostumement v. costume,

Acoton, aucoton, auqueton, aqueton, aucton, hoqueton, sorte de casaque militaire, qui se mettait par dessus la chemise: Sor sa chemise vest l'auqueton de .ij. plois (Ch. d. S. I, 229). Ce mot est un dérivé médiat de l'arabe al-qóton, d'où l'on a fait coton, en espagnol algodon, coton et ouate. C'est de algodon, dans le dernier sens, qu'on a dérivé aucoton.

Acouardi v. coe.

Acoucer v. colcher.

Acouder v. code.

Acoudre v. coudre.

Acourder v. acorder.

Acouter v. code.

4

Acquill v. cueillir.

Acravanter v. crever.

Acraventer v. crever.

Acreantement v. creanter.

Acreanter v. creanter.

Acreis v. croistre.

Acrevanter v. crever.

Acroire v. croire.

Acrois v. croistre.

Acroissement v. croistre.

Acroistre v. croistre.

Acueil v. cueillir.

Acueillir v. cueillir.

Acuel v. cueillir.

Acuit v. coit.

Acuiter v. coit.

Aculchier v. colcher.

Acumplir v. acomplir.

Acun, acune, acuns v. alcuens et I, 169.

Acunter v. conter.

Acuser II, 164, accuser; de accusare. Cfr. cause, encuser.

Ad prép. v. à.

Adecertes v. cert.

Ademetre v. metre.

Ademise v. metre.

Ademplir, aamplir, aemplir II, 82. 145. I, 160. 1, emplir, remplir, accomplir; adimplere; comp. paraemplir I, 180, accomplir, remplir, exécuter; raemplir I, 142. 196, remplir, accomplir.

Adenerer v. denier.

Adens v. dent.

Adenter v. dent.

Adenz v. dent.

Ades, adies II, 267; tot ades II. 268; ades . . . ades II, 268.

Adeser v. aherdre.

Adestrer v. destre.

Adevancer v. dayant.

Adevinaille, adevinal v. devin.

Adevinement v. devin.

Adeviner v. devin.

Adies v. ades.

Adob v. dober.

Adobe v. dober.

Adobement v. dober.

Adober v. dober.

Adocier v. dols.

Adol v. dober.

Adolcier v. dols.

Adolcir v. dols.

Adomagier v. damage.

Adone, adonques v. donc et II, 283.

Adons, adont v. donc et II, 283.

Ados, armure v. dober.

Ados, appui v. dos.

Adoser v. dos.

Adou v. dober.

Adoube v. dober.

Adoubement v. dober.

Adouber v. dober.

Adoul v. dober.

Adrecher, adrecier v. drescer.

Adrescer, adresser v. drescer.

Adube v. dober.

Adubement v. dober.

Aduber v. dober.

Aducier v. dols.

Aduire v. duire.

Adulcier v. dols.

Adulcir v. dols.

Adunc, adunkes v. donc et II, 283.

Adure v. durer.

Adurer v. durer.

Adversarie v. avers.

Adversier v. avers.

Adversiteit v. avers.

Adversitet v. avers.

Aë, âge v. edage.

ago v. cuago.

Aë interj. II, 397.

Aeisier v. aise.

Aëit v. edage.

Ačiz v. edage.

Aemplir v. ademplir.

Aërdre v. aherdre.

Aerien v. air.

Aesier v. aise.

Aesmer, aasmer, esmer II, 319, estimer, évaluer, croire, présumer, pen-

ser; de aestimare; subst. esme, estimation, évaluation, opinion, intention, but, calcul, action de viser; à esme, d'avis, dans l'espérance, sur le point; d'où aasmement II, 141, pensée, attente; esmance, opinion basée sur des combinaisons, valeur, portée; faire esmance, faire mine de qqch., ajuster, menacer de frapper; - esmee, estimation. Les mêmes formes verbales signifiaient calculer, dresser, préparer, ajuster, présenter, faire mine de qqch.; on a fait passer la signification du verbe de la pensée à l'action. L'orthographe aasmer semblerait remonter à l'influence de ad-aestimare, azesmar en provençal, d'où la langue d'oïl avait fait acesmer I, 66. 304, disposer, arranger, ajuster, orner, parer; et d'ici acesmement, ajustement, parure, atours; du part. pas. l'adv. acesmeement, acemeement, en grand appareil,

Aeure de aorer.

Aezo I, 149. 157.

Afabloier II, 393 pour afoibloier, afebloier v. floible.

Afaire v. faire.

Afaite v. afaiter.

Afaitement v. afaiter.

Afaiter, afaitier, affaiter II, 254. 255. 398, orner, parer, préparer, apprêter, accommoder, raccommoder, panser, apaiser, apprivoiser; de affectare; part. pas. afaitiet, afaite, bien élevé; s'afaiter, se mettre en état, se disposer, se préparer; de là afaitement, ornement, parure, manière, façon, instruction.

Afaitier v. afaiter.

Afaitiet s. v. afaiter.

Afamer v. faim.

Afautrer v. feltre.

Afebleier v. floible.

Afebloier v. floible.

Afeire v. faire.

Afeltrer v. feltre.

Afenir v. fin.

Aferir v. ferir.

Afermer v. ferm.

Afeurer v. fuer.

Afeutrer v. feltre.

Affection I, 126. 227, affection, volonté; de affectio.

Afferir v. ferir.

Affi 1 re pers. s. prés. ind. d'affier. .

Affie v. foit.

Affier v. foit.

Affinite v. fin.

Affliction, afflictiun v. afflire.

Afflire II, 269, abattre, accabler, affliger; part. afflit, afflite, I, 50; de affligere, afflictus; affliction, afflictiun I, 371. II, 64, accablement, mortification, affliction; afflictio.

Afflit v. afflire.

Affronter v. front.

Affubler v. afubler.

Affuison II, 126, par attraction pour à fuison.

Affumbler v. afubler.

Affuster v. fust.

Afi v. fit.

Afiancer v. fiance.

Afiche, afice v. ficher.

Aficheement v. ficher.

Aficher, afichier, aficier v. ficher.

Afichiement v. ficher.

Afie v. foit.

Afier v. foit.

Afiler v. fil II.

Afiner v. fin.

Afoiblir v. floible.

Afolement v. afoler.

Afoler, I, 60, maltraiter, blesser, meurtrir, tuer; d'où afolement, détérioration, dommage, blessure; defoler, defuler II, 3. 275, comme afoler. Composés du latin fullare, verbe qu'on peut supposer d'après le substantif fullo, onis, d'où nos mots foule, fouler, foulon.

Afoler, devenir fou v. fol.

Afonder v. fond.

Afondrer v. fond.

Afranchir v. franc.

Afremer v. ferm.

Afrener v. frein.

Afronter v. front.

Afruiter v. fruit.

Afrunter v. front.

Afublail v. afubler.

Afubler, affubler et avec m intercalaire, affumbler I, 105. 290. II, 61. 390, cacher sa tête sous un voile, couvrir, vêtir, garnir de la fibula; lmâ. affibulare; afublail II, 131, manteau. (chlamys); proprement manteau avec la fibula, fibla dans Apulée; comp. desafubler, ôter le manteau, déshabiller. - On trouve desfubler dans le même sens, formé directement comme affubler G. d. V. v. 1129. P. d. B. v. 3995 desfublee est en un samit, c.-à-d. sans manteau.

Afuerer v. fuer.

Afuir v. fuir.

Agace, agache, agace, pie; de l'ahal. agalstra, prov. gacha, agassa; ital. gazza, gazzera.

Agacer, agacier, quereller, exciter à badiner ou à quereller, provoquer, harceler, piquer, irriter, aiguilloner. Ménage dér. agacer de agace, parce que les pies sont colères; mais il n'y a aucune apparence que ce soit juste, et, soit dit en passant, il donne une fausse origine au substantif. Agacer dér, de l'ahal, hazjan, allmod, hetzen, irriter, poursuivre, avec a préposé, ce qui permit au h, devenu médial, de se condenser en g.

Agache v. agace.

Agacier v. agacer.

Agait v. gaitier.

Agaiter, agaitier v. gaitier.

Agarder v. garder.

Agencer v. gent.

Agenser v. gent.

Agesir v. gesir.

Agiez v. algeir.

Agraanter v. creanter.

Agrafe v. agrappeir.

Agrappeir I, 131, prendre, saisir, accrocher, prendre avec vivacité et force; de l'ahal. krapfo, aujourd'hui krapf, krappen, crampon, crochet. A la même racine apartiennent les mots grappin, grappe, (Q. L. d. R. I, 115), autrefois aussi crape, agraffe, en wallon agrap. Pour grappe, cfr. le néerlandais grappe, krappe, ib.

Agreer, agreeir v. gre.

Agregier v. grief.

Agrei v. roi II.

Agreier v. roi II.

Agret v. roi II.

Agrevance v. grief. Agrever v. grief.

Agu, ague I, 106, II, 42, aigu, pointu, piquant; prov. agut; de acutus; aguiser I, 397, aiguiser; proprem. acutiare.

Aguaiter v. gaitier.

Ague v. agu.

Agueit v. gaitier.

Agueiter v. gaitier.

Aguet v. gaitier.

Agueter v. gaitier.

Aguile, aiguille, aiguille; lmâ. acuela pour acueula, acicula; de là aguilon, aguilun, aiguilhon, awillon II, 241. 244. 378, pointe, aiguillon. V. Ménge.

Aguilon, aguilun v. aguile.

Aguiser v. agu.

Ah interj. II, 402.

Ahaise, aheise v. aise.

Ahan (aan) II, 131, travail forcé, peine corporelle, peine, chagrin. Dans la basse latinité et dans la langue d'oïl, ce mot s'employait souvent en parlant du travail des champs: Ahaner. enhaner (terram ahanare), labourer, cul-Agenoiller, agenoillier v. genol. tiver: Enhancrent il toz les espazes Ahonir v. honir.

de cel cortil ki ne furent pas enhaneit (Dial. de S. Grég.); ahan, terre labourable, champ; ahanable, propre au labourage, ahanieres (rég. ahanor, plus tard ahanier R. d'A. p. 469) laboureur, cultivateur; ahanage II, 228, labourage, récolte, fatigue, peine. Carpentier cite le simple haner, labourer, que je n'ai jamais rencontré. S'ahaner signifiait se fatiguer, prendre peine (P. d. B. v. 32.). Du Cange dérive ahan de l'interjection han, que laissent échapper avec une respiration pressée les personnes qui font un travail pénible; ce serait donc une onomatopée. D'autres veulent que la racine han soit celtique. Owen cite en effet un afan dont la forme est parfaitement convenable pour racine de ahan; cfr. le prov., le port, et l'esp. afan; mais la signification dispute, trouble, sédition ne concorde guère; puis afan ne se trouve que dans un seul dialecte et peut-être a-t-il été lui-même emprunté ou est-il tout à fait étranger à notre ahan. M. Pougens parle d'un verbe français affaner = ahaner, et Raynouard Lex. Rom. en cite un exemple s. v. afaner.

Ahanable v. ahan.
Ahanage v. ahan.
Ahanier v. ahan.
Ahanier, ahanieres v. ahan.
Ahanor v. ahan.
Aherdre, aërdre II, 120-22, pren-

Aherdre, aërdre II, 120-22, prendre, saisir, empoigner, joindre, s'attacher, se joindre à un parti, de adhaerere, c.-à-d. adherere, avec d intercalaire; comp. entraherdre II, 121, s'entr'attacher, s'entresaisir, s'entrejoindre; desaherdre II, 121, détacher, disjoindre, débarrasser. Du fréquentatif (adhaesus), on forma adeser I, 297, s'attacher, toucher, attoucher, saisir.

Ahi interj. II, 402. Ahnesse v. asne. Ahonter v. honir.
Ahontir v. honir.
Ahucher v. hucher.
Ahunter v. honir.
Ahuri v. hure.
Ahurter v. hurter.
Ahyretement v. hoir.
Aidable v. ajude.
Aide, aidere v. ajude.
Aider, aidier v. ajude.
Aidis v. ajude.
Aie v. ajude.
Aiev. v. ajude.
Aiev. v. ajude.
Aiglent gratte cul dér

Aiglent, gratte-cul, dér. aiglentier R. d. l. V. p. 212, églantier; de aiguille, avec la suffixe ent, promprem. aiguillonné. Cfr. prov. aguilen, aiglentina. Aiglent était un peu plus honnête que sa traduction, et, si on l'eût conservé, églantier, églantine auraient au moins un primitif dans la langue moderne.

Aiglentier v. aiglent.

Aignel, aignez, aigniaus, aigniax I, 90. 149, agneau; de agnellus; dimin. aigneles, aignelait I, 99.

Aignelait v. aignel.
Aigneles v. aignel.
Aignez v. aignel.
Aigniaus v. aignel.
Aigniax v. aignel.

Aigre, eigre, egre I, 134, aigre, âpre, rude, avide; acer; adv. egrement I, 82, aigrement, âprement, rudement, vigoureusement; aigrete, amertume, aigreur; acritas; comp. aigrevin, vinaigre.

Aigrete v. aigre.
Aigrevin v. aigre.

Algue, aighe, aiwe, aive, awe, eve, ieve, iave, eave, eaue I, 68. 135. 377. II, 78. 79. 114. 125, etc., cau; de aqua. La forme moderne

Aigue, cavale, jument; de equa prov. egua. Pour la forme cfr. le mot précédent.

Aiguilhon v. aguile.

Ail v. al I.

Aillors, aillurs, aillours I, 375. 268. 148, ailleurs; de aliorsum; comp. d'ailleurs.

Aillours v. aillors.

Aillurs v. aillors.

Aim v. haim.

Ain v. haim.

Aine v. anc.

Ainehois v. ans.

Ainçois v. ans.

Aincores II, 287 et Gloss. ore II.

Aingle v. angele.

Ainkes v. anc.

Animi interj. II, 402.

Ainques v. anc.

Ainrme v. anime.

Ains, ainz v. ans.

Ainsi, ainsine, ainsint v. ensi et II, 273.

Ainsneit, ainsnes, ainsnez v. naistre et II, 272.

Ainsunkes v. ans et II, 273.

Air I, 83. II, 44, air; aire, naturel, manière d'être d'une personne, dispositions, humeur, origine; aerien II, 387, aérien, propr. aeranus. Dans ces derniers temps, on a tenté de dériver aire de l'allemand art; c'est une de ces étymologies basée sur une simple analogie de significations et qui montre combien peu on a étudié les lois de la dérivation. Comment art aurait-il produit aire? Air et aire sont identiques dans leur origine; le premier dérive de aër, le second de

mot les significations du latin spiritus, on a, ce me semble, la même marche: Air, souffle, ton, bruit, passions, d'où naturel, humeur, manière d'être d'une personne, dispositions. là à origine, il n'y a pas loin. disait de mal aire, de put aire, pour de mauvais naturel; de bon aire, pour de bon naturel, d'où l'adjectif debonaire, debonere II, 231, doux, bon, affable; adv. debonairement, deboinairement I, 335, avec bonté, affabilité, gracieusement; subst. debonairete II, 381, bonté, affabilité, gracieuseté.

Aïr v. irer.

Aïre v. air.

Aïré v. irier.

Aïreement v. irer.

Aïrement, archenement v. irer.

Airement, encre v. atrement.

Aïrer v. irer.

Aïrie v. irer.

Aïrier v. irer.

Aïrison v. irer

Airme v. anime.

Aïros v. irer.

Ais, ais; de axis; dér. aisie R. d. l. V. p. 34, porte; demin. aiselle, aisiele, aisil, aiseeau, petit ais à couvrir les toits, les livres, etc. (bardeau, dosse); de axicellus (axiculus).

Aisceau v. ais.

Aise, aisse, facilité, occasion, aise, plaisir; adj. aise, aisse, II, 170, content, joyeux; adverbial. à aise, II. 364, à l'aise, commodément, d'où le subst. aaise, ahaise Q. L. d. R. I, 66) facilité, contentement, aisance, richesse, secours; vb. aaisier, aaiser, aeisier, aesier, aiser, aisier, donner le nécessaire, donner de l'aise, mettre à l'aise, soulager, aider, secourir, servir, prêter, garnir; aaisie, l'adjectif aerea. Cfr. l'ital. aria, l'esp. aeisie, qui a son aise, riche; de là aisement, usage, faculté d'user qqch., | diminutif de avus, aivel dans l'angré, volonté, plaisir; comp. desaise, malaise; malaise, malaisse II, 170, malaise, mésaise; mesaise, mesese II, 217. 364. 384, mésaise, malaise; mesaisé, mesaisie I, 250, = egenus, malaisé, incommode, peu aise, mal à l'aise. On a proposé nombre d'étymologies pour ce mot: Périon le dér. du grec aioios, heureux, de bon augure; convenable; d'où le subst. ce qui convient, ce qui est commode; Menage remonte à otium; Frisch à l'allem. behagen; Schilter, Junius, MM. Grimm et Diez y voient la racine allemande contenue dans l'adj. goth. azêts, facile, commode, subst. azêti, agrément; mais, en ce dernier cas, il faudrait, pour la forme, avoir un subst. azi, qui n'a pas encore été trouvé, et je n'ose décider si on peut le supposer. Cfr. Rayn. II, 41, ais, aize, etc.

Aiselle v. ais.

Aisement v. aise.

Aiser v. aise.

Aisie v. ais.

Aisielle v. ais.

Aisier v. aise.

Aisil v. ais.

Aisli II, 407.

Aisse v. aise.

Aisselle I, 315, aisselle; de axilla pour ala.

Aistre, foyer v. astre.

Aisvos II, 407.

Aït, aïst v. ajude.

Aitant v. tant et II, 325.

Aitier v. hait.

Aïue v. ajude.

Aïuer v. ajude.

Aïuwe v. ajude.

Aïuwer v. ajude.

Aive v. aigue.

Aive, avie, aïeul; de avus; comp. besaive II, 160, bisaïeul; tresaive,

cienne langue, Ben. v. 11809.

Aivel v. aive.

Aiwe, aide v. ajude.

Aiwe, eau v. aigue.

Aiwer v. ajude.

Ajoindre v. joindre.

Ajoinst de ajoindre.

Ajornant v. jor.

Ajornee v. jor.

Ajorner v. jor.

Ajostee v. joste.

Ajostement v. joste.

Ajoster v. joste.

Ajoustee v. joste.

Ajouster v. joste.

Ajude, ajue, aïue, aüe, aide, seeours; force armée, troupe; aides, impôt; vb. ajuer, aïuer, aider, secourir; du latin adjutare. Cfr. dans les Serments, adjudha. Outre ces formes, on trouve aiuwe, aiwe; aiuwer, aiwer, où le w semble indiquer une influence du latin adjuvare; et aide, eide, aïe, eïe; aider, aidier, eider II, 231; comp. entraidier II, 160, s'aider mutuellement. Remarquez les formules Deus ajude, ajue, aüe, aïe, Dieu aide, si Dieus m'aït, m'aïst (subj.), Voy. Q. L. d. R. II, p. 163, airai, aïras; aiust R. d. S. G. v. 1097. De là aidis II, 295, aide, auxiliaire; propr. p. prés. aidant II, 361. 394, aide, auxiliaire; aidere, auxiliaire; - aidable, secourable; adjutabilis; adjutorie, adjutoire II, 362, aide, secours; adjutorium.

Ajue v. ajude.

Ajuer v. ajude.

Ajurne v. jor.

Ajurner v. jor.

Ajustee v. joste.

Ajustement v. joste.

Ajuster v. joste.

Akuns v, alcuens et I, 169.

I. Al, ail s. s. et p. r. als, aus, auz trisaïeul. La forme moderne est un R. d. S. S. 4175; Ch d. S. II, 143; R. d. l. V. 2142, Ben. 30800; G. d. V. 1223, ail; alium. Fallot confond al et alie, en faisant de alz un simple mase. plur. de alie, qui, selon lui, signifie ail; cela n'est pas. V. alie.

II. Al, d'où au, rég. ind. sing. de l'art. I, 46. 49; de à et ille; plur. als, d'où as, az, aus I, 46. 54. 55.

III. Al, el I, 167 pron. indét., d'où au, eu I, 168; parler d'un et d'el I, 168; el empl. subst. I, 168; adv. comp. alsi, ausi, assi, aussi, ossi II, 269, d'où alsiment, ausiment II, 269; conj. alsi, aussi, com et que II, 377.

Alaigre, halaigre A. et A. v. 2847. alègre; alacer.

Alainne v. anheler.

Alaiter v. lait.

Alasse v. las.

Alas, allas interj. v. las et II, 401.

Alasser v. las.

Albain, aubain, étranger dans le lieu qu'il habite; lmà albanus. (DC. albani); de l'adverbe alibi, avec la suffixe anus; cfr. ancien de ante. De là aubainete, aubanie, aubaine.

Albe, aube, abe, point du jour; de albus, alba, clair, serein; cfr. albente coelo, César BC. 1, 168; lux albescit, Virgile. Du même adj., dans son sens primitif, dér. albe, aube, aube, vêtement pour les prêtres.

Alches v. alcuens et II, 268.

Alcon, alcone, alcuens v. alcuens et I, 169.

Alcuens, aucuens, aucuns, alcons, alquons, aucons, auchuns, acuns, akuns, alcun, aucun, alcon, alquon, aucon, acun, auchun, alcune, aucune, acune, auchune I, 168 et suiv.; alkes, alques, auques pron. indét. I, 171; dim. auquetes I, 171; adv., encore avec les formes, alches, auches II, 268; alquant, alkant, auquant I, 170; var. normande asquant I, 171.

Alcun, alcune v. alcuens et I, 168. Ale pour ele I, 127.

Alee v. aler.

Alegier v. legier.

Aleier v. loi.

Aleigne v. alesne.

Aleiion I, 324, dans l'original var. alerion, comme dans P. d. B. 10323: Chiute de dum d'alerion; signifiant aigle, aiglon. La forme en r médial est sans aucun doute la primitive. Alerion ne peut se rapporter à aigle, aquila. car on ne saurait supposer que le g a été syncopé, et, cela même accordé, la forme alerion serait encore incorrecte par rapport à aigle. Alerion dér. de l'allem. adelar, adler, comp. de adel, noble, et ar, aigle, ahal. adalaro, ancien norois ari, aigle, goth. ara.

Aleine v. anheler.

Aleir v. aler.

Alemele v. lame.

Alentir v. lent.

Aleoir v. aler.

Aleor v. aler.

Aler, aleir, alier I, 280 et suiv. aller; d'où alee, galerie, corridor; aleor, aleoir, galerie, passage, allée; aleure, allure, train, pas, marche; grant aleure II, 271, grand train; comp. s'entraler I, 290, aller mutuellement; mesaler I, 289; paraler I, 290; poraler I, 290; raler I, 289; tresaler I, 290, passer, s'en aller, se passer, s'évanouir.

Alerion v. aleiion.

Alesne, aleigne, poinçon, alêne; d'une forme dérivée de l'ahal; ala, alansa, par transposition alasna, alêne. Le correspondant italien de ce mot est lesina, qui a pris la signification de épargne sordide et raffinée, d'où notre lésine. Voici comment Ménage explique ce singulier changement de signification. Lésine, Lat. Nimia parcimonia. Du livre italien, intitulé Della famosissi-

ma Compagnia della Lesina: lequel fication d'ail; car, si jamais il l'a euc, contient divers movens de ménage. L'auteur de ce livre, qui est un nommé Vialardi, feint que cette Compagnie fut ainsi appellée di certi Taccagnoni, i quali, per marcia, miseria, et avarizia, si mettevano insino a rattacconar le scarpette e le pianelle, con le loro proprie mani, per non ispendere. E perche tal mestier del rattacconare non si puo fare senza lesina, anzi è lo stromento principale, presono questo nome della Lesina. Dict. Etymol. s. v. lesine et Origines Italiennes s. v. lesina.

Aleu, alleu, alo, aluf I, 166, alluef (Dunod II, 605), r. pl. aluefs (J.v. H. p. 553), alues (Ch. d. S. II, 95, Phil. M. v. 17293), alloux (Dunod II, 106), alleu. Toutes ces formes dérivent du lmâ. alodis (Loi salique), alodium; la lettre f que l'on voit à quelquesunes est sans doute due à l'influence du mot fief. Selon M. J. Grimm alodium est un composé allemand: al, tout, en entier, ôd, propre. Dans le latin du moyen-âge on scandait souvent allodium, d'où les diphthongaisons des formes de la langue d'oïl.

Aleure v. aler.

Alever v. lever.

Alfin, aufin, ofin, onfin, pièce du jeu des échecs, que nous appelons le fou; du persan fil, éléphant, avec l'article arabe al. V. Ducange s. v. alphinus.

Algeir, algier, agiez, dard. Cfr. l'ahal. azkêr, jaculum; anglo-saxon ätgâr, genus teli; ancien norois atgeir, lancea.

Algier v. algeir. Aliance v. lier.

Alie, alise; aliier, alisier. Fallot reproche avec raison à l'abbé de la Rue d'être tombé dans une erreur grossière, en traduisant alie par olive; mais il en commet une tout aussi grossière en

ce n'est que par corruption ou confusion de forme. V. al. On trouve des exemples décisifs, pour fixer la signification de ce mot, dans le R. d. S. S. p. 75-7. R. d. S. S. d. R. p. 22, 3. Le vers suivant, où le nom du fruit est mis pour celui de l'arbre, mérite encore d'être cité: Un baron prent un grant baston d'alie (Roncisv. p. 116). Alie est d'origine allemande: elsebeere = baie de l'else, un des noms de l'erle, anglo-saxon alr, aler, anglais alder, ahal. elira, erila.

Alier v. lier.

Alier, aller v. aler.

Alieve de alever.

Aligement v. legier.

Aliier v. alie.

Alkant v. alcuens et I, 170.

Alkes v. alcuens et I, 171, II, 268.

Allaitant v. lait.

Allou v. aleu.

Alluef v. aleu.

Almaille, aumaille, gros bétail, surtout boeufs et vaches; collectif et individu; de animalia. V. DC. s. v. et Ménage s. v. aumaille.

Alme v. anime.

Almosne, aumosne I, 147, II, 160, aumône, bonne oeuvre, action louable, pitié; de eleemosyna (ξλεημοσύνη); de là almosnier, aumosnier I, 210. II, 184, celui qui fait l'aumône, et chargé de distribuer des aumônes; aumosnière, aumônière, bourse, gibecière.

Almosnier v. almosne.

Alne, aune, aune; du goth. aleina, ahal. elina; mais, selon M. J. Grimm, aleina dérive du latin ulnus.

Alo v. leu.

Aloc v. lieu et II, 300.

Aloe, aloue, aloette I, 189. 310. II, 271, alouette; de alauda, mot celtique, d'après le témoignage de Pline donnant exclusivement à alie la signi- (II, 371) et de Suétone. On lit dans

12

Marcellus Empiricus, ch. 29: Avis galerita quae gallice alauda dicitur. M. J. Grimm dérive aloe du kymri uchedydd, alouette; d'autres, du breton alc'houcder, alouette, kymri alaw-adar. L'élision de l'aspirée n'a rien d'extraordinaire; toutes les langues, sans en excepter les sémitiques, offrent de pareils exemples.

Aloette v. aloe.

Alogier v. loge.

Aloié v. lier.

Aloier v. loi.

Aloir v. aler.

Aloser, aloset, alosez v. los.

Aloue v. aloe.

Alquant v. alcuens et I, 170.

Alques v. alcuens et I, 171. II, 268.

Alquon, alquone, alquons v. alcuens et I, 169.

Alqunt v. I, 171,

Als, alz v. al I.

Als art. v. al II.

Als, els, ols, d'où aus, eus, ous I, 121. 131, eux. Le pron. pers. de la 3e pers. de la langue d'oïl n'ayant pas, comme en prov., de sing. el, d'où le plur. els, il faut dér. als, els, ols directement de illos, ollos. Cfr. do, dou.

Alsi v. al III et II, 269.

Alsiment v. al III et II, 269.

Alt v. halt.

Altant v. tant et I, 192. II, 325.

Alteir v. alter.

Altel, autel v. alter.

Altel, pareil v. tel et I, 194.

Alter, alteir, altel, autel I, 50. 89. 185. M. d. F. Elid 929, autel; de altare, prov. altar. Cfr. halt.

Alter, altere, auter v. altre.

Alterquer v. altre.

Altisme v. halt.

Altre, autre, alter, altere, atre, otre, outre, I, 171 et suiv., autre; altrui, autrui, altroi I, 172, autrui, d'autrui; de alterhujus ou altruic; efr.

lui; altri I, 172, ib., de alterhic; enfin altrei I, 172, ib., n'est qu'une orthographe normande pour altroi; ee ne peut être un féminin comme celei, lei, cestei, mase. celui, lui, cestui; altrui comme en ital. n'a pas de fém., cela ressort de son emploi absolu et indéterminé; autru pour autri I, 173; l'autrui, le bien d'autrui I, 172; adv. altrement, autrement I, 105. 231. 234, autrement, d'autre manière; alterquer, disputer, contester, débattre; altercare; comp. altresi, autresi, autressi adv. II, 269.

Altrei v. altre.

Altrement v. altre.

Altrer v. hier et II, 269.

Altresi v. altre et II, 269.

Altretant v. tant et I, 192. II, 326.

Altretel v. tel et I, 194.

Altri v. altre.

Altrier v. hier et II, 269.

Altroi v. altre.

Altrui v. altre.

Aucher, attirer, inviter, allécher; la voyelle u ne permet pas de songer au latin lacere, allicere; la racine se retrouve dans le celtique: Uochi; et l'allem.: en isl. lokka, ib., anglosaxon, locce, appel, allèchement.

Alueher, cultiver; nourrir; de louchet; selon DC.; houe, bêche, lmâ. lochea, espèce de cuiller; mais d'où ce dernier.

Aluec v. lieu et II, 300.

Alues v. aleu.

Alumer v. lumiere.

Am pron. et prép. v. en et I, 175. II, 349.

Amaine v. mener.

Amaint v. mener.

Amaladir v. malade.

Amande v. amender.

Amander v. amender.

Amanevis I, 162. 229. amani, ameni Roq. Suppl., prêt, prompt, empressé, alerte, adroit; part. passé d'un comp. amanevir, de manevir; prov. amanoir, amanvir, amarvir, de manoir, marvir; v. Rayn. L. Rom. IV, 144. 163, qui sépare à tort ces formes; selon M. Diez (v. Dief. G. W. II, 764, N. 26) du goth. manvjan, préparer, apprêter. Cfr. prov. marvier, prêt, prompt, goth. manvus, Etoluos.

Amani v. amanevis.

Amanrir v. menre.

Amassee v. masse.

Amasseiz v. masse.

Amasseor v. masse.

Amasser v. masse.

Amasseres v. masse.

Amatir v. mat.

Ambdui I, 112.

Ambedoi, ambedoi, ambedous, ambedeus I, 112.

Ambeleter v. bel.

Ambes I, 111, composé avec dui, deux, d'où ambedoi, ambedeus, amedoi, etc. I, 112.

Amble v. ambler.

Ambler, anbler, enbler I, 315. II. 77, aller l'amble; du latin ambulare, qui prit la signification indiquée ici vers la fin du 8e siècle; subst. amble, amble; de là ambleure II, 356, amble; DC. ambulatura.

Ambler v. embler.

Ambleure v. ambler.

Ambore I, 112. 113.

Ambs I, 112.

Ambur, ambure I, 112. 113.

Amdui, amdeus I, 112.

Ame v. anime.

Amedoi, amedui, amedous, amedeus I, 112.

Ameinnent v. mener.

Amenage, espèce de droit v. mine II. Amenage, voiture v. mener.

Amendance v. amender.

Amendanche v. amender.

Amende v. amender.

Amendement v. amender.

Amender, amander, réparer, faire satisfaction, réformer, rendre meilleur, perfectionner; s'amender vers Dieu I, 217. Amender est une altération fort ancienne de emender, prov. emendar, ital. emendare; du latin emendare. Subst. amende I, 59, amande, emende II, 10, réparation satisfaction, correction, punition, amende (peine pécuniaire). De là amendance, amendanche I, 387, amendement; amendise II, 50.282, réparation, satisfaction, réforme, amélioration, profit, perfectionnement; amendement II, 311, comme amendise.

Amendise v. amender.

Amener v. mener.

Ameni v. amanevis.

Amenier v. mener.

Amenrir v. menre.

Amenteivre v. menter.

Amentevoir v. menter.

Amentiveir v. menter.

Amentoivre v. menter.

Amenuiser v. menut.
Amenuissement v. menut.

Amenusier v. menut.

Ameor v. amer.

Amer, ameir I, 277 et suiv., aimer: comp. enamer I, 280; desamer I, 280; mesamer I, 280; entramer. entreamer I, 280. 224. 268, s'aimer mutuellement, aimer à l'envi; ameres, amierres, ameor, amant, amoureux, ami; amator; amor, amour; amor; amoros, amoureux, amical; vb. de amor, enamorer, aimer, chérir, amouracher; - ami, amin, I, 81, ami, parent, proche; amicus; amie, amie, amante; amica; amiable, amiaule II, 360. 361, amiable, capable d'attachement, aimable, doux, utile; amicabilis, avec mélange d'amabilis pour le sens; adv. amiablement, amiavlement amiaulement II, 15, 166, amiablement, amicalement, avec douceur, à l'amiable; amistiet, amisted, amiste, amisted, amiste, amitié, attachement, témoignage d'amitié; — enemi, anemi, anemin, enemie I, 131, ennemi, ennemie; inimicus, inimica; les anciens auteurs employaient souvent enemi pour désigner le diable; cfr. aversier; anemiable, difficile, pénible, détestable, nuisible; anemiablement II, 194, d'une manière nuisible, irréconciliablement; enemistiet II, 347, inimitié haine.

Amer, e I, 106. II, 14, amer, triste, rude; de amarus; adv. amerement I, 220. 352, amèrement; amertume I, 153. II, 269, amertume; amartiudo, udinis, d'où amartudne, amartúme, v. ume; amertor, amertur, amertume.

Amercier v. mercit.

Amerement v. amer. e.

Ameres, amierres v. amer.

Amermer v. menre.

Amertor v. amer.

Amertume v. amer.

Amertur v. amer.

Amesureement v. mesure.

Amesurer v. mesure.

Ametiste, améthyste; amethystus.

Ami v. amer.

Amiable v. amer.

Amiablement v. amer.

Amiaule v. amer.

Amiaulement v. amer.

Amiete v. amit.

Amie v. amer.

Amieldrir v. mialdres.

Amin v. amer.

Aminage v. mine II.

Aministration v. ministrer.

Aministrer v. ministrer.

Amirail, amiral, s. s. amiraus, amirant, amire II, 370, prince, chef des Sarrasins, émir; de l'arbe amîr, prince, chef. La signification que nous donnons à ce mot lui a été attribuée par les Génois et les Siciliens.

Amiral v. amirail.

Amirant v. amirail.

Amiraus v. amirail.

Amire v. amirail.

Amis v. amit.

Amiste v. amer.

Amisted v. amer.

Amistiet v. amer.

Amit, amiete, amis, aumusse, vêtement qu'on mettait sur la tête, l'un des ornements sacerdotaux; espèce d'étoffe, couverture; de amietus; de là amitun, espèce d'étoffe.

Amitun v. amit.

Amoine v. mener.

Amoire I, 163, Le besoin de la rime a influé sur la forme de ce mot, qui n'est sans doute pas correcte; en conséquence on ne peut en fixer la signification.

Amoleier v. mol.

Amolier v. mol.

Amoloier v. mol.

Amoneie v. mener.

Amonesteor v. amonester.

Amonester II, 308, avertir, conseiller, admonester; de ad monitare; d'où amonestere, amonesteor, conseiller; comp. desamonester II, 111, déconseiller, détourner.

Amonestere v. amonester.

Amont, amunt II, 270 et gloss. mont.

Amonter v. mont.

Amor v. amer.

Amordre v. mordre.

Amoros v. amer.

Amors v. mordre.

Amorter v. mort.

Amortir v. mort.

Ample I, 337, ample, large; ampleus; amplete II, 63, ampleur.

Amplete v. ample.

Amploier v. plier.

Amprendre v. prendre.

An, on v. hens.

An pron. et prép. I, 175. II, 349 et gloss. en.

An, an, année; annus; dér. anee, année; adv. comp. antan, entan II, 275; oan, ouan, uan, owan, awan, auan II, 275; maisoan, mesoan II, 275.

Anaises, enaises II, 269, environ, à peu près, presque. Le latin n'offre aucun primitif pour cet adverbe, qui ne se rencontre que dans quelques ouvrages picards-flamands et dans saint Grégoire. Ce dernier ayant puisé souvent dans les dialectes allemands pour créer de nouvelles formes, on osera peut-être conclure de ces deux circonstances que le mot anaises a une origine allemande. Mais quel est le primitif allemand? Je ne connais pas de forme qui corresponde complétement à notre mot. Anaises serait-il de la famille du goth. ana = allmod. an, avec un s suffixe du génitif, et le es final serait - il additif? Si cette dernière supposition est recevable, il serait permis peut-être de songer au goth. anaks, que l'on connaît dans les significations de subitement, tout à coup, à l'instant, aussitôt. Anaks tient, selon les uns, à ana; selon les autres, au goth, anan, exspirare, ancien norois andaz (passif); et, dans les deux cas, on obtiendrait sans peine la signification de anaises. Ou bien anaises estil d'origine celtique? An privatif et un simple nas? Cfr. le gallois annas, rareté, annasach, race; ce qui est rare est l'exception, l'à peu près de la règle, l'environ de tout. Je crois cependant qu'il vaut beaucoup mieux s'en tenir à l'allemand.

Anbrunchier v. embronc.

Anc, ainc, einc, ainkes, ainques II, 273; ainc que II, 377. V. hui et nuit.

Anceis v. ans.

Anceisor v. ancestre.

Anceisoier v. ancestre.

Anceissor v. ancestre.

Anceisur v. ancestre.

Ancele I, 125. II, 165, servante, épouse; ancilla.

Ancesserie v. ancestre.

Ancessor v. ancestre.

Ancestre, auncestre I, 223. 232, ancessor, anceisor, anceisor, anceisor, anceisor, anceisor, anceisor, anceisour I, 77. 106. 148, etc., homme du temps passé, ancien, ancêtre, aïeul; de antecessor; de là ancesserie I, 232, anceisorie, origine, succession, héritage venant des ancêtres.

Anchien v. ans.

Anchois v. ans.

Ancianor v. ans.

Ancien v. ans.

Anciien v. ans.

Ancissor v. ancestre.

Ancissour v. ancestre.

Ancoi v. hui et II, 297.

Ançois v. ans.

Ancombrier v. comble.

Ancore II, 287 et gloss. ore II.

Anclin v. cliner.

Anere, ancre; anchora, ital., prov. esp., port. ancora; d'où aanerer II, 300, être à l'ancre, ancrer.

Ancue v. hui et II, 297.

Ancui v. hui et II, 297.

Andementiers II, 283.

Andex I, 112.

Andoi, andui, andous, andeus I, 112.

Andox I, 112.

Anee v. an.

Aneit v. naistre et II, 272.

Anel I, 128, aniaus, aniaus, anneau, cachet; annulus; dim. anelet I, 99, petit anneau.

Anelet v. anel.

Aneme v. anime.

Anemi, anemin v. amer.

Anemiable, anemiablement v. amer,

Anfant, anfanter v. anfant.

Anfes v. enfant.

Angarde v. ansgarde.

Angele, angeles, aingle, angle et avec changement de la liquide, angre I, 65. 223, ange; angelus; angelos, petit ange I, 99; angelial I, 106, angelin, angelieal, angélique; adv. angelinement I, 221, à la manière des anges, d'une manière angélique.

Angeleus v. jalous.

Angelial v. angele.

Angelical v. angele.

Angelin v. angele.

Angelinement v. angele.

Angelos v. angele.

Angigneor v. engien.

Angigner v. engien.

Angigneres v. engien.

Angle v. angele.

Augoiseusement v. angoisse.

Angoisse, anguisse I, 209. II, 304, angoisse; vb. angoisser, anguisser II, 326, affliger, rendre triste, causer de la douleur, presser fortement; angoissos, angoissus, anguissos, anguissus I, 165.172.270, pénible, dans les angoisses; anguissable, ib.; adv. anguissousement, anguissusement, anguissusement, avec angoisse, amèrement, avec instance. Angoisse de angustia.

Angoisser v. angoisse.

Angoissos v. angoisse.

Angoissus v. angoisse.

Angre v. angele.

Augreste v. engres.

Anguissable v. angoisse.

Anguisse v. angoisse.

Auguisser v. angoisse.

Anguissos v. angoisse.

Anguissousement v. angoisse.

Anguissus v. angoisse.

Anguissusement v. angoisse.

Anheler, haleter, souffler, être hors d'haleine, harassé, de anhelare. De anhelare, partransposition, aleiner, alai-

ner, aujourd'hui hatener, d'où le subst. aleine, alainne, alaine, haleine. V. Rayn. L. R. II, 84. Enhel, enhelement II, 299.

Aniable v. anoi.

Aniaus v. anel.

Aniax v. anel.

Anieus v. anoi.

Anime, anme, avec l, alme, avec r, anrme, ainrme, arme, airme, et, comme aujourd'hui, ame, II, 227, âme; de anima.

Anme v. anime.

Anneit v. naistre et II, 272.

Annoncier v. noncer.

Annor v. honor.

Annuncier v. noncer.

Anoi, anui, enui II, 228. 336. 364, ennui, souci, peine, chagrin; d'où anoier, anuier, enuier I, 210, II, 3. 383 (ordinairement à qqn.), ennuyer, fâcher, fatiguer, attrister; anoios, anoious, enuius, anieus II, 163, ennuyeux, fâcheux, fatigant; aniable II, 267, fâcheux, chagrin, ennuiable; anoianee, anuianche, ennui, chagrin, colère. Noxa, noxia, qu'on a proposés pour racines de anoi, sont inadmissibles; on aurait eu nosce ou noisce. Cabrera dérive l'espagnol enojo = anoi du latin odium, et il a trouvé juste. In odio esse = être en oi, d'où plus tard, en un seul mot, enoi.

Anoiance v. anoi.

Anoier v. anoi.

Anoios v. anoi.

Ancious v. anoi.

Anombrer v. nombre.

Anonceir v. noncer.

Anontion v. noncer.

Anprendre v. prendre.

Anpres v. pres et II, 362.

Anquenuit v. nuit et II, 297.

Angui, aujourd'hui v. hui et II. 297.

Anqui, enqui, enki — iqui, iki — qui II, 271, adv. de lieu.

Anrme v. anime,

Ans, anz, ainz, ains, einz, eins, enz adv. II, 271 et suiv.; ki ains ains II, 272; com ains . . . ains II, 272; ains de II, 272; prép. II, 345; conj. II, 376; ains que, ains com II, 376; al ains que II, 376; com ains II, 376; dér. ancien, anciien, anchien, anchiien I, 148. 358. II. 279, vieux, âgé, ancien; propr. antianus; comparatif ancianor I, 103; comp. adv. anzois, ançois, anchois, anceis, aincois, ainchois, encois, enceis II, 271; ainçois ... ainçois II, 272; conj. II, 376; anzois que II, 376; ainsunkes II, 273, de ains et unkes. Cfr. avant, davant, anc.

Ans, dans v. ens et II, 351. 2. Ansaigne v. signe. Ansanglanter v. sanc.

Ansdous I, 112.

Anseigne s. signe.

Ansement v. eis et II, 277.

Ansgarde, antgarde, angarde, engarde, enguarde I, 116. II, 207, avant-garde; de ante et garde, comme notre forme moderne. Cfr. II; 271.

Ansi v. ensi et II, 273.

Ansiment v. eis et II, 277.

Ansine v. ensi et II, 273.

Anste v. hante.

Antain v. ante.

Antan v. an et II, 275.

Ante, r. antain I, 265, Fl. et Bl. 365, tante; de amita; prov. amda. Le t que nous avons mis devant ce mot euphonique, comme dans caffetier, etc.; on l'introduisit lorsqu'il ne fut plus permis de dire m'ante, t'ante, etc.

Antechrist v. Christ.

Anter v. ente.

Anterement v. entier.

Antgarde v. ansgarde.

Antie v. antif.

Antier v. entier.

Antif (antis), antie I, 71. 112. 401. II, 69. 254, âgé, ancien, antique, vieux; de antiquus. Cfr. eve de aqua. Burguy, langue d'oil Glossaire. III. Éd. Antis v. antif.

Antor, antour v. tor I et II, 290. 353.

Antre v. entre et II, 352.

Antresque v. entre et II, 372 et suiv.

Antrues, antruesque v. entre et II, 289, 382,

Anubli v. nue.

Anui v. anoi.

Anuianche v. anoi.

Anuier v. anoi.

Anuit, annuit v. nuit et II, 297.

Anuitant v. nuit et cfr. primsoir.

Anuitement v. nuit.

Anuiter, anuitier v. nuit.

Anumbrer v. nombre.

Anuntion v. noncer.

Anvoiser v. vice.

Anz, avant v. ans.

Anz, dans v. ens.

Anzois v. ans.

Aocher v. oscher.

Aoi interj. II, 397.

Aoire v. awoit.

Aoisement v. awoit.

Aombrement v. ombre.

Aombrer v. ombre.

Aordene v. ordene.

Aordre v. ordene. Aorement v. orer.

Aorer v. orer.

Aorne, lis. à orne, v. orne.

Aornement v. aorner.

Aorner I, 102, disposer, orner; de adornare; d'où aornement, ornement, parure.

Aourer v. orer.

Aoust I, 396, août; augustus.

Aovert part. de aovrir.

Aovrir, auvrir, ovrir, ouvrir, olvrir I, 52. 67. 148, 182. 187. 231. 408, ouvrir, desserrer, mettre à découvert; prov. obrir, ubrir; ancien catalan ubrir. Ces formes prouvent qu'on ne peut dériver ouvrir de aperire, comme on le fait ordinairement; aperire a donné aux Italiens aprire, aux Espagnols et

18

aux Portugais abrir. Il faut absolument un radical avec o initial. Ravnouard L. R. II, 104, c. 1 cite un composé adubrir, où le a paraît n'avoir aucune signification, si on le compare au prov. mod. durbir (v. Honnorat), et cet adubrir est sans aucun doute la même forme que aovrir, auvrir. Dans le dialecte de Crémone on a darver, ouvrir, davert, ouvert, de aperire et préfixe de; et l'on pourrait supposer que durbir est également dérivé de de et operire, d'où adubrir, aovrir. La seule difficulté qu'il y ait ici, c'est de prouver que, dans le fait, la lettre a n'a aucune valeur. Il serait peut-être possible de l'expliquer par un mélange de la forme adoperire, où les peuples romans auraient regardé le d comme une apocope ordinaire de leur particule de. Cela paraîtra en quelque façon ridicule, mais il y a dans la formation des langues tant de choses soumises au hasard, que souvent ce qui nous semble illogique, a néanmoins été la raison déterminante. De là, par le part. passé, l'adv. auvertement I, 215. 334, overtement I, 124, ouvertement, clairement, manifestement; aovrement, auvrement I, 250, explication, révélation; comp. entreovrir II, 73, entrouvrir, fendre,

Apaer p. paier.
Apaier v. paier.
Apaisanteir v. pais.
Apaisier, apaissier v. pais.
Apanage v. pain.
Apandise v. pendre.
Apaner v. pain.
Aparail v. pareil.
Aparailler v. pareil.
Apareeer v. pareie.
Apareillement v. pareil.
Apareiller v. pareil.
Apareiller v. pareil.
Apareiller v. pareil.
Apareiller v. pareil.

Aparel v. pareil. Aparellement v. pareil. Aparellier v. pareil. Aparler v. par. Apariller v. pareil. Aparlement v. parole. Aparler v. parole. Aparmain II, 275. Aparmannes II, 275. Aparmenmes II, 275. Aparmennes II, 275. Aparoil v. pareil. Aparoiller, aparoillier v. pareil. Aparoir v. paroir. Aparoler v. parole. Apartenance v. tenir. Apartenir v. tenir. Apartignent de apartenir. Aparzoivre v. percevoir. Apeaus v. apeler. Apecier v. piece. Apel v. apeler. Apelant apeler.

Apeler, nommer, crier, faire approcher, invoquer, prier, accuser qqn., offrir le combat singulier, sommer, requérir, appeler en justice; de appellare; cfr. reteir; de la apel, apiel, s. s. et p. r. apiaus, apeaus, apiax, appel, invocation, prière, appel en justice (c'est une des formes de ce mot qui s'est conservée dans notre appeau); savoir d'apel, connaître les lois, les usances du combat singulier; sans apel, sans appel; apeleur, apelant, celui qui apelle en justice, demandeur, plaignant; comp. rapeler, rappeler I, 232, rappeler.

Apeleur v. apeler.
Apendre v. pendre.
Apenseement v. pois.
Apensement v. pois.
Apenser (s') v. pois.
Apercevance v. percevoir.
Apercevoir v. percevoir.
Aperchevoir v. percevoir.

Aperchoivre v. percevoir.

Aperdre v. perdre.

Aperecer p. parece.

Apermemes, apermesmes II, 275.

Apermismes II, 275.

Apert, aperte II, 133, évident, connu, ouvert, public, vrai, sans feinte; de apertus; en apert I, 71, à découvert, publiquement; avec changement d'initiale espert R. d. C. d. C. 7013. 7100 même signification; adv. apertement II, 132, ouvertement, au su de tout le monde, hautement, vivement, sans relâche.

Apertement v. apert. Apetiser v. petit. Apiaus v. apeler. Apiax v. apeler, Apiecer v. piece. Apiel v. apeler. Aplaier v. plaie. Aplanier v. plain. Aplovoir v. plovoir. Apoier v. pui. Apoigner v. poin. Apointer v. poindre. Aporter v. porter. Apostele v. apostole. Apostle v. apostole. Apostoile v. apostole. Apostoire v. apostole.

Apostole, apostele, apostle, et avec changement de la liquide, apostre I, 215. 216. 373. II, 42. puis avec les variantes: apostoile, apostoire, apostolie I, 189. 306. 384, apôtre, puis dans un sens restreint, l'apôtre de Rome, c.-à-d. le pape, et même un évêque; de apostolus; apostolial, apostolique, papal.

Apostolial v. apostole.
Apostolie v. apostole.
Apostre v. apostole.
Aprovrir v. povre.
Apparoir v. paroir.
Appendice v. pendre.

Aprecer v. proche. Apref v. prop. et II, 361. Apreindre v. preindre. Aprendre v. prendre. Apres v. pres et II, 362. Apresser, appresser v. presse. Aprester v. prest. Apriement de apreindre. Apriendre v. preindre. Aprienst, aprient de apreindre. Apries v. pres et II, 362. Aprimer v. proïsme. Aprise v. prendre. Aprismer v. proïsme. Aprison v. prendre. Aprocheir v. proche. Aprochier v. proche. Aprocler v. proche. Aprof v. prop et II, 361. Aproïsmer v. proïsme. Aprop v. prop et II, 361. Aproscier v. proche. Aproucher v. proche. Apruef v. prop. et II, 361. Apui v. pui. Apuier v. pui. Apuignier v. poin. Apurtenaunce v. tenir. Aquerre v. querre. Aquest v. querre. Aqueton v. acoton. Aquis v. querre. Aquiser v. coit. Aquit v. coit. Aguiter v. coit. Aquitier v. coit. Aquoiser v. coit.

Arabi II, 20, arabe; cheval arabi, que nous appelons barbe; DC. s. v. farius, Rayn. L. R. II, 108; puis on donna à ce mot la signification de rapide; arabiois, qui est d'Arabie.

Arabiols v. arabi. Aracer v. raïs. Arachier v. raïs. Arager, aragier, arracher v. raïs.

20

Arager, enrager v. rage.
Aragnier v. raison.
Araim, airain; de aeramen.
Araire v. arer.
Araisnier v. raison.

Araisoner v. raison.
Araisoner, arraisonner v. raison.
Aramie v. aramir.

Aramir, arramir I, 89, promettre en donnant un gage, promettre, attester, prendre à témoin, assigner, défier: aramir bataille, assigner, c.-à-d. déterminer le lieu et le moment d'une bataille; à champ arami II, 17, etc.; de là aramie, combat assigné; v. DC. s. v. adramire. Lmâ. adrhamire, adchramire, achramire, etc. M Grimm dérive ce mot du latin ad et du goth. hramjan, mettre à la croix, crucifier; d'où attacher, déterminer, assurer. M. Diefenbach G. W. II, 589, paraît suspecter cette étymologie.

Aranier v. raison.

Arbaleste, arbalète; arcuballista; arbalestier II, 226, arbalétrier; arcuballistarius.

Arbalestier v. arbaleste.

Arban, corvée, service corporel; lmâ. herebannum; de l'ahal. hereban, convocation de l'armée. Cfr. ban.

Arbre, arbre; arbor; d'où arbrier, fût de l'arc, manche de l'arbalète; arbrer (se dresser debout, comme un arbre), se cabrer. On trouve souvent, dans les Romans du moyen-âge, Arbre-See, See-Arbre, pour désigner un pays fabuleux, qui, selon Raynouard L. R. II, 112, est situé en Afrique, selon M. F. Michel R. d. C. d. P. p. 54, à l'extrémité orientale de l'Asie.

Arbrer v. arbre. Arbrier v. arbre.

Arc, s.s. et p. r. ars II, 32. 223, arc; de arcus. Arc avait aussi le sens de notre arcade, arche, qui est le même mot, avec la forme en ch d'un autre dialecte, à laquelle on ajouta e, pro-

bablement à cause des dérivés. Vb. archer, arquer, courber; dér. arçon, arçun II, 357, arçon; terminaison on; archee, archie, archiee, portée d'arc; archeer, archeier, archier, tirer de l'arc, chasser à l'arc; archier, I, 324, archer, et faiseur d'arcs; archiere, carquois, et espèce de fenêtre, qui se trouvait près des crénaux, pour tirer des flèches aux ennemis. R. d. Ren. II, 327.

Arcevesque v. evesque. Arcevesquie v. evesque.

Archal, arkal, laiton; de aurichalcum, du grec δρείγαλχος.

Arche I, 226. II, 319, coffre, caisse, et spécialement l'arche de Noé; de arca; dim. archet, archete Ben. I, p. 513, étui.

Archee v. arc.

Archeer v. arc.

Archeier v. arc.

Archer v. arc.

Archet, archete v. arche.

Archeveske v. evesque.

Archier v. arc.

Archiere v. arc.

Archoier v. arc.

Arçon, arçun v. arc.

Ard suffixe qui n'est pas exclusivement d'origine allemande s. v. liart,

Ardanmant v. ardoir.

Ardant v. ardoir.

Ardeir v. ardoir.

Ardeor v. ardoir.

Arder, arderes v. ardoir.

Ardiz v. hardir.

Ardoir, arder, ardeir, ardre II, 115 et suiv., brûler, mettre le feu, enflammer, briller, étinceler; sbst. ardor, ardeur, flamme; ardor; de là arderes, ardeor, incendiaire; (le part. prés. ardant empl. sbst. dans le même sens G. l. L. I, 170;) ardure, arseure, arsure, brûlure; incendie; arson, arsion, arsun II, 69, incendie;

21

arsin, arsis, ardeur, incendie. Les formes en s médial s'expliquent par le part. pas. ars, arse. Comp. enardoir I, 342, brûler, enflammer, être ardent. Le part. prés. ardant nous est resté comme adjectif; c'est de là que dér. l'adv. ardanment I, 160. 188, avec ardeur, ardemment.

Ardor v. ardoir.

Ardure v. ardoir.

Aree, labourage v. arcr.

Aree, disposition v. roi II.

Aregarder v. garder.

Areisnier v. raison.

Areisoner v. raison.

Arengier v. renc.

Arer I, 227, labourer, cultiver la terre; arare; de là aree, labourage, terre labourée; — araire, arere, charrue, araire; aratrum.

Arere v. arer.

Aresoner v. raison.

Arestement v. steir.

Arester v. steir.

Aresteul v. steir.

Arestier v. steir.

Arestison v. steir.

Arestuel v. steir.

Argant v. argent.

Argent, argant, arjant I, 82. 378, R. d. l. V. 81, argent; argentum; sec argent P. d. B. 3124, argent comptant; argentier, argentier, orfèvre et caissier; argentarius; cfr. DC. argentarii.

Argentier v. argent.

Arguer I, 210, faire des reproches, blâmer, réprimander, dire des injures. Arguer I, 338, R. d. C. d. C. 351, signifiait aussi piquer, pointiller, aiguillonner, exciter. De arguere.

Arier, ariere v. rier.

Arite v. hoir.

Arjant v. argent.

Arkal v. archal.

Armaire v. arme.

Armarie v. arme.

Arme, arme, armoirie; arma; à armes, muni d'armes, armé; à l'arme, aux armes; de là notre alarme, alarmer; d'armes, armé; dér. armaire, armarie I, 263, armoire, latin armarium, proprement meuble pour les armes; de là armoirie, armoirie; armer (armare), armer; participe passé employé subst. pour gens armés, hommes d'armes; armure, armeure I, 380, 394, armure; comp. desarmer I, 284, désarmer; - enarmer, armorier. Le subst. enarmes I, 226, comp. de arme, toujours au pluriel, signifiait anses du bouclier, par lesquelles on le tenait. V. R. de Rou II, p. 275. De là le verbe renarmer, remettre des enarmes aux boucliers. Cfr. R. d. 1. V. 87.

Arme, âme v. anime.

Armer v. arme.

Armoirie v. arme.

Armure v. arme.

Arocher v. roche.

Aroquer v. roche.

Arpent, arpent; lat. arepennis, aripennis, eripennis. Ce mot est d'origine gauloise: Galli candetum appellant in areis urbanis spatium C pedum; in agrestibus autem pedum CL quod aratores candetum nominant, semijugerum quoque arepennem vocant (Columelle V, 1). Voy. Dief. Celt I, 11.

Arrai, arraier v. roi II.

Arramir v. aramir.

Arraser v. raire.

Arrastassent II, 271 de arrester

Arreer v. roi II.

Arrei, arreier v. roi II.

Arrement v. atrement.

Arriere v. rier.

Arriver, ariver v. rive.

Arroi, arroier v. roi II.

Arrosement v. rosce.

Arroser v. rosee.

Arroter, aroter v. rote.

Arrouter, arouter v. rote.
Ars, arse part. pas. de ardoir.
Ars, art v. art.
Ars, are v. arc.
Arsevesque v. evesque.
Arsin, arsis v. ardoir.
Arsion v. ardoir.
Arson, arçon v. arc.
Arson, incendie v. ardoir.
Arsure v. ardoir.

Art, s. s. et p. r. ars, arz I, 241, art, adresse, artifice; de ars (art); de là artos, habile, savant; artillos, artilleus, fin, rusé, adroit; comp. enartos II, 149, rusé, entendu; malartos II, 33, rusé, perfide, fourbe, traître.

Arteil, orteil; de articulus.
Artilleus v. art.
Artillos v. art.
Artos v. art.
Arvol, arvolt v. volte.
Arz v. art.

As I, 325, as, c.-à-d. le nombre un sur les dés à jouer (et les cartes); du latin as, qui désigne une unité.

As, az art. v. al II. Asaier v. essai. Asaillir v. saillir. Asalir, asalt v. saillir. Asaucier v. halt. Asavoir, assavoir v. savoir. Asavurer v. savor. Ascouter v. escolter. Ascuter v. escolter. Asdenz v. dent. Aseiz v. assez. Aserer, aserier v. soir. Aserir v. soir. Aseuler v. seul. Aseur v. segur. Aseurement v. segur. Aseurer v. segur. Aset v. assez. Asez v. assez.

Asinier v. signe et assener.

Asne II, 130, âne; asinus; ahnesse
I, 227, ânesse.
Asoager v. soef.
Asoldre v. soldre.
Asotement v. sot.
Asourder v. sort II.
Asperiteit v. aspre.
Aspiration v. esperit.
Aspirement v. esperit.

Aspirer v. esperit.

Aspre, âpre, rude, vaillant; de asper, avec renversement très-fréquent de er; adv. asprement I, 265. 384, rudement, vaillamment; asperiteit, aspiriteit I, 82 (où le premier i est sans doute une faute de lecture), aspreteit II, 34, âpreté, rudesse, rigueur, sévérité, austérité, dureté; asperitas (asperitat); dér. asprece, âpreté, rudesse; comp. enasprie, propr. part. pas. d'un verbe enasprier, formé comme cxasperare, et signifiant agiter, irriter, aigrir.

Asprece v. aspre. Asprement v. aspre. Aspreteit v. aspre. Asquant v. alcuens et I, 171. Assaeir v. II, 78. Assaillie v. saillir. Assaillir v. sallir. Assaisoner v. saison. Assalt v. saillir. Assambler v. sembler. Assanler v. sembler. Assasier v. assez. Assaure v. soldre. Assaut v. saillir. Assavorer v. savor. Asseger, aseger, asejer v. seoir. Asseir v. seoir et II, 78. Asseiz v. assez. Assemblaison v. sembler. Assemblee v. sembler. Assembleement v. sembler. Assemblement v. sembler.

Assembler v. sembler. Assenement v. signe.

Assener, asener, diriger vers, adresser, tendre à, viser à, disposer, conduire, atteindre, frapper; comp. rassener Ruteb. II, 240, diriger vers, remettre. On rapporte assener à signum, seigne, signe, senne. La forme senne existe, à la vérité, mais elle n'est pas constante; on la voit figurer avec d'autres en i radical et n mouillé (gn), tandis que assener, avec les singnifications indiquées, ne varie jamais dans sa forme. Cfr. signifier, signe. Cette circonstance permet déjà d'élever quelque doute sur la vérité de l'étymologie proposée. Et puis, sans être impossible toutefois, le développement des significations diriger vers, adresser, etc., de adsignare, me paraît forcé. Enfin, l'exemple suivant prouve évidemment que assener et asigner étaient considérés comme deux mots différents: Asigne les si e assene, Qu'en pais les afaite et ordene. Ben. v. 13351. 2. Cfr. DC. assennatio. Je distinguerai done deux assener: l'un avec les variantes assigner, asinier, asenier, asinner, venant de signum (assignare), et signifiant assigner, fixer, déterminer, établir, placer, destiner, marier; l'autre dér. de l'ahal. sinnan, tendere, ce qui le rapproche de sen (v. s. e. v.) Neconfondez pas avec acener.

Assens v. sens.

Assentement v. sens.

Assenter, asseoir, placer. Ce mot est un composé de senter, que je n'ai jamais rencontré dans la langue d'oïl, mais qui se trouve dans le prov., l'ital., l'esp. et le port.: sentare, sentar. Sentar, senter, dérivent de sedens (sedere).

Assentir v. sens. Asseoir v. seoir et II, 78. Asses v. assez. Assez, asez, aset, asseiz, asses II, 194. 275, assez; ad satis; assez plus, plus assez II, 276, beaucoup plus; assez miels II, 276, beaucoup mieux; d'assez, qu'assez II, 276; assaier, satisfaire, fournir, rassasier; adsatiare; ressazier, rassasier I, 101, rassasier; read-satiare.

Asseur v. segur.

Assi v. al III, et II, 269.

Assiantre v. scient.

Assidueiement v. assidueil.

Assidueil, assiduel I, 231. II, 196, assidu, attentif; de assiduus avec une terminaison romane; adv. assidueiement I, 302, assidûment; assiduite ib.

Assiduite v. assidueil.

Assiecte, assiette, impôt, taille; ressort, juridiction, district; assignation de fonds, partage; situation, place de ceux qui se doivent asseoir à table, comme le démontre Caseneuve dans ses origines françaises, d'où enfin la signification que nous donnons à assiette (vase); de ad-sectare, adsecta, formé de secare, sectus, et non pas de asseoir, comme on l'admet ordi-L'orthographe assiecte nairement. montre distinctement l'origine, et puis, on ne saurait de quelle facon assiette est dér. de asseoir. Voy. DC. assieta 3, chambre de cabaret, où chacun est assis à son écot; et cfr. ital. assettare, couper et ordonner, parer.

Assieger v. seoir.

Assiette v. assiecte.

Assigne v. signe.

Assignement v. signe.

Assigner v. signe et assener.

Assis, assise v. seoir.

Assoagement v. soef.

Assoager v. soef.

Assoldre v. soldre.

Assommer, surcharger v. somme I.

Assommer, dormir v. somme 11,

Assommer, dominer v. som.
Assommer, résumer v. somme s.
v. som.

Assoper, assouper v. soper.

Assordre v. sordre.

Assorre v. soldre.

Assoter v. sot.

Assouager, assouagier v. soef.

Assuageir v. soef.

Asteir v. steir.

Astele, estele, éclat, morceau, copeau; de astula, qu'on trouve pour assula, copeau, éclat. Ce mot, qui ne s'emploie plus que comme terme de chirurgie, s'est conservé dans plusienrs patois avec sa signification primitive; p. ex. ételle, en Franche-Comté (Montbéliard). De astele, on a fait asteler, briser, voler en éclats.

Asteler v. astele.

Astenir v. tenir.

Aster v. haste.

Astine v. ate.

Astraindre v. straindre.

Astre, astre, destin, bonheur; astrum; de là astru (prov. astruc = heureux; au contraire esp. astroso = malheureux, équivalant à l'astrosus d'Isidore né sous une mauvaise étoile), dans le composé malostru, malheureux, malavisé, imprudent, malotru, pour malastru, prov. malastruc. C'est aussi à astre qu'il faut rapporter désastre, mauvaise étoile, malheur, désastre. Cfr. Rayn. L. R. II, 138. 9.

Astre, aistre, foyer, cheminée; lmâ. astrum, astrus, astrea, v. DC. Mot d'origine inconnue, car le s ne permet pas de le dériver d'atratus, d'atrium, ou d'atrum, comme on l'a proposé. Cfr.l'ancien norois astrak, l'ahal. astrih, l'allemand moderne estrich, le lmâ. astracum, astragus, astrocum, astreca, le sicilien astracu, et Dief. G. W. I, 50.

Asuager v. soef. Asuaiger v. soef. Asvos II, 407.

Atacher v. taiche.

Ataindre v. ateindre.

Ataïne v. ataïner,

Atainer, chicaner, agacer, inquiéter, chagriner, différer, retarder, tarder; proy. atahinar, atainar, simple tahinar, tainar; subst. ataine, retard, délai, attente, chicane, querelle; prov. ataïna. Ce mot ne se montre que sur le sol français; le breton l'a conservé dans atabinein, chicaner. Tainer dérive de l'hébreu taan, forme araméenne tain, qui de la signification imposer, charger, passa, dans l'hébreu rabbinique, à celles de appeler, citer, faire des objections, disputer, chicaner, etc. M. le Dr. M. Sachs, à qui je dois ces renseignements, me dit que les Juifs allemands emploient encore, dans leur patois, tânen (tahnen) avec le sens de notre ataïner. Les synagogues juives, qui, aux XIe et XIIe siècles, florissaient surtout en Provence, nous ont légué taïner.

Atalenter v. talent.

Atant v. tant et II, 325.

Atapiner v. tapir.

Atapir v. tapir.

Atarder v. tart.

Atarger v. tart.

Atargier v. tart.

Atarier I, 125, faute d'impr., v. tarier.

Atarjance v. tart.

Atarjer v. tart.

Atarzier v. tart.

Ate, aate, vif, bouillant, agile, prompt; aatir, aaitir, I, 263 (où il faudrait probablement lire ai-atir, comme au vers 1293 du même poème ai-atie; ai bourguignon pour a) agacer, provoquer, quereller, ouvrir des hostilités, combattre, lutter; aatie, aiatie, aatine, et avec s intercalaire, par influence de astir, astine,

inimitié, haine, querelle, provocation, lutte. De l'ancien norois at, provocation au combat, att, provoqué, etia, provoquer.

Ateindre, ataindre, atignre II, 236, atteindre, toucher, approcher, contester, maltraiter; part. ateinz dans le sens de abattu, abasourdi; attingere.

Ateirement v. terre.

Ateirier v. terre.

Atemprance v. temprer.

Atemprement v. temprer.

Atemprer v. temprer.

Atenant v. tenir.

Atendance v. tendre.

Atendre v. tendre.

Atendue v. tendre.

Atenir v. tenir.

Atennuer II, 53, atténuer; de attenuare, de tenuis.

Atentis v. tendre.

Aterer, aterier, aterrer v. terre.

Atermer v. termine.

Aterminer v. termine.

Atignre v. ateindre,

Atirer v. tirer.

Atiser v. tison.

Atocher, atochier v. tocher.

Atoivre v. toivre.

Ator v. tor I.

Atorner v. tor I.

Atot prép. II, 344.

Atoucer v. tocher.

Atour v. tor I.

Atourner v. tor I.

Atout prép. II, 344.

Atraire v. traire.

Atrait v. traire.

Atraper v. trape.

Atraver v. tref.

Atre, autre v. altre.

Atrement, arrement, airement II, 149. R. d. Ren. III, 118 v. 23000. R. d. C. d. P. 35, encre; de atramentum.

Atret v. traire.

Atribler v. tribler.

Atriever v. trive.

Atriver v. trive.

Atriwer v. trive.

Atroveir, atrover v. trover.

Atteler, atteler; deteler, dételer. Ménage pense que atteler dér. de protēlum, protelare, d'où adprotelare, avec contraction de pro. Il eût mieux valu dire avec changement de la particule pro en ad. Cependant on n'aurait eu que la signification tirer, et non celle d'attacher, atteler. Le Duchat a eu recours à telum. Si l'on regarde, dit-il, le timon d'un chariot comme une espèce de flèche, on pourra croire qu'atteler a été fait de adtelare, de telum. Cfr. l'anglais shaft, flèche et limon. Cette dérivation est d'autant plus probable que, dans l'ancienne langue, desteler, G. Guiart I, 287, II, 149 signifiait s'ébranler, partir, par comparaison au trait.

Atur, aturn v. tor I.

Aturner v. tor I.

Atut prép. II, 344.

Au, aus, art v. al II.

Au pron. v. al III.

Auan v. an et II, 275.

Aubain v. albain.

Aube v. albe.

Aubert v. halberc.

Aubespin II,172, auj. fem. aubépine; prov. albespin; de alba spinus.

Aubor, aubour, aubier, obier, aubour; prov. alborn; de alburnum, de albus, dont nous avons également fait notre forme moderne, qui équivaut à albarius, prov. albar.

Aubour v. aubor.

Auches v. alcuens et II, 268.

Auchun, auchune, auchuns v. alcuens et I, 169.

Aucident I, 323 pour accident, acident; de accidens, id quod accidit.

Aucon, aucone, aucons v. alcuens et I, 169.

Aucoton v. acoton,

Aucton v. acoton.

Auctoriteit I, 220. 302, autorité; auctoritas (auctoritat). Cfr. otrier.

Aucuens v. alcuens et I, 168.

Aucun, aucune, aucuns v. alcuens et I, 168.

Aile v. ajude.

Auferrant v. ferrant.

Aufin v. alfin.

Augue, colline, hogue, pays montueux. Même forme que hogue sans aspiration? V. hoge.

Auls de als, aus I, 132.

Aumaille v. almaille.

Aümbrer v. ombrer.

Aumosne v. almosne.

Aumosnier v. almosne.

Aumosniere v. almosne.

Aün v. aüner.

Auncestre v. ancestre.

Aune v. alne.

Aünee v. aüner.

Ainer I, 361. II, 51. 226, assembler, réunir, rassembler, combiner; de adunare; de là ainee, aiinie, assemblée, réunion; aiin, ensemble: Pensez de vos tenir aün. (Ben. v. 30930.) Cfr. uns.

Aünie v. aüner.

Auquant v. alcuens et I, 170.

Auques v. alcuens et I, 171. II, 268.

Auquetes v. alcuens et I, 171.

Auqueton v. acoton.

Aur, or v. or I.

Air, eir, heir, sort, chance, heur, bonheur, félicité; dur eür II, 102; de augurium, et non de hora (v. ore), comme on l'admet ordinairement; les dérivés de hora étaient monosyllabes; prov. auguri, agur; ital. augurio; port. agouro; vb. airer, eirer, heirer, rendre heureux, combler de bonheur; de augurare, d'où aussi notre augurer; prov. ahurar et augurar, agurar; bien estes eiree, vous avez un sort heureux; bien aireit iert cil, celui-là sera comblé de bonheur, etc.; le participe aireit

s'employait substantivement, et alors on le joignait souvent avec bon, déclinable, au lieu de bien; li bons aüreiz; comp. bon-aür, mal-aür, bonheur, malheur; bien-aürous, mal-aïrous, heureux, malheureux; bien-aürteit, bonheur, béatitude; bien aürousement II, 233, heureusement, bienheureusement, mal-aürousement, mal-aürousement, malheureusement. Tous ces mots avec les variantes en e initial. Cfr. Wak. A. L. et ore.

Aureille v. oreille.

Aüreit v. aür.

26

Aurer, prier v. orer.

Aürer, rendre heureux v. aür.

Aus, eux v. als.

Aus, auz, ail v. al I.

Ausan I, 306. Je ne saurais indiquer en ce moment quelle est la véritable signification de ce mot. Si la chronique de Phil. M. était à ma disposition, peut-être la suite du passage me mettrait-elle sur la voie.

Ausement v. II, 269.

Ausi v. al III et II, 269.

Ausiment v. al III et II, 269.

Aussi v. al III et II, 269.

Autant v. tant et I, 192. II, 315.

Autel, autel v. alter.

Autel, tel v. tel et I, 194.

Autre v. altre.

Autrement v. altre.

Autrer v. hier et II, 269.

Autresi, autressi v. altre et II, 269.

Autretant v. tant et I, 192. II, 326.

Autretel v. tel et I, 194. Autrier v. hier et II, 269.

Autrier v. hier et 11, 269.

Autru, autrui v. altre.

Auvant II, 366, auvent. On trouve ostevent dans quelques auteurs, et l'on a pensé que auvent était une contraction de ostevent; mais dans Commines p. ex. ostevent signifie un paravent et non un avant-toit. L'ancienne Bible de Genève connaît, il est vrai, ost-vent en ce dernier sens, mais c'est une création

des traducteurs. D'autres étymologistes ont pensé que auvant était le même mot que le prov. amban, anvan, espèce d'avance ou de balcon retranché pour protéger l'entrée d'un fort, et qui'l y avait eu renversement de an en au. Quant à l'origine de anvan, ce serait un composé de ans, an = ante et de vannus, quod vanni alti instar suspendatur, dit Du Cange. Le t de la forme française aurait donc été ajouté plus tard par confusion avec le mot vent.

Auvec, auvecques, auveques II, 344 et gloss. o.

Auvert part. de auvrir.
Auvrement v. aovrir.
Auvrir v. aovrir.
Avaine v. avoine,
Aval v. val.

Avalon evel

Avaler, avaller v. val.

Avallee v. val.

Avancer v. avant.

Avant II, 346, cfr. ci-dessus ans; avant aler II, 108; de là avancer, avancir I, 308. 333, avancer, faire faire du progrès, faire réussir, élever, approcher, rapprocher; subst. avancer I, 255, devancier, prédécesseur; avantage I, 279, avantage, profit; vb. comp. desavancer, desavancir II, 59, devancer, prévenir, retarder, empêcher Cfr. davant.

Avantage v. avant. Avanture v. venir.

Avar, aver, avare, chiche; avarus; avarisce I, 152, avarice; avaritia.

Avarisce v. avar.

Aveaus v. avel.

Avec, aveques II, 344 et gloss. o.

Aveier v. voie.

Aveir v. avoir.

Aveirer, averer v. voir.

Avel, s. s. et p. r. aviaus, aveaus, bijou; tout ce que l'on veut, souhaite, désire, envie. La première signification met sur la voie pour retrouver l'origine d'avel; il dérive de lapillus, dont on retrancha le l, pensant que c'était l'article.

Avenamment v. venir.

Avenandise v. venir.

Avenaument v. venir.

Avenant v. venir.

Avenaument v. venir.

Avenement v. venir.

Avenger II, 55. Ce mot ne peut être ici un composé de venger; M. Fr. Michel le traduit par venir à bout. Supposé que cela soit juste, il resterait à expliquer la forme.

Avengier v. vengier.

Avenir v. venir.

Aventure v. venir.

Aventurer v. venir.

Aventuros v. venir.

Aver, avare v. avar.

Aver, avoir v. avoir.

Avers prép. v. vers.

Avers I, 269, contraire, opposé; la gent averse, les païens, propr. la gent du diable, comme on disait la gent à l'aversier; de adversus; adversier, aversier, et adversaire I, 145 (lisez ainsi au lieu de adversaire); adversaire, ennemi, et l'ennemi par excellence, c.-à-d. le diable, démon; païen G. d. V. 3956; de adversarius; adversiteit, adversitet, aversiteit, aversiteit, aversiteit, etc. 215. 178. 212, adversité; adversitas. Cfr. vers, verser, vertir.

Averser v. avers.

Aversier v. avers.

Aversiteit, aversitet v. avers.

Avertir v. vertir.

Avesprant v. vespre.

Avesprer, avesprir v. vespre.

Avestir v. vestir.

Aveue II, 344 et gloss. o.

Aveugler v. oil.

Aveule v. oil.

Aveuler, aveuleteit v. oil.

Aviaus v. avel.

Avie v. aive.

Avigorer, avigurer v. vigor. Avilance, avillance v. vil.

Avilement v. vil.

Aviller, aviler, avillier v. vil.

Aviltance v. vil.

Aviron, avironner v. virer.

Aviruner v. virer.

Avis v. veoir.

Aviser v. veoir.

Avision v. veoir.

Avisonkes, avisunkes v. onkes et II, 311.

Aviver v. vivre.

Avoc, avocques, avoques II, 344 et gloss. o.

Avoe v. vois.

Avoec, avoech II, 344 et gloss o.

Avoement v. vois.

Avoer v. vo.

Avoerie v. vois.

Avogle v. oil.

Avogleement v. oil.

Avoglement v. oil.

Avogler v. oil.

Avoi interj. II, 397.

Avoiement v. voie.

Avoier v. voie.

Avoiltire v. avoltre.

Avoine, avaine I, 119. II, 92, avoine; de avena; ces deux formes expliquent la double orthographe et la double prononciation modernes.

Avoir, aver, aveir I, 246, avoir, tenir, posséder; inf. empl. subst. 11, 380. 386, avoir, richesse, argent, biens en général; comp. ravoir I, 237; se ravoir I, 257.

Avoler v. voler.

Avoltere v. avoltre.

Avoltierge v. avoltre.

Avoltre, avuiltre, avultre, avoutre, avostre II, 338, illégitime, bâtard, adultérin; adultère, amant d'une femme mariée; avoltere, avoltierge, avultere, avoutere, avoutire, avoiltire

M. s. J. 449, adultère; de adulter, adulterium, dont on a rejeté le d, puis remplacé cette lettre par v.

Avostre v. avoltre.

Avoue v. vois.

Avoutere v. avoltre.

Avoutire v. avoltre.

Avoutre v. avoltre.

Avuec, avueques II, 344 et gloss. o.

Avuert, e passim; avuertement passim, que portent souvent les textes publiés, sont des fautes; lisez auvert, auvertement. V. aovrir.

Avugler v. oil.

Avule v. oil.

Avultere v. avoltre.

Avultre, avuiltre v. avoltre.

Awan v. an et II, 275.

Awe v. aigue.

Awech II, 344 et gloss. o.

Awil v. oïl.

Awillon v. aguile.

Awoit II, 34. Cette forme est le participe passé du verbe aoire, augmenter, accroître, de augere: Qui por seue biaute aoire, | Se paint cum ymage marmoire (Reclus de Moliens). V. Ben. s. v. aoist. Mais auctus aurait dû produire aoit, et il faut admettre que le w a été intercalé, d'abord pour éviter le hiatus et puis par souvenir du g radical du verbe: gu=w par suite de la confusion avec gu venant de l'allemand w. Cfr. prov. augut. Un autre exemple de awoit, dans les mêmes M. s. J. p. 484. On a aoisement dans les Dial, de S. Grég.: Li dolors, Pierres, eui je soffre cascun jor, et toztens par usage est à moi viez, et toztens par aoisement noveaz.

Ax de als I, 132.

Axordre v. sordre.

Ayer v. rier.

Aymi interj. II, 402.

Azur II, 243, azur; du persan lazûr. V. Ménage,

B.

Baailler v. baer.
Babtizier y. baptisme.
Bae v. bacin.
Bacele v. baiasse.
Baceler v. bacheler.
Bachele v. baiasse.

Bacheler, bachelier, bachiler, baceler II, 285, lmâ. baccalarius, possesseur d'un bien rural nommé bachelerie, baccalaria; puis chevalier trop pauvre ou trop jeune pour avoir une bannière à soi; celui qui aspire au rang de chevalier, de prétre; en général, aspirant à quelque chose, jeune homme qui n'est pas marié, jeune garçon, adolescent, béjaune. On admet d'ordinaire que les dernières significations indiquées sont les primitives, et l'on s'est cru autorisé à rapporter bachclier à la racine bach, petit (v. baiasse). Cela est faux; en poursuivant ce mot dans les chartes; on voit que ses significations se sont développées dans l'ordre où je les range. Il ne peut donc être question d'une étymologie bach. Borel dérive bachelier de baculus. Sans parler de l'incompatibilité de forme, je demanderai quel rapport il y a entre baculus et bachelier? D'autres ont proposé bas-chevalier, que la grammaire et l'histoire du mot bachelier repoussent également. Barbazan enfin est remonté à baccalia, arbrisseau qui porte fruit, racine aussi peu en accord que les autres avec la signification de notre mot. Quant à l'étymologie baccalaureus, c'est un remaniement moderne de bachelier. Si l'on me demande mon opinion, je répondrai que je n'en ai aucune qui ait quelque apparence de vérité. Mieux vaut se taire que de proposer, comme on le fait trop souvent, des étymologies qui pèchent ou contre l'histoire des mots ou contre leur forme. — Bachelerie prit des significations conformes à celles que développa bachelier.

Bachelerie v. bacheler. Bachelier v. bacheler. Bachiler v. bacheler. Bachin v. bacin.

Bachinet v. bacin.

Bacin, bachin, bassin, lmâ. bacca, bacinus, bachinum: diminutif bacinet, bachinet. Bacin désignait aussi une armure de tête. On dérive ordinairement bassin de l'allemand becken, ahal. pecchi; cela est impossible, parce que la forme picarde aurait été baquin et non bachin. Bacin dérive directement de la racine bac, creux, cavité, qui se retrouve dans l'allemand (bach, ruisseau, proprement la cavité où l'eau coule; becken = back-en) et le celtique. En ce cas, je préfère l'origine celtique, parce que Grégoire de Tours parle du mot bacin comme d'un mot indigène (v. DC. bacinetum). A la mème racine se rapportent bac, autrefois espèce de navire qui servait aux transports, aujourd'hui bâteau plat pour passer les rivières: le diminutif

Bacinet v. bacin.

bachot, et baquet.

Bacon I, 143, flèche de lard, lard, jambon, porc tué et salé, chair de porc; de l'ahal. bacho, pacho, allmâ. et allmod. bache, jambon; dérivant de l'ahal. pah, dos, ancien norois bak, anglo-saxon bāc, anglais back, parce que le dos du cochon est l'endroit où la graisse se jette; puis par extension les significations indiquées. Cfr. cependant Schwenk D. W. s. v. bache.

Baer, beer II, 291, ouvrir la bouche, attendre, bayer aux corneillles, avoir dessein, volonté, se proposer, prétendre, désirer avidement, aspirer;

rire, se moquer: lmâ. badare. La signification primitive de ce mot est celle que je donne la première. On a dérivé baer du celtique, en se fondant sur le breton bada, s'étonner, agir ou parler comme un sot; mais bada est un mot qui ne peut renier son origine romane. Baer a pour racine l'onomatopée ba, qui désigne l'action d'ouvrir la bouche, d'où l'on a formé baare. De là baailler II, 370, bâiller, et souvent avec le sens de baer; baerie, air niais, stupide. Dans la langue d'oc, on avait intercalé un d à ces formes, d'où bader, badalhar, bada, sentinelle, en bada, en vain; intercalation qui se fit aussi sur les frontières méridionales de la langue d'oïl. Quelques-unes de ces formes en d intercalaire pénétrèrent vers le nord et se fixèrent dans la langue. Je citerai ici, pour la langue d'oïl, la forme rare bade, badinerie, plaisanterie; en bades, en vain; badaud; badin, badiner, que les lexicographes du XVIe siècle traduisent encore par ineptus. ineptire. Cfr. baïf.

Baerie v. baer.

Bagasse v. baiasse.

Bague, anneau que l'on porte au doigt; de bacca, perle, anneau de chaîne. Notre baie (fruit) a la même origine.

Bague, paquet, bagage, équipage (hardes, meubles, marchandises, et en général tous les effets qu'on peut porter); lmâ baga, sac, coffre. Le mot bague se retrouve dans le gallois bag, le kymri baich, charge, paquet; mais, à côté de bag, le gallois a le verbe bac, empêcher, ce qui nous fait penser à l'ancien norois baggi, charge, baga, empêcher (ahal. baga, interruption, hésitation). Cependant les idiomes germaniques modernes ne connaissent que des formes en p initial, de sorte qu'il est difficile de décider

si baggi, baga, ne sont pas des mots empruntés, et peut-être est-il mieux de s'en tenir ici au celtique. De bague, on a fait baguer, plier bagage, au part. passé équipé, garni.

Baguer v. bague.

Bahaleivet I, 47, 3e pers. sing. imp. ind. de bahaleir, bêler, de balare, avec la flexion eve I, 219. D'où provient le ha, ou, ce qui revient au même, le redoublement de l'a, car le h sert simplement à indiquer que les deux a doivent se prononcer? L'auteur a-t-il eu une onomatopée en vue et doit-on admettre influence de baare, baailler? La forme actuelle se rapporte au latin belare, ital. belare.

Bai, de couleur brune, en parlant des chevaux; du latin badius; de là baille, baillet, rouge pâle (des chevaux aussi).

Baiasse, bajasse, bagasse, suivante, femme de chambre, et fille publique, femme débauchée; du celtique baches, petite femme, de bach, petit. Cette dérivation est d'autant plus probable que la langue d'oïl avait encore les formes baissele, baichele, bachele, bacele, qui signifiaient jeune fille, servante; dim. baissielete T. F. M. A. 120. Cfr. les significations de fille.

Baïf Ben. 5325, ébahi, étonné; comp. esbahir, esbaïr II, 281. 289, ébahir, étonner; d'où esbahiement, avec admiration. La racine est l'onomatopée interjective ba (Q. L. d. R. I, 36). Cfr. baer.

Baigner v. bain.

Bail, baile, tutelle, tuteur, curateur, administrateur; baillir II, 277. 379, administrer, gouverner, traiter; bailler, baller, bailier, ballier II, 378, donner, prêter; mais aussi, comme baillir, gouverner, avoir en sa puissance, d'où atteindre, joindre, toucher,

manier, porter; de là baillie II, 379. 395, administration, garde, soin, protection, pouvoir, domination; baillance, action de donner, de mettre qqn. en possession de qqch.; bailliage, tutelle; comp. abailler, atteindre, rejoindre, rattraper; malbaillir, maubaillir II, 37, maltraiter, détruire, ruiner. — Du latin bajulus, bajulare. A la même racine se rapporte baile, baille, lieu fermé de palissades, première défense d'une ville, et, par extension, les pieux qui la forment.

Baile, baille v. bail.

Bailier v. bail.

Baillance v. bail.

Baille, baillet v. bai.

Bailler v. bail.

Bailliage v. bail.

Baillie v. bail.

Baillir v. bail.

Bain II, 77, bain; baigner, baingner, avec et sans se, II, 326, baigner; de balneum, avec syncope de l. Se baigner s'employait quelquefois pour se délecter.

Baingner v. bain.

Bairon v. baron.

Baisement v. baisier.

Baisier, beisier, baissier (je bois, rime R. d. l. V. 57) I, 128. 232. II, 21. 226, baiser; basiare, de basium qui n'a pas passé dans la langue d'oïl, prov. bais, ital. bacio, esp. beso; nos pères disaient baisement, baiser, baisement; comp. entrebaisier I, 134. II, 370, se baiser mutuellement.

Baissele v. baiasse.

Baisser v. bas.

Baissier, baiser v. baisier.

Baissier, baisser v. bas.

Baivre v. boivre.

Balain I, 106, flagellum, du breton balaen, balai, de balan — genêt. Quant à balai, balayer, prov. balai, verge, qui paraît être la signification primi-

tive de balai, il doit également avoir été introduit du celtique sous cette forme, parce que le roman n'a pas de suffixe substantive ai. Ou serait-ce une altération de balain? Cfr. encore balaon, plur. de bala, en kymri, bourgeons des arbres, balant, pousses des arbres; et Dief. Celt. I, 190.

Balance, balance, au figuré incertitude; de bilanx.

Balbier v. baube.

Bald, baud, baut, s. s. et. p. r. balz, bauz, baus II, 285, hardi, audacieux, assuré, gaillard, dispos, joyeux; adv. baldement, baudement II, 187, avec audace et insolence, hardiment, joyeusement; baudor, balderie, bauderie, hardiesse, audace, joie, allégresse; baudir, se réjouir; vb. comp. esbaldir, esbaudir, devenir audacieux, donner du courage, avoir du courage, égayer, élever, résonner; d'où resbaldir II, 97, ranimer, reprendre courage, devenir audacieux, insolent, réjouir. Racine: goth. baltha, audax (balthaba, franchement, loyalement; balthei, franchise, confiance, assurance), ahal. bald, liber, fidens, audax (adverbe baldo; baldî, fiducia, constantia); goth. balthjan, oser, ahal. balden, etc.

Baldement v. bald.

Balderie v. bald.

Baldre v. baldret.

Baldrei v. baldret.

Baldret, baldre, baldrei, baudre II, 69, baudrier, ceinturon; de l'ahal. balderich, balteus. Notre baudrier est un dérivé de baudre. Comp. esbaudré (subst.), le milieu du corps, la partie que couvre la ceinture.

Baler, baller, sauter, danser, se réjouir. M. Wackernagel (A. L. p. 236, note 1) fait observer que, dans le moyen-âge, comme chez les Grees, le jeu de paume était inséparable de la danse et du chant, et il dérive baler de balle. Cette dérivation me paraît fort juste; j'ajouterai seulement que balle vient de l'ahal. balla, palla, balle. On a souvent pensé au gree πάλλα, πάλλειν, βάλλειν, βαλλίζειν, comme racines de balle et baler; c'est, je crois, aller trop loin. De baler dérive peutêtre baloier, se remuer de côté et d'autre, flotter, voltiger (cfr. ban), et certainement le substantif baut, baus, saut, bond.

Balle v. baler.
Baller, donner v. bail.
Baller, sauter b. baler.
Ballier v. bail.
Baloier v. baler et bande.

Balois II, 104, ce qui reste après que le grain a été vanné ou criblé, criblure; blé tombé dans la grange. La balle formant la principale partie de la criblure, ce mot doit se rapporter à la même racine, qui est probablement celtique; cfr. le kymri ballasg, peau, glume, gousse; gallois ballan, ib.

Balz v. bald.

Ban II, 265. 149, vb. banir, bannir II, 266; ost bannie II, 32; adv. baniement I, 81, par ban; de là banier, celui qui dénonce un ban, qui fait une semonce; celui qui est obligé de moudre son blé au moulin et de cuire au four de son seigneur; adj. banal II, 266; bandon II, 266; à bandon; d'où abandon II, 266; et d'ici abandonner II, 266; adv. abandonnement II, 267. Comp. esbanir, convoquer, rassembler; forbanir, bannir, reléguer; i. e. par ban; subst. forban, bannissement et banni, pirate (for=foras). Cfr. arban, bande.

Bande, bende II, 181. bande, i. e. espèce de ruban, etc., et troupe; du goth. bandi (f), lien; allm. band (n.). Ce mot est de la même famille que

ban; cfr. II, 265 et Dief. G. W. I, 296 et suiv. A ce primitif se rapporte également baniere, prov. bandiera, bannière; cfr. II, 265 le goth. bandva, bandvo, signe; vb. banoier, prov. bandeiar, baneiar, voltiger, flotter; significations qu'a aussi le verbe baloier (s. v. baler), et peut-étre ces deux mots sont-ils identiques, par suite d'une permutation de la liquide. Cfr. l'ital, balicare = baloier = banoier, et le Imâ. banicare. Banoier signifiait encore, comme les composés esbanoier, esbanoiier, esbaneier, esbanier I, 264. II, 356, amuser, se réjouir; d'où esbanois, esbaneis, amusement, divertissement. Cfr. ban.

Bandon v. ban.
Baniement v. ban.
Banier v. ban.
Banier v. bande,
Banoier v. bande,
Bapteiement v. baptisme.
Bapteier v. baptisme.

Baptestal I, 402, punition, jugement sévère, querelle. Ce mot se trouve encore dans le même roman v. 2258; dans le R. d. Ren. I, p. 255 il est écrit batestal, prov. batestau. Le p est-il intercalé? Alors on pourrait le rapporter à battre; sinon je ne saurais d'où le dériver, car il n'est pas possible de songer à la racine de baptisme.

Baptistire v. baptisme. Baptiier v. baptisme.

Baptisme, batesme I. 212. 216. baptême: baptisma; baptizier, baptiier, bapteier, babtizier, batizer I, 69. 305. II, 11, baptiser; baptizare; de là bapteiement, baptême; baptestire I, 78. II, 15, vaisseau où l'on baptise, et, par extension, baptême; baptisterium.

Bar v. biere.

Baraigne, brahaigne DC., brehaigne, brehaine, brehange M. s. J. 477, stérile (des femmes, des animaux et des choses), Brehaigne paraît être formé par un rapprochement du r à la consonne initiale et le h serait euphonique. Baraigne dérive de l'allemand, selon M. Diez I, 81, mais il ne dit pas comment; selon d'autres, du breton brec'hañ, stérile (des femmes). Brec'hañ n'a pas de correspondant dans les autres langues celtiques et cela inspire des doutes sur son originalité. Cfr. cependant Dief. Celt. I. 98. Baraigne peut avoir pour racine bar (barus, baro), homme, d'où barana, femme homme, femme stérile. ταύρα de ταῦρος, port. tourra de touro, prov. torig(a) de taur, esp. machorra de macho.

Barat, barate, barete, fraude, tromperie, ruse, fourberie; désordre, confusion, embarras; troc; barater, bareter, tromper, friponner, frauder: faire un troc; d'où barateres, traître, trompeur; baretele, colifichet; comp. desbarater, desbareter, tromper, réduire à rien, défaire, vaincre; desbarateison, desbarateiz, défaite, déconfiture. Le grec πράττειν, vendre, agir, tramer, intriguer, répond assez bien, pour le sens, à barat, barater; mais il faut être très-circonspect avec les étymologies grecques, et ne les admettre que quand il est prouvé que le mot nous vient du sud. Tel n'est pas le cas ici, je crois, car barat a développé plus de formes que dans toutes les autres langues romanes. La racine de barat se trouve, sans doute, dans le breton barad, barrad, trahison, astuce, ruse, bien que ce mot paraisse isolé dans les langues celtiques. Cependant il peut être décomposé en bar-ad; or, bar signifiait mer et a encore cette signification en irlandais. De l'idée de mer, on aurait passé à celle de faire du commerce,

et de celle-ci à tromper, il n'y a qu'un petit pas. Cfr. bargaigner, troc, troquer.

Barate v. barat.

Barater, barateres v. barat.

Barbe I, 62, barbe; barba; barbet, barbé I, 196. II, 278, barbu, et, par extension, vieux; barbatus.

Barbet, barbé v. barbe.

Barbis v. berbis,

Bare v. barre.

Barete v. barat.

Baretele v. barat.

Bareter v. barat.

Bargagne v. bargaine.

Bargaigne v. bargaine.

Bargaigner v. bargaine.

Bargaine, bargagne, bargaigne II, 329, marché, accord, convention; action de marchander, hésitation, retard; affaire, mêlée; bargaigner, bargeigner, barginer, plustard barguiner, barguigner, qui nous est resté, marchander, hésiter; lmâ, barcaniare. La forme latine nous montre que le g dérive de c, ce qui permet de rechercher l'origine de ces mots dans barca, navire qui apporte et emporte des marchandises, d'où l'idée de faire du commerce en général. Cette dérivation est d'autant plus probable que barge II, 226, signifiait barque, chaloupe; (proprement barge = barica = prov. barja). Cfr. barat. Quant à barca, il dérive sans doute du celtique barc; ib.

Barge v. bargaine.

Bargeigner v. bargaine.

Barginer v. bargaine.

Barguiner, barguigner v. bargaine.

Barisiel v. barre,

Barizel v. barre.

Barnage v. baron.

Barnaige v. baron,

Barne, barnet v. baron,

34

Barnilement v. baron.

Baron, bairon, s. s. bers I, 71. II. 230, lmâ, baro, homme, comme le latin vir, mari; de là, par opposition à femme, viril, vigoureux, énergique, courageux, brave (empereres ber, mult par es ber e sage, Ch. d. R). A ces significations, on joignit, dès les plus anciens temps, celles de homme né libre, homme distingué par sa naissance, grand de l'empire, vassal, illustre guerrier. Outre le baro de la basse latinité et des langues romanes, il y en a un dans le latin classique; Cicéron p. ex. l'emploie souvent, il se trouve aussi dans Perse, Tertullien, et toujours avec le sens de sot, stupide, lourdaud, imbécile; toutes significations fort éloignées de celles de notre baron. Le baro classique a sans doute une origine fort différente. Un commentateur de Perse, à propos du passage où se trouve le mot baro (satire V.), fait observer que, dans le langage des Gaulois, baro ou varo signifie servus militum, et Isidore (Origenes IX, IV.) traduit à peu près de même baro par mercenarius, en le dérivant de βαρύς, fort, grossier, fortis in laboribus. La notice du commentateur est-elle exacte? Nous trouvons dans l'ancien gallois bar, héros, qui répond fort bien à la signification de l'ancien français ber, vaillant, courageux; mais cela n'est guère analogue au baro du commentateur. reste, le celtique bar n'aurait jamais produit bers, baron; ber serait resté partout. Les mots qui appartiennent à la même classe que bers dérivent tous du latin ou de l'allemand. Mais on sait que les Romains confondaient souvent gaulois et germain, et ceci nous ouvre une nouvelle voic. partant de la signification servus militum, valet de soldat, c'est-à-dire celui

qui porte les paquets des soldats, on aurait la racine gothique bairan, 46ρειν, προςφέρειν, φορείν, βαστάζειν; ahal. beran, porter; ancien frison bera, porteur, ancien norois bor, ib.; d'où ahal. bero, porteur. On aurait done les significations porteur, homme fort, homme, vassal, etc.; cependant cette hypothèse est trop problématique. II faut chercher une autre étymologie; ou, du moins, en laissant de côté le commentateur, dériver de bairan d'autre façon. Barn, autrefois commun à tous les idiomes allemands (bearn en anglosaxon, bern en frison), signifiait infans, proles, un être humain quelconque (Ottfried I, 11, 13); l'anglosaxon beorn a le sens de homme, un grand; de bairan, beran. Là est l'origine immédiate de notre mot baron; ce qui n'empêche pas que le baro de la basse latinite, si vraiment il est d'origine étrangère, appartienne à la racine bairan; mais il faut séparer baro et baron, quant à la signification. Cfr. les expressions aujourd'hui perdues: Barmann, homme obligé à payer un cens; barschalk, espèce d'homme libre. Dér. barnage, barnaige II, 303. 317. 341, corps ou assemblée de la noblesse, naissance illustre, grandeur d'âme, vaillance; barnet, barne, baronnage, baron, corps de nobles; barunie, baronie II, 285. 345. 354, mêmes significations que barnage; barnilement, noblement; embarnir, devenir fort, croître, devenir gros; bernage, suite, équipage d'un grand seigneur, genre de vie d'un grandseigneur.

Baronie v. baron.

Barre, bare II, 356, (barre,) retranchement, clôture; en terme de droit, exception, défense, fin de nonrecevoir : de là notre barreau, barrière; barrer, (barrer,) enfermer, enclore; débattre, contester; du celtique: kymri

bar, pl. barau, branche, etc. V. Dief. Celt. I, 184 (279 A). C'est à la même racine qu'appartiennent nos mots embarras, embarrasser, débarrasser, et peut-être barrique, baril, dans l'ancienne langue bareil, bariel, deminutif barisiel, barizel R. d. l. V. p. 82. Cfr. le breton baraz = baquet.

Barrer v. barre. Barruier v. berrier. Baruier v. berrier. Barunie v. baron.

Bas, basse, large, gros et court (trapu), bas; dérivé de bassus, mot de la langue populaire, sans aucun doute; car il se trouve souvent comme nom propre. Isidore, dans son glossaire, traduit bassus par crassus, pinguis; et Papias, tout en lui donnant le même sens, est le premier que lui attribue la signification de humilis. Cfr. Fuchs p. 193. La signification primitive est donc crassus, pinguis, comme le prouvent encore l'italien bassotto, gros, gras, et les significations que bas a dans la langue d'oïl. V. Jubinal N. R. II, p. 260 un exemple de bas, où il ne peut être question de profondeur. On a essayé fort inutilement de dériver bas de βάσσων pour βαθύτερος; ou du celtique, en se basant sur le breton bâz, peu profond. s'aperçoit au premier coup d'oeil que, pour le sens, cette dernière étymologie est tout à fait fausse. Bas, en opposition avec sovrain, signifiait les choses temporelles, d'ici-bas, sovrain, les choses célestes, éternelles; basse ore, soir; cfr. halt; empl. subst. II, 384; voler du bas, ruser, faire par astuce; adv. bassement, en bas, bas. De bas, on fit bassece, employé t. I, p. 55 dans le sens que je viens d'expliquer pour bas; baisser, baissier, baisser, abaisser, abattre; comp. abaisser, abaissier I, 128, 337. II, 162, abaisser, rabaisser, humilier, déprimer; abaisser honor, manquer au respect dû à qqn., ou à sa charge,

Bas v. bc.

35

Basme v. bausme.

Bassece v. bas.

Bassement v. bas.

Bastard, bastart, s. s. et p. r. bastarz, bastars, I, 344, bâtard; lmâ, bastardus; bastardon, petit bâtard. Bastart est un mot qui ne se montre pas avant la seconde moitié du Xle siècle, et le premier à qui on l'appliqua fut, selon l'histoire, Guillaume, duc de Normandie, conquérant de l'Angleterre. On a décomposé bastart en bas-tart, parce qu'aux XIIIe et XIVe siècles, on trouve fils, fille de bas, pour bastart (enfans de bas Phil. M. 11610), venir de bas = ex illegitimo concubitu; et l'on a cru retrouver son origine dans le celtique bâz = bas et tard = extraction, ainsi bastart = de basse extraction: gallois basdarz, breton bastard. Par malheur bas n'est qu'une orthographe altérée de bast: fils, fille de bast, venir de bast, comme le prouvent les chartes les plus anciennes et les plus correctes. Il faut donc lire bast-art. D'après cela, l'étymologie indiquée se réduit à rien, et les prétendues racines celtiques m'ont tout l'air d'être empruntées au roman. Bastart a une origine allemande. En comparant la signification du verbe bastir (s. v. baste) à celle de quelquesunes de nos expressions populaires pour désigner une action dont je dois passer ici le nom sous silence, je serais tenté de dériver bastart de ce mot et de la terminaison art, qui vient, en général, du gothique hardus, ahal, hart. Cfr. liart, [On sait que art, ard, se joint aux noms et aux verbes; que les mots en ard désignent des personnes, quelquefois des animaux

36

(des choses plus rarement), et que leur signification a d'ordinaire quelque chose de rabaissant, de dénigrant, en général de mauvais.] On s'expliquerait facilement ce que c'est qu'n enfant basti, par abrévation un bastard. Cependant les expressions fils de bast, etc., ne permettent guère cette étymologie. - Le substantif allemand bast signifiait proprement cortex, cutis; mais il avait développé un grand nombre de significations, parmi lesquelles je citerai celles de liber, aubier, ligature des souliers, de bât, de chose de peu de valeur, chose vile. Ce bast est peut-être la racine de notre bât. anc. franc. bast, Imâ. basta, bastum; le nom de la ligature a été transporté à celui de la chose même, ou bien il ne serait pas impossible que les premiers bâts eussent été faits d'aubier, de tresses d'aubier. En Suisse, bast signifie encore bât. Il y a cependant une raison pour ramener bât à la famille de baston = bâton, v. cidessous. Quoi qu'il en soit, bast = bât forme le radical du mot bastard, c.-à-d. enfant du bât, expression populaire péjorative, qui a sans doute pris naissance dans le sud, où il y a beaucoup de mulets, d'ânes, et où leurs conducteurs avaient l'habitude d'établir leur couche sur les bâts. On sait assez la vie que ces conducteurs de mulets menaient avec les filles d'auberge, pour croire à un grand nombre d'enfants conçus sur les bâts, et à une généralisation de ce nom. Cfr. du reste coitrart s. v. cotre, et l'allemand bankart, bankert, filius naturalis, spurius, de bank, banc; et dans la langue du peuple, von der bank fallen, en parlant d'un enfant, signifie avoir une naissance illégitime. Si l'on admet pour bast l'étymologie allemande, et non pas celle qui le rapproche de

baston, l'explication du mot bastart dont j'ai parlé en premier lieu, touche de très près, par son origine, à celle indiquée plus bas; car bastir de bestan, basten, et bast sont de la même famille.

Baste, couture grossière, faufilure; vb. bastir, aujourd'hui bâtir, attacher de pièces les unes aux autres en les cousant à grands points; de l'ahal. bestan, raccomoder, rapiécer, du subst. bast.

Bastille v. baston.

Bastiller v. baston.

Bastir, bâtir v. baston. Ne confondez pas avec bastir s. v. baste.

Baston, bastun II, 345. 387, bâton, toute espèce d'arme offensive et défensive; dim. bastoncel, petit bâton, houssine. Le mot qui sert d'origine à baston (DC. basto) appartenait sans doute à la langue populaire et il est de la famille du grec βαστάζειν, porter un fardeau, porter, soutenir. En partant de ce point de vue, c.-à-d. de l'idée de support, base, couche, on peut rapporter bât à la même racine (cfr. bastard), ainsi que les mots bastir II, 357. 369, bâtir, établir, composer, former; (cfr. plaid); bastille, tour, château, forteresse; siége d'une ville ou d'un château; bastiller, assiéger.

Bataille, batailler v. batre.

Batailleur v. batre.

Bataillier v. batre.

Batant v. batre.

Bateaus v. batel.

Bateiller v. batre.

Bateillous v. batre.

Batel, s. s. et p. r. bateaus, batiaus, bateus, bateau, lmâ. batus, batellus; de l'anglo-saxon bât, petit vaisseau.

Batesme v. baptisme.

Batestal v. baptestal.

Bateus v. batel,

Batiaus v. batel. Batizer v. baptisme.

Batre, battre, battre; de batuere; venir batant II, 376; tot batant, battant, tout courant, en toute hâte. De là bataille, II, 390, bataille, corps de bataille, principal corps d'armée bataille campel, champel, champal, campel, campal, bataille rangée; bataille nomee, combat dont le sujet et le jour sont indiqués; faire bataille, faire du bruit, se plaindre de qqch.; vb. batailler, bateiller, combattre; d'où batailleur, bataillier, guerrier, soldat, querelleur; adj. bateillous, belliqueux, guerrier, vaillant. Comp. abatre I, 82. 233, renverser, abattre, vaincre; abolir, supprimer; abatre la verite II, 64; part. empl. subst. abatut II, 73, le tombé, le mort; rabatre I, 337, abattre à son tour, rabattre; - desbatre, debatre, débattre, agiter, frapper; subst. desbat, debat, débat; dér. debateis, action d'agiter; esbatre, amuser, divertir, se réjouir; d'où esbatant propr. part. prés., gai, gaillard; esbatement, amusement; combatre, conbatre I, 59. 193, combattre, battre, débattre; subst. combat. combat, débat; dér. combateres, combateor, combateur, combattant, assaillant; combatant propr. part. prés., propre au combat; (tous ces composés avec les variantes de com;) - embatre, enbatre, anbatre I, 74. 188. 286, pousser, lancer, enfoncer; abattre, renverser; s'embatre II, 140, s'élancer sur qqch., entrer.

Baube, (balbe), bègue; de balbus; ital. balbo; de là balbier II, 386, balbutier; abaubir, ebaubier H. d. V. p. 235, étonner, surprendre, effrayer; ainsi notre ébaubir signifie proprement faire bégayer.

Bauçant, bauzan, bauchant, taché de blanc, couleur de pie, en parlant des animaux, en général tacheté; de baltcus, baltius, bord, bordure, ceinture. Le simple s'est conservé dans l'ital. balza.

Bauchant v. bauçant.

Baud, baudement v. bald.

Baudequin, étoffe de soie et d'or, et, par extension, baldaquin, parce qu'on se servait de cette étoffe pour faire les dais. Le nom de baudequin donné à l'étoffe lui vient de la ville d'où on la tira d'abord, Bagdad, en italien Baldacco. Baudequin était aussi le nom d'une petite monnaie. V. DC. baldakinus, moneta.

Bauderie v.bald.

Baudir v. bald.

Baudor v. bald.

Baudre v. baldret.

Baus, baut subst. v. baler.

Bausme, basme I, 327. II, 181. baume; balsamum; de là embasmer II, 181, oindre, embaumer.

Baut v. bald.

Baut subj. de bailler I, 245.

Bauz, baus v. bald.

Bauzan v. bauçant.

Be pour De, Dieu II, 403.

Beals v. bel.

Bealtet v. bel.

Beaus v. bel.

Bec, s. s. et p. r. bes, bec; mot d'origine celtique, comme le prouve le passage suivant, où il est question d'Antonius Primus, général de Vespasien: Cui Tolosae nato cognomen in pucritia Becco fuerat, id valet gallinacei rostrum (Suétone, Vie de Vitellius XVIII.). Breton bek, gallois beic. De là bechier, becqueter; bechet, becquet, brochet (poisson); besche, besque R. d. l. V. 240, avec s intercalaire, bêche; bannir sur la besche, sous peine d'être enfouie; supplice pour les femmes qu'il n'était pas d'usage alors de pendre; bescher, bêcher,

Nos mots béquille, bécasse, abéquer, ont la même racine.

Bechet v. bec.

Bechier v. bec.

Becquet v. bec.

Beer v. baer.

Beeste v. beste.

Beffe, moquerie; beffer, se moquer de quelqu'un, le tromper; beffler, ibid. Notre baffouer n'est qu'une forme allongée de beffer. De l'allemand baffen, baeffen, résonner, aboyer?

Beffer v. beffe.

Beffler v. beffe.

Befreit v. berfroit.

Behorder v. horde.

Behort v. horde.

Behourder v. horde.

Behourt v. horde.

Beisier v. baisier.

Beivre v. boivre.

Bel, biel, bieu, beals, biaus, beaus, biau I, 96. 100. 105. 155. II, 254, agréable, gentil, joli, cher, (bel) beau; bellus; estre bel à qqn. I, 273; adv. bellement, bielement, belement I, 130. 137. 223. II, 75, bellement agréablement, gentiment, doucement, chèrement; de la bealteit, biaute I. 148, beauté; abelir, I, 378. II, 313, plaire, être agréable, charmer; ambeleter I, 75 propr. d'un diminutif belet, embellir, enjoliver. — Beau, dans nos compositions beaupère, belle-mère, etc., voy. mere.

Bele, belette, peau de belette. Le terme moderne est un diminutif de bele. Bele dérive de bella, beau, belle. Cfr. l'anc. anglais fairy, le bavarois schönthierlein, le danois kjönne, belette. On a souvent dérivé ce mot du kymri bele, martre, ou de l'ahal. bilih, auj. bille, zizel; mais il est, je crois, inutile d'aller si loin.

Belefroi v. berfroit. Belement v. bel, Belloi v. loi.

38

Ben v. bien.

Benefice v. faire.

Bende v. bande.

Beneichon v. beneir.

Beneiçun v. beneir.

Beneir I, 320, beneistre, benistre I, 321; beneigun, beneichun I, 282. II, 293, bénédiction; benedictio. Cfr. maleir.

Beneistre v. beneir.

Benigne (m.) I, 78, benin; benignus, prov. benigne; adv. benignement, ib.; benigniteit, benigneteit I; 213. 322, bénignité, douceur; benignitas (benignitat).

Benignement v. benigne.

Benigneteit v. benigne.

Benigniteit v. benigne.

Benistre v. beneir.

Ber préfixe v. loi.

Berbis, barbis II, 361. 387, brebis; de berbex pour vervex, lmâ. berbix; de là bergier, bregier II, 387, R. d. l. V. p. 79, par le rapprochement du ràla consonne initiale, comme dans brebis — berger; bereil, bergerie, étable à moutons, aujourd'hui bercail.

Bercer, berser, bierser I, 265. II, 312, tuer avec un trait ou une flèche, chasser à l'arc; bercerie II, 343, armes de chasse, l'arc et les flèches; bersail, berseil, but, auquel on vise; bersailler, berseiller, atteindre. Racine? L'origine que lui donne DC., de bersa, haie, clôture, dans lequel Carpentier retrouve le breton, berz, berc'h, empêchement, défense, d'où bercer = chasser dans un parc, n'est pas du tout soutenable. Bercer n'a jamais eu la signification de clore d'une haie ou de protéger, et la signification de bercer ne se rapporte pas seulement à la chasse dans les parcs. Ménage, au mot berser et dans ses Origines ital., donne à berser une fausse origine.

Bercer v. bers.

Bercerie v. bercer.

Bercil v. berbis.

Berefreit v. berfroit.

Berele (altération de barele, prov. baralh, baralha), dispute, contestation, querelle, désordre. Ce mot paraît se rapporter à la même famille que barat, v. s. e. v.?

Berfreit v. berfroit.

Berfroit, berfreit, berefreit, belefroi, befreit, beffroi, c.-à-d. dans le principe, espèce de tour roulante, en bois, que l'on faisait approcher des murs d'une ville assiégée, afin que les soldats qui se trouvaient dans cette tour pussent, en toute sûreté, lancer des projectiles dans la ville. Plus tard on donna le nom de beffroi à une tour située dans l'intérieur d'une ville, et dans laquelle se trouvait une cloche. La sentinelle placée dans la tour devait sonner l'alarme en cas de danger. Enfin on nomma beffroi la cloche d'alarme elle-même. De l'almâ, bercvrit, bervrit, même signification que la primitive de notre beffroi; lmâ. berfredus, belfredus.

Bergier v. berbis. Bernage v. baron.

Berrier, berruier, beruier, barruier, baruier II, 336, éclaireur, soldat d'avant-poste, dont la valeur était devenue proverbiale. D'après M. d. F. I, 54 on donnait aussi ce nom à des chasseurs. Primitivement berrier a signifié un habitant du Berry, puis il est devenu appellatif. Pourquoi et comment?

Berruier, beruier v. berrier.

Bers, baron v. baron.

Bers, biers, biere, biereh, berceau; dér. bercuel, bercol I, 71, ib.; lmâ. berciolum (v. DC. s. v.); berser,

bercer, bercer. Ces mots ont-ils quelque affinité avec bercer cité plus haut? Ménage dérive bers de versus, a vertendo, à cause q'uon le remue pour bercer l'enfant.

Bersail v. bercer.

Bersailler v. bercer.

Berseil v. bercer.

Berseiller v. bercer.

Berser, chasser v. bercer.

Berser, bercer v. bers. Bertoder, bertauder, bertouder

I, 266, bretauder (par transposition du r), tondre, couper, châtrer, puis, par extension, se moquer, tourmenter. Ce verbe, hormis la terminaison, nous vient tel quel du celtique. On voit par l'ancien irlandais que l'infinitif était simplement le substantif du verbe et qu'on avait des infinitifs dérivés avec ad, ed, id, ud, etc. Or, bertod représente la racine celtique berth, bert, gallois berth (adj. et subst.), riche, beau, parfait, avec ud; de sorte que bertoder signifie propr. ôter ce qui rend beau, parfait, décompléter une personne, si j'ose m'exprimer ainsi.

On trouve berrthar = tondeatur dans

un manuscrit irlandais du dixième

Bertouder v. bertoder.

Bes préfixe v. loi.

siècle. (Würzbourg.)

Besaive v. aive.

Besche v. bec.

Beslei, besloi v. loi.

Besognier v. soin.

Besognol v. soin.

Besoig v. soin.

Besoignable v. soin.

Besoignal v. soin.

Besoigne, besoigner v. soin.

Besoigneus v. soin.

Besoignos, besoignus v. soin.

Besoin v. soin.

Besoing v. soin.

Besoingnos v. soin.

Besoinos v. soin.

Besongne, besongner v. soin.

Besoniable v. soin.

Besque v. bec.

Bestancier v. tenser.

Bestant v. tenser.

Beste I, 394, bête; bestia; I, 151 on lit beeste; d'où provient ce redoublement de l'e? cfr. le bas-saxon beest, bête; bestiole II, 309, bestiole; bestiola; bestial, bestial; bestialis; bestialment II, 233, bestialement.

Bestenc v. tenser.

Bestencer v. tencer.

Besteng v. tenser.

Bestial, bestialment v. beste.

Bestiole v. beste.

Bestordre v. tordre.

Bestors v. tordre.

Besuigner v. soin.

Beté v. beter.

Beter II, 87, emmuseler, et poursuivre, donner la chasse; de l'anglosaxon baetan, allmâ. beizen, faire mordre (dans le frein) et erbeizen, donner la chasse. Comp. abet, instigation; finesse, ruse; lmâ. abettum; abeter, tromper, ruser, donner le change, se moquer; forbeter, ib. Le part. passé beté se trouve souvent employé avec le substantif mer, pour désigner une mer éloignée (cfr. Rayn. L. R. II, 216, betat), et le texte latin de Brandaine traduit beté par coagulatum (cfr. sanc vermelh betatz, sang vermeil coagulé). Ce beté dérive-t-il également de beizen, et de quelle manière sa signification s'est-elle développée?

Beubance v. bobance.

Beubaneier v. bobanee.

Beubant v. bobance.

Beveor, beveres v. boivre.

Beverie v. boivre.

Bevre v. boivre.

Biaus v. bel.

Biaute v. bel.

Bice v. biche.

Biche, bice, bisse II, 212, biche. Selon les uns, forme collatérale de bique, chèvre; mais bique n'aurait jamais produit bisse; selon d'autres, biche dérive de ibex, langue d'oil ibiche, chamois. Pour la forme, il n'y aurait rien à dire; mais le passage de la signification de chamois à celle de biche n'est guère admissible.

Bie v. bied.

Bied, bie I, 189, lit (d'une rivière); de l'anglo-saxon bedd, bed, ancien norois bedr, ahal. betti, allmâ. bette, lit; quoique ces mots n'aient pas la signification particulière de bied. Cfr. Dief. G. W. s. v. Badi I, 254.

Biel, bielement v. bel.

Bien, ben I, 223, bien, beaucoup, fort; bene; être bien de qqn. II, 90, être en grâce auprès de qqn.; subst. bien, richesse, fortune, avantage; comp. maubien, malheur. Cfr. bon.

Bienaurous, bienaurousement v. aur.

Bienaürteit v. aur.

Bienestance v. steir.

Bieneurous, bieneuros, bieneurosement v. aur.

Bieneürteit v. aür.

Bienfait v. faire.

Bienfet v. faire.

Bienfetor v. faire.

Bienveuillant, bienveuillance v. voloir.

Bienvoillant, bienvoillance v. voloir.

Biere, bierch v. bers.

Biere, bierre I. 407, bière, coffre où l'on enferme un corps mort, cercueil, et sorte de brancard propre à porter un malade, litière. On trouve quelquefois bar dans le même sens. De l'allemand: ahal. bâra, civière, brancard; anglo-saxon baer, bêre, ibid.; goth. bairan, porter; anglo-saxon baeran, ibid.

41

Biers v. bers.

Bierser v. berceri.

Bieu pour Dieu II, 403.

Bieu, beau v. bel.

Bigot nom. donné aux Normands, terme injurieux. On trouve dans DC. s. v. Bigothi: V. Chron. 3. Hist. Franc. de Rollone primo Normannorum Duce: "Hic non est dignatus pedem Caroli osculari, nisi ad os suum levaret. Cumque sui comites illum ammonerent, ut pedem Regis in acceptione tanti muneris (Neustriae provinciae) oscularetur, lingua anglica respondit, Ne se bigot, quod interpretatur, Ne per Deum. Rex vero et sui illum deridentes, et sermonem ejus corrupte referentes, illum vocaverunt Bigoth, unde Normanni adhuc Bigothi vocantur." Cette anecdote, bien que vraisemblable, peut avoir été inventée; mais en tout cas, cette origine est meilleure que celle donnée par M. Francisque Michel, qui dérive très - artificiellement bigot de Visigothus, parce que les Normands sont de race allemande. En admettant l'origine citée dans DC., comment expliquer le t? car les Normands doivent avoir prononcé god, anglo-saxon god, ancien-norois gudh, et le d ne remonte pas au t. La signification que nous donnons à bigot date du XVIe siècle. Estienne Guichard dér. ridiculement bigot de l'hébreu bagad, transgresser, prévariquer.

Bis préfixe v. loi.

Bis, gris cendré, noirâtre, noir; bise II, 252, contrée du nord, nord, vent du nord. Cfr. le latin aquilus et aquilo. Vossius dér. bis d'un hypothétique bysseus, de couleur coton; et, outre que les noms des couleurs sont sujets à beaucoup de variations, il a pour lui la signification du gree βύσσος, soie brune du coquillage appelé pinna marina. On a aussi songé

à l'allemand pour l'origine de ce mot; ahal. pîsa, bîsa, allmâ. bîse, signifiaient vent orageux, vent furieux, nommé plus tard beiswind. Il s'agirait de savoir si pîsa est primitif en allemand, alors bis pourrait dér. du mot qui désigne la contrée des vents et des orages, la contrée noire, comme on nommait le nord.

Bisclaveret II, 215. Bisclaveret ad nun en Bretan, Garwal l'apelent li Norman. M. d. F. I, 178. V. Garol. Ritson pense que bisclaveret est une altération du breton bleiz-garv (garo), bleiz—loup, et garol. Il y a dans le breton le même pléonasme qu'en français.

Bise v. bis.

Bisse v. biche.

Biu pour Dieu II, 403.

Blahmer v. blasme.

Blamer v. blasme.

Blanc, blanque, blance, blanche II, 226, 373, 381, blanc; de l'ahal. planh, blanch, blanc; de là blancheor, blançor, blanchor II, 348, blancheur.

Blancheor, blanchor v. blanc.

Blançor v. blanc.

Blandir II, 224. 355, flatter, caresser, gagner par de belles paroles; blandiri; de là blandissement II, 19, cajolerie, flatterie, caresse; comp. reblandir, flatter, caresser, ménager, faire la cour.

Blandissement v. blandir.

Blanque v. blanc.

Blasme, blâme, reproche; blasmer, blahmer, blamer II, 249, blasphémer, blâmer, faire des reproches; — blastenge, blâme, reproche, injure, outrage; blastenger, blâmer, faire des reproches, blasphémer, dire des injures, outrager; de βλάσφημον, βλασφημεῖν — βλασφημία. Π faut remarquer le remplacement curieux du f par t dans blastenge. A cause de la racine βλάπτω, φήμη?

Blasmer v. blasme.

Blason, blazon II, 380, bouclier, écu, proprement écu à armoiries; de là blasonnier, celui qui fait les écus. La signification que nous donnons à blason est bien postérieure au XIIIe siècle; mais il cut de bonne heure, en provençal (blezo, bleso), celle de gloire, éclat, comme aujourd'hui en espagnol. On dérive blason de l'allemand blasen, trompetter, parce que le héraut du tournoi trompettait avant de décrire les armes d'un chevalier; et l'on se fonde sur ce que l'anglais blaze, de l'anglo-saxon blaese, signifie flamme, flambeau, étoile à la tête d'un cheval, appel. Mieux vaudrait dériver blason directement de blaese, de là éclat dans l'écu, distinction, gloire.

Blasonnier v. blason, Blastenge v. blasme, Blastenger v. blasme, Blazon v. blason, Ble v. bled,

Blecier, blesciet I, 86. 369. II, 180, blesser, endommager, tailler en pièces. Selon M. Diez ce mot dérive du norois bletta, souiller; mais ni la forme ni le sens ne concordent. Je préférerais l'allmâ. bletzen, rapiécer, bletz (pour blez), pièce, d'où blesser, mettre en pièces, allmâ. ze-bletzen; goth. plats, ἐπίβλημα; bavarois pletzen, mettre une pièce, rapiécer.

Bled, blef, bleif, ble, s. s. et p. r. blez, bles, bleis I, 86, blé, toute espèce de grain. On dérive ordinairement bled de l'anglo-saxon blaed, bled, plante, fruit, bénédiction. Les idiomes allemands nous ont fourni trop peu de termes agricoles, pour qu'on puisse admettre cette dérivation; peutêtre même la prétendue racine dérive-t-elle du roman. L'origine de bled doit se trouver dans le latin ou le celtique. C'est ce qu'a senti

M. J. Grimm, mais le kymri blawd, farine, qu'il propose comme racine de bled, ne va pas, quant à la forme.

Blef, blé v. bled.

Blef, bleu v. bloi.

Bleif v. bled.

42

Bleis v. bled.

Bleme v. blesmir.

Blemir v. blesmir.

Blescier v. blecier. Blesme v. blesmir.

Blesmir, blemir, frapper, battre, froisser, blesser, salir; adj. blesme, bleme, blême; de l'anc. norois blâmi, couleur bleuâtre, de blâ, bleu. Dans ce mot le s est intercalaire et sa signification primitive a été celle de faire des taches bleues, sc. en frappant.

Blet, adjectif dont on n'emploie guère que le fém. blette; il se dit des fruits qui sont mous sans être gâtés. A Metz on dit poires blosses, en Franche-Comté blesses; dans les mêmes provinces on appelle belosse, blosse, une espèce de prune fort commune, dont l'arbe s'appele belossier, le pelossier de nos dictionnaires. C'est le propre de toutes les prunes et poires sauvages de n'être mangeables que lorsqu'elles sont blosses, blettes, de là le nom de prunier sauvage. Dans le Hainaut on dit blétir, devenir mou, blet. Ce mot est peut-être d'origine allemande; cfr. suéd. blöd, blöt, tendre, mou, humide; blöta, humecter; dan. blöd, tendre, doux, blöden, amollir, ramollir. Cependant le breton a aussi blôd, mou, tendre, délicat, vb. blôda; kymri blydd, plein de sève, mou, tendre, et peut-être encore de la même famille blodwy, mou, blet, mûr, blodeus, mûrir. Je ne connais pas de formes en z final. Cfr. blos.

Bleu v. bloi.

Blez v. bled.

Bliad v. bliait.

Blialt, bliaut, bliad, s. s. et pl. r. blialz, bliauz, bliaus, vêtement de dessus, en soie et d'ordinaire brodé d'or, pour hommes et pour femmes; étoffe propre à ce vêtement. Selon DC. de la racine celtique biant, fine toile de lin? De l'ancien frison bli, couleur; adjectif bli, beau, bon, avec la terminaison alt, ald?

Blialz v. blialt.

Bliaus, bliauz v. blialt.

Bliaut v. blialt.

Blocher, heurter, choper, trébucher; mot encore en usage dans le patois de Montbéliard, sous les formes blutcher, biutcher; de l'allemand blotzen, blutzen, cadere, allidere.

Bloi, bloie I, 386, blond ardent, jaune. Bloi était synonyme de blond (v. c. mot), comme le prouve l'épithète de blonde et bloie donnée à Yseult; mais, dans le principe, ce mot a signifié aussi bleu, ainsi qu'on le voit par le passage suivant: E gunfanuns blancs e blois e vermeilz (Ch. d. R. p. 40, cfr. p. 70); car on ne saurait guère comment, dans la mêlée, un gonfanon blond se distinguerait d'un blanc. Bloi dérive de l'ahal. blao, blaw, flavus et caeruleus; ancien norois blar, ib; ancien saxon blâu, gén. blâwes, anglo-saxon bloev, bleo. C'est dans une forme semblable à ces dernières que blef II, 243, bleu, a son origine; le f peut reposer sur un fém. blave, bleve, cfr. prov. blau. f. blava. Bleu n'est qu'une forme distinctive de bloi. Cfr. pau, poi, peu.

Blond, blonde, blond; lmâ. blundus, blondus; de l'anglo-saxon blonden, mélangé, teint, puis gris, fauve; ancien norois blendinn; de sorte que blonden-feax (feax=chevelure) signifie à cheveux mélangés, c.-à-d. gris, de là blanc, de couleur claire, blond. Les changements de signification que

les noms des couleurs ont éprouvés sont si grands, que celui-ci n'a rien d'extraordinaire. De là blondir, user d'art pour paraître ou faire paraître blond.

Blondir v. blond.

Bloque v. bocle.

Bloquier v. bocle.

Blos, blous, dépouillé, privé; mot qui se rencontre surtout dans les auteurs picards; de l'allmâ. blôz, nudus, mot dont les origines sont encore à éclaircir; car l'ahal. plôz, qui se montre une seule fois, signifie superbus; par contre, on a beaucoup de formes en t: blott, nudus, en Suisse et en Bavière blutt, sur lesquelles se fonde l'italien biotto.

Blostre, bloustre, petite motte de terre renversée par le soc en labourant; de l'allemand bolster; ancien norois bolstr, cumulus; hollandais bolster, coque, gousse; allmod. polster, culcita. Il y a en français rapprochement du l à la consonne initiale.

Blous v. blos.

Boban v. bobance.

Bobance, boubance, beubance, pompe, faste, grand appareil, luxe, présomption, ostentation, arrogance, vanité; bobancier, boubancier, beubancier, vain, qui fait étalage, fier, hautain, fanfaron, orgueilleux, prodigue; bobant, beubant, boban, comme bobance; de bombus, bourdonnement, bruit, bombicus, bruyant, fanfaron.

Bobancier v. bobance.

Bobant v. bobance.

Bobe v. bobance,

Bobclin v. boef.

Boce, milieu élevé du bouclier; bosse, charbon pestilentiel; boçu, bossu; bociet, plein de bosses, infecté d'une maladie pestilentielle; bocier, bosseler; lmâ. bocia, bossia, bossa bocius, etc.; de l'allemand butz, l'extrémité de qqch., un petit bouton, en général quelque chose d'obtus, de mousse, de grumeleux, une masse, de bôzên, pousser (pousser en dehors, en avant.) Cfr. boter. Notre but, composé début, et bute appartiennent à la même racine. Bot dans l'expression pied bot se rattache également à butz.

Boeh, boue M. s. J. 450, bouc. Ce mot se retrouve dans le celtique et l'allemand; mais comme M. Grimm pense que les Allemands ont emprunté ce mot du français, il faut le dériver du celtique buch. Notre mot boucher, comme l'a déjà dit Valois, dérive de bouc, ainsi tueur de boucs, dans le principe; de là boucherie. Notre bique n'a aucun rapport avec bouc; il doit avoir la même racine que l'italien becco = bouc. Quelle est-elle?

Boche, boiche, bouce, bouche, buche, bouque I, 66. 145. 194. 356. II, 386, bouche; de bucca, creux, joue, plus tard bouche, gueule; bouci, boussi, boussin, bouchée, morceau, lopin; d'après buccea. A bouche se rapportent bouchon et boucher, obturare. Le Duchat est tombé sur cette origine, mais il a mal conclu. Le bouchon est propr. ce qui remplit la bouche, spécialement l'ouverture de la bouteille, ital. boccone, prov. boco, bocon; d'où, par analogie, on fit le vb. boucher. Honnorat s. v. bouch a aussi pensé à bouche.

Bocier v. boce.

Bociet v. boce.

Bocle, bucle, boucle, bloque II, 237, bosse, centre du bouclier; dér. bocler, bucler, bouclier, bloquier, bouclier. On a dit aussi escut bucler, c.-à-dire écu à bosse. Cfr. l'ahal. buckeler, écu à bosse. De buccula, joue, à cause de la ressemblance de cette bosse avec la joue, eomme l'indique DC. s. v.

Bocler v. bocle.

Boçu v. boce.

Bodne, bonne, bone, borne 1, 390, M. s. J. 448, borne, limite; lmâ. bodina, bodena, bonna. La forme primitive est sans doute bodina, d'où bodne et de celui-ci borne. Ainsi ni le grec βουνός, colline, ni le breton born, qu'on a proposés comme primitifs de borne, ne peuvent être admis. Racine: goth. bauths (baud), stumpf? Cfr. Dief, G. W. I, 300.

Bodon v. bozon.

Boe I, 253, boue; peut-être du kymri baw, boue; de là boier, bourbier; emboeir I, 134, embouer, embourber, souiller. Cfr. Dief. Celt. I, 278. G. W. I, 280. M. Chevalet place en face de boue, qu'il dérive cavalièrement de l'allem. both, l'anglais boy. Bog et le lombard boga, ne peuvent avoir le même primitif que boe.

Boef, buef, s. s. et p. r. boes, bues, bos II, 51, boeuf; de bos (bov); de là bovier, bouvier II, 51. 331, bouvier; bobelin I, 253, bouvier, vacher; de bubulinus pour bubulcus.

Boel, s. s. et p. r. boiaus, boyau; boele, boiele, buele, buille II, 391, boyaux (collectif); de botellus (Martial 5, 78), petite saucisse; de là esboeler, esbuiller II, 390, ouvrir le ventre, arracher les boyaux.

Boele v. bocl.

Boen v. bon,

Boes v. boef.

Boge, bouge, sac (de cuir); bogette, bougette valise; d'où l'ancien anglais bogett, aujourd'hui budget, que nous avons emprunté. Latin bulga, que Festus désigne comme un mot gaulois: Bulgas Galli sacculos scorteos appellant. La racine de ce mot se retrouve dans le celtique et l'allemand: ancien irlandais bolo; gallois bolg, builg, ahal. bulga, de belgan, pelkan. Bouge

(espèce de chambre) est le même mot.

Bogette v. boge.

Bohordeis v. horde.

Bohorder v. horde.

Bohort v. horde.

Bohourdeis v. horde.

Bohourder v. horde.

Bohourt v. horde.

Boiaus v. boel.

Boiche v. boche.

Boiele v. boel.

Boier v. boe.

Boillant v. bolir.

Boillir v. bolir.

Boillon v. bolir.

Boire v. boivre.

Bois (je), baise v. baisier.

Bois, bos II, 228. 301, bois; lmâ. boscus, buscus; dim. boisette I, 192, menu bois. M. J. Grimm propose de rapporter bois à bauen, par le moyen d'un adjectif hypothétique buwisc, buisc, matériaux de bâtisse, bois. Dér. boisiere, bois, clairière; boscage, boscaige, boschage II, 244, forêt; boschet, bosquet, petit bois, bosquet; comp. debuscher, débusquer; embuscher, embussier I, empusquer, mettre en embuscade, d'où embuschement II, 383, embuscade. Notre bouquet appertient à la même racine et devrait s'écrire boûquet pour bousquet. Busche, éclat; bûche; d'où buscher, abattre du bois; est de la même famille.

Boisdeur v. boisie.

Boisdie v. boisie.

Boisdif v. boisie.

Boisdivement v. boisie.

Boisel v. boiste.

Boiseor, boiseour v. boisie.

Boiser v. boisie. Boisette v. bois.

Boiseur v. boisie.

Boisie, félonie, fraude, trahison, tromperie; lmâ. bausia, prov. bauza, bauzia; boiser, boisier, boissier II, 294, tromper, duper, donner le change. violer sa foi et son serment, commettre le crime de félonie; lmâ, bausiare, prov. bauzar; boisieres, boiseor, boiseur, boiseour, boxeour, faux, trompeur, qui manque à son serment, qui viole sa foi. Au lieu de ces formes, on trouve boisdie = boisie; boisdif (adjectif); boisdivement, frauduleusement; boisdeur = boiseur. Le d n'est sans doute qu'une imitation de celui de voisdie (v. ce mot), parce qu'il n'existe pas un adjectif boise, qui aurait pu produire boisedie, boisdie. Les formes de la basse latinité et du provencal demandent un au dans la racine, d'où s'est dévelloppé oi; cfr. savoir p. déf., pau. Quelle est cette racine? L'ahal. bôsi, pôsi, sans force, sans prix; dans les compositions, mauvais, méchant, nuisible; sot, imbécille; aujourd'hui boese, conviendrait pour le sens; mais la forme ne va pas, parce que jusqu'ici on n'a retrouvé aucun radical en au (bausi). II est vrai que l'ô pourrait équivaloir à l'au goth., mais c'est une question qui n'a pas encore été éclaircie, bôsi, manquant dans le goth, et l'ancien norois. Cfr. gallois bos, abject, vil.

Boisier v. boisie.

Boisiere v. bois.

Boisieres v. boisie, Roisine v. buisine.

Boisse, boissele v. buisson.

Boissel v. boiste,

Boissier v. boisie.

Boiste II, 118, boîte; prov. bostia, boissa. Ce dernier mot dérive de pyxis, par l'intermédiaire du lmâ, buxis; de buxida pour pyxida dérivent boiste, bostia (celui-ci par transposition de l'i buxdia). Cfr. DC. s. v. buxis, que Rayn. L. R. II, 233 a eu tort de ne pas suivre dans sa dérivation de boissa, bostia. Le mot boissel, boisel II, 182, notre boisseau (mesure) doit être un dérivé de boiste; lmâ. bustellus.

Boivre, bevre, beivre, baivre, boire, beire II, 122 et suiv., boire; prov. beure, ital. bevere, esp., port. beber; inf. empl. subst. II, 125; beveres, beveor I, 77, buveur; bibitor; de là bovraige II, 125, boisson, breuvage; beverie, action de boire, buverie; comp., d'après la 1re et la 4me conjug., dès les plus anciens temps, aboivre, abevre, abovrer et abevrer II, 126, 189; emboivre II, 126; forsboivre, d'après Monet, abreuver (un animal) ayant chaud; oltreboivre, s'enivrer, boire trop; sorboivre, boire outre sa soif, avec excès.

Bojon v. bozon.

Bolengier II, 139, boulanger; selon DC. s. v. boulengarius, de boule, parce que les pains avaient la forme d'une boule; mais il faudrait déjà avoir un dérivé boulange; et que signifierait-il? Cfr. Ménage.

Bolir, bollir, boillir, bulir, buillir I, 323, boullir, faire bouillir, bouillonner, se répandre en bouillonnant, s'agiter fortement; boillant part. prés. empl. subst. pour la saison chaude, les canicules, v. G. l. L. I, 177; comp. esboilir, esboulir, bouillir, être très-chaud, animer; subst. dérivé boullon I, 323; bouillon, c.-à-d. avec l'idée de bouillonement; boulon, bourbier, parce qu'il s'échappe des bulles de la bourbe. Cfr. boule de la même racine.

Bon, boen, boin, buen bon; de bonus; bon feroit II, 53; empl. subst. par opposition à méchant II, 388; subst. bien, volonté, plaisir, gré, ce qu'on désire, ce qui plaît; bonum; avoir de ses bons I, 146; consentir ses bons (en parlant d'une femme) R. d. l. V. 190; voloir le bon de qqn. I,

386; faire ses bons (d'une femme) II, 60. 68; face de mei tut sun bon II, 190, faciat quod bonum est coram se; adv. bonement, buenement I, 81. 252. II, 166, convenablement, franchement, de son propre mouvement; dér. vb. comp. aboenir (s') II, 99, s'abonir, s'apaiser, se calmer, se contenter, s'assujettir; transitif améliorer; bonteit, bonte I, 46, bonté. Cfr. bien.

Bonaür v. aur.

Bondie v. bondir.

Bendir, bundir, retentir, sonner, corner; bondie, retentissement, rejaillissement, bond; de bombitare, d'après la 2e conj. Cfr. tentir de tinnitare, pour le d, coude de cubitus, et DC. s. v. bunda, sonus tympani.

Bone v. bodne.

Bonement v. bon.

Boneiir v. aur.

Bonne v. bodne.

Bonte, bonteit v. bon.

Boort v. horde.

Bor II, 276 et gloss. ore II.

Borbe, bourbe; lmâ. borba, burba; borbor; qu'on compare à βόρβορος. Cfr. Dief. Celt. I, 199.

Borbeter, barboter, patauger. Borbeter a-t-il quelque liaison avec borbe? Je ne le pense pas; c'est une simple onomatopée. Cfr. le grec βορβορύζω.

Bore, boure, bure, berg, s. s. et p. r. bors, ville défendue par nne forteresse, par une citadelle, par une enceinte de murailles, ville forte, puis ville en général, et enfin la signification que nous donnons à bourg; du goth. baurgs, ville; ahal. purue, allmâ. burc, anglo-saxon burg; ancien norois borg, etc., de bairgan. Ce mot passa dans presque toutes les langues européennes; les Romains cux-mêmes en firent usage de très-bonne heure sous la forme burgus; puis burgum. De là borgois, borjois, bourgois, burgeis,

borzeis II, 310. 324, bourgeois; bourgesie, borgoisie, borjoisie, bourgeoisie, droit seigneurial sur les bourgeois d'une ville; faire borgoisie, se reconnaître bourgeois de quelqu'un; borgaignage, droit que les habitants d'un bourg payaient au seigneur du lieu.

Bordaus v. borde.

Borde, petite maison, ferme, métairie; d'où bordel, s. s. et pl. r. bordiaus, bordaus, bordeaus; d'ici bordelet, petite maison, chaumière, bicoque; du goth. baûrd, planche, anglo-saxon bord, ib. et domus. Le texte des S. d. S B. a bordele, f. Dér. bordier, fermier.

Bordeaus v. borde.
Bordel, bordelet v. borde.
Border v. borde.
Bordiaus v. borde.
Bordier v. borde.
Borg v. borc.
Borgaignage v. borc.
Borgois, borgoisie v. borc.
Borjois, borjoisie v. borc.
Borne v. bodne.
Bors v. borc.

Borse, bourse, bourse; de byrsa (βύρσα), peau, cuir; dimin. borselet, borset, petite bourse.

Borselet v. borse.
Borset v. borse.
Borzels v. borc.
Bos, bois v. bois.
Bos, boeuf v. boef.
Boscage, boscaige v. bois.
Boschage v. bois.
Boschet v. bois.
Bosquet v. bois.
Bot v. boter.

Boter, botter, bouter II, 121. 228. 241. 355. 371, pousser, heurter, repousser, frapper, enfoncer, mettre; de l'allmâ. bôzen, pousser, heurter,

frapper; en Suisse botzen, en Bavière bôszen; d'où botement, boteis, choc, l'action de pousser; subst. botte, coup, heurt; bot, bout, bout; de bot, tot de bot, de suite, tout de suite; d'où notre debout, aboutir. Vb. comp. deboter, debouter, repousser: d'où deboutement, action de repousser; rebouter II, 245, repousser, remettre. Dér. boton, bouton, bourgeon, c'est-à-dire quelque chose de saillant (cfr. boce); botone, garniture de boutons; d'où botonner, garnir de boutons, former nombre de boutons; boteron II, 356, petit bout, l'extrémité. M. Diefenbach dérive boton du kymri bot == any round body. Dans l'ancienne langue, le crapaud portait le nom de bot, s. s. boz, botte, et cette dénomination se rattache également à la racine bôzên, c.-à-d. que le crapaud est un animal poussé, gonflé, boursouflé; mais, au lieu de bot. on trouve aussi boterel. bouterel. s. s. et p. r. botereaus, boteriaus, ce qui nous reporte à botter. c.-à-d. à la même racine sous un autre point de vue: le boterel serait l'animal qui pousse, qui heurte, qui marche par bonds. - Plusieurs patois, entre autres celui de Montbéliard, font usage de bouter, dans le sens de mettre, placer, poser.

Botereaus v. boter.
Boteriaus v. boter.
Boteriaus v. boter.
Boteron v. boter.
Boton, botone v. boter.
Botonner v. boter.

Botte, boute, sorte de tonneau, hotte; bout, bouteille, pot; dér. boutille, bouteille, ib., lmâ. buticula; bouteillier, boutillier, boutillier, échanson; bouteillerie, boutillerie, boutillerie, échansonnerie. Notre botte, chausure — tuyan, est le même mot.

Presque toutes les langues ont ces formes, p. ex. en grec  $\beta \dot{\nu} \tau \iota \varsigma$ , plus tard  $\beta o \ddot{\nu} \tau \iota \varsigma$ ,  $\beta o \ddot{\nu} \tau \tau \iota \varsigma = \text{lm} \hat{a}$ . buttis, butta, buta, botta, buza, etc.,  $\beta \nu \tau \dot{\nu} \tau \eta$ , bouteille (à Tarente); en anglo-saxon butte, byt, bytte, tonneau, allm. butte, bütte, botte, bottich, etc.; gallois bôt, botte, etc.

Botte, coup. v. boter. Botter v. boter.

Bou, bracelet: Ses armilles, qu'om bous apele, Ben. v. 7418; lmâ. boga, bouga; de l'ahal. boug, anneau, chaîne, collier, de biugan, aujourd'hui biegen, fléchir, courber.

Boubance v. bobance.
Boubancier v. bobance.
Boue v. boch.
Bouce v. boche.
Bouche v. boche.
Boucle v. boche.
Boucle v. bocle.
Bouclier v. bocle.

Bouge, bougette v. boge.

Boule, boule, bulle; de bulla, bulle, globule qui s'élève sur l'eau, boule, etc. Dans l'ancienne langue, boule, signifiait aussi astuce, tromperie, ce qui concorde très-bien avec l'idée du primitif latin. De là bouler, rouler comme une boule; user de finesse, tromper; enfin aujourd'hui gonfler le gésier, en parlant des pigeons; d'où s'esbouler, s'ebouler, se précipiter; dér. boulon, grosse flèche, trait d'arbalète; aujourd'hui espèce de clou à grosse tête (bulla = tête de clou, bouton); et notre billet, ital. bolletta, bulletin.

Bouler v. boule.
Boullon v. bolir.
Boulon v. boule et bolir.
Bouque v. boche.
Boure v. borc.
Bourde v. horde,
Bourder v. horde,

Bourgesie v. borc. Bourgois v. borc. Bourse v. borse. Bouson v. bozon. Boussi v. boche. Boussin v. boche. Bout, boute v. botte. Bouteille v. botte. Bouteillerie v. botte. Bouteillier v. botte. Boutement v. boter. Bouter v. boter. Bouterel v. boter. Boutille v. botte. Boutillerie v. botte. Boutillier v. botte. Bouton v. boter. Bouvier v. boef. Bouzon v. bozon. Bovier v. boef. Bovraige v. boivre. Boxeour v. boisie. Boz v. boter.

Bozon, bouzon, bouson sorte de flèche, gros trait d'arbalète, dont l'extrémitée se terminat par une tête; il ressenblait en cela au matras; de l'ahal. bolz, polz, allmâ. bolz, une petite flèche; anglo-saxan bolt, gros trait de main; ancien norois bolti. Au lieu de bozon, on trouve bodon, Agolant 205, bojon, R. d. Ren. III, 35.

Brae, bras. v. bras.
Brae, fange v. brai.
Braee v. bras.
Braceier v. bras.
Bracer v. bras.
Bracerole v. bras.

Brache, bracon, chien de chasse qui a les pieds conrts, braque; de là braconer, chasser avec le bracon; braconier, veneur, notre braconier. On lit dans Grég. de Tours: Adolescens quidam nomine Brachio, quod eorum (scil. Avernorum) lingua interpretatur ursi catulus. (De vit. patr.

e. 12.) Brach, en irlandais, signifie ours, et io = ua, catulus. On trouve encore brag, Brequigny I, 350, Bragoglio = brag, ours, goglio, ruisseau, Guér. 2, 262, Breuil, braogilo. Dans Gr. d. T. Hist. 5, 2 on voit que le nom de Brachio se rapporte à un Thuringien, et on en a conclu que brache, bracon était d'origine allemande: ahal. braccho. Braccho, comme faon, a désigné les petits de tous les animaux, et on pourrait le faire dér. de bër, ours, comme le celtique brach. Je préfère cependant l'étymologie celtique, parce que l'origine de braccho, dér. de bër, n'est pas encore prouvée incontestablement; et si bracon parle pour l'ahal. braccho, brache est de même en faveur du celtique brach.

Brache v. bras.

Brachel, brachele v. bras.

Bracheus v. bras.

Brachoier v. bras.

Bracier v. bras.

Bracon, braconer v. brache.

Brae v. braie.

Braech v. bras.

Brageus v. brai.

Brahaigne v. baraigne.

Brai, bray, brae, fange, limon, boue, terre grasse: lmâ. braium, braiotum; de là l'adj. braieus, brayeus, boueux, fangeux; plus tard brageus, proy. bragos; de la racine allemande brach, rejiculum, rebut, qui peut se rapporter à breken, braken = ausbrechen; ou prenant b = w, de wraken, rejicere; cfr. Dief. G. W. I, 233; brackisch, corruptus; ancien norois brâk, oleum rancidum, etc.; prov. brac, ital. brago,

Braic v. bras.

Braidif, braidi, braidis v. braire. Braie, brae (brage, brague), ordinairement au pluriel, vêtement en usage chez nos pères, espèce de haut-dechausse. Nous avons conservé le diminutif brayette. Braie, de braca, bracca, dont Ovide s'est déjà servi (Tr. 5, 7, 49). C'est un mot gaulois, dit-on. L'ahal. a pruah, proh, l'anglosaxon braec, le hollandais broeck, l'irlandais broages; le breton bragez, et nos paysans disent braque pour braie. De braie vient braiel, braiol, braieul, braier II, 393, ceinture placée au — dessus des braies.

Braiel v. braie.

Braier v. braie.

Braieul v. braie.

Braieus v. brai.

Braieus s. s. et p. r. de braieul.

Braiol v. braie.

Braion v. braon.

Braire II, 19. 229. 339, crier, brailler, se lamenter; résonner; aujour-d'hui dans un sens fort restreint; subst. brait II, 370, cri, clameur; de ce dernier braidif, braidi, braidis, hennissant, fougueux, furieux. Cfr. Rayn. II, 248. Braire, lmâ. braiare, bragire, de la racine brag; anglais brag, kymri bragal, faire du bruit. Cfr. Schwenk D. W. s. v. prahlen. De braire dérive sans doute brailler; cfr. criailler de crier.

Brais, braisse v. bras.

Brait v. braire.

Bran, brane v. brant.

Brance v. branche.

Branche, brance, lmâ. branca, branche; mot celtique: breton brank, branche; ancien gallois brac, kymri breich, bas, par suite de la syncope du n; de là branchir, avoir des branches, partic. branchu.

Branchir v. branche.

Branchu v. branche.

Brandeler v. brant,

Brander v. brant.

Brandir v. brant.

Brandon v. brant.

Brans v. brant.

Brant, branc, bran, branz, brans, I, 96. 97, lame d'épée, de glaive, et par extension, l'épée, le glaive; de l'ahal. prant, brant, incendium, titio; ancieu norois brandr, ib, et lame d'épée; de là brandir, brandir, branler, darder, lancer; d'où notre brandiller; dans l'ancienne langue brandeler, remuer, s'agiter, forme complète de notre branler, pour brandeler, brandoler; comp. ébranler. En partant de la signification incendium, on a formé brandon, morceau de bois allumé, tison, torche; brander, être en flammes, brûler; d'où abrander, s'allumer, s'enflammer; esbrander, allumer, mettre le feu. (Cfr. esbraser.)

Branz v. brant.

Braon, braion, renflement de chair, morceau de chair, partie charnue du corps de l'homme et des animaux, en particulier mollet et fesse; de l'ahal. brâto, partie charnue, mollet; de là esbraoner, déchirer, dilacérer, mettre en pièces les chairs.

Bras, braz, brais, bras; de brachium. Dans les dialectes de Normandie et de Bourgogne, ee mot a été fixé de fort bonne heure à la forme invariable en s final; mais dans le langage picard il se déclinait: s. s. et p. r. bras; s. r. et p. s. brac, braech, braic. Du pluriel brachia, la langue d'oïl avait dérivé brace, brache, brasse, braisse, brase, que nous rendrions souvent assez bien par brassée, c.-à-d. que il le tient entre sa brace signifierait il le tient dans sa brassée, embrassé. De là nous vient l'expression à brace le corps, que nous écrivons aujourd'hui fautivement à bras-le-corps. Brace se trouve cependant quelquefois à la rime pour bras. A brace levee, à bras ouverts. Notre brasse, mesure, est le mot qui nous occupe; dans l'ancienne langue brace, brache, brasse, était une mesure de terre, autant qu'un homme peut en labourer à bras dans un jour; d'où bracier, brassier, laboureur à bras, manouvrier. De bras, bracer, bracier, brasser, embrasser; comp. embracer, embrasser I, 405, embrasser, saisir; braceier, brachoier, marcher les bras ballants, agiter les bras; bracerole, manche, vêtement du bras; brachele, brachele, (bracheus,) brassard, armure du bras.

Brase, braise; de l'ancien norois brasa, souder, braser, bras, soudure; ferrumen=anglais brass; suédois brasa, flamber; de là embraser, embraser, enflammer; d'où embrasement, I, 191, embrasement; esbraser, mettre le feu, allumer, embraser; abraser, enflammer, allumer.

Brase v. bras.

Brasse, brasser v. bras.

Brassier v. bras.

Brau I, 151. II, 402, gâchis, boue, fange, ordure. Quoique brau ait la même signification que brai, il en diffère par la vocalisation. Il a pour correspondants l'esp. brea, le port. breo, breu, qui, soit dit en passant, ne dérivent pas du français brai, comme on le pense communément. Brau n'est non plus l'équivalent du prov. bro = à notre dér. brouet, ital. brodo, broda, esp., port. brodio; de l'ahal. brod, anglo-saxon brodh, ib. Brau est de la famille de l'allem. brei et de son affilié et synonyme brägel, puls, ahal. prî, prio, pria, allmâ. brî, anglo-saxon brig, et briv, néerlandais brij; de brêgen, frigere, cuire; ou, si l'on considère prio comme monosyllabe, de l'ahal. prio = priuwan = anglo - saxon breovan = allmod. brauen, coquere.

Bray v. brai.

Braz v. bras.

Bre préfixe v. loi. Brebis v. berbis.

Bref, brief, (bries) I, 101, bref, court, rapide, de peu de durée; de brevis; en brief, bientôt; à brief, bref, enfin; adv. brefment, briefment, briement I, 74. II, 241. 265, bientôt, brèvement, rapidement; subst. I, 142. 345, bref, lettre; dim. brievet, petite lettre; brefte, brieteit, brièveté; brevitas; abrevier I, 101, abréger, accourcir; s'abrevier I, 241, se faire petit, s'humilier; abbreviare.

Brefment v. bref.
Bregier v. berbis.
Brehaigne v. baraigne.
Brehaine v. baraigne.
Brehange v. baraigne.

Bret, broi II, 395, lacet, piége, appeau; d'où broion, ib. Notre mot bretelle appartient à la même racine; prov. bret, esp. brete, ceps. V. Rayn. II, 256. C'est ce bret, broi qu'on trouve dans nos dictionnaires sous la forme brai, bray, piége à prendre les oiseaux, et que tous donnent, bien à tort, sous brai, résine, avec lequel il n'a rien de commun. Voy. ci-dessus. Bret, broi dér. de l'allemand: anglosaxon bredan, plectere, nectere; ahal, prîdan, prettan, stringere, nectere; bas-allemand breijen, tricoter, tresser; d'où, la racine immédiate de notre mot, anglo-saxon brâd, ancien saxon brêd, ahal. preit, dans le principe plectus, textus, puis pansus, expansus, all. - mod. breit. Cfr. bride.

Breteche, bretesche, breteske, bretesce, bretesce, bretecque, tour de bois garnie de créncaux, dont on construisait un grand nombre pour défendre les villes et châteaux ou pour les attaquer. En italien bertesca, baltresca, en provençal bertresca. Racine? M. Chevalet dérive breteche de l'allemand brett-tach; c'est par trop ridicule.

Bretesche v. breteche. Bretesche v. breteche. Bretesche v. breteche. Breteske v. breteche. Breuil v. bruel.

Briban v. bribe.

Bribe, (brife? comme dans le patois picard), morceau, reste de pain d'un repas; de là briber, brifer, manger gloutonnement; mendier; briberesse, mendiante, coureuse; briban, mendiant, gueux; brifaud, homme vorace, gros mangeur. Le breton a brifa = bribe; brifaod = brifaud et dibri (vieux), dibriff = détruire; consumer, manger. Ne pourrait-on pas faire remonter ces mots au kymri briw, ce qui donnerait l'idée de rompre, briser, broyer? Les autres significations se lient facilement à celle-là. Cfr. encore le gallois brib, vétille, chose de peu de valeur.

Briber v. bribe. Briberesse v. bribe.

Bric (brics et bris), bricon, drôle, coquin, scélérat, malotru, impudent, imposteur, vantard, malavisé, sot; du roman briga, dispute, d'après DC .; mais le q ne permet pas cette dérivation. L'ahal. brecho, violateur (husbrecho, pillard), convient parfaitement et pour le sens et pour la forme, si l'on compare le participe gothique ufbrikands, scélérat, et l'anglo-saxon brica, ib. Cfr. Dief. G. W. I, 318. C'est à la même racine que se rapporte briquetoise II, 20, faute, attentat, crime, inceste. Mais la terminaison oise, est-elle pour ise, itia? Pour la forme, cfr. brique, autrefois aussi briche, de l'anglo-saxon brice, morceau, fragment.

Bricon v. bric.

Bries v. bric.

Bride, bride; bridel, bride; ce dernier de l'ahal. brîtil, le premier de

la racine de brîtil, qu'on trouve s. v. bret.

Bridel v. bride.
Brief v. bref.
Briement v. bref.
Briement v. bref.
Bries v. bref.
Brieteit v. bref.
Brievet v. bref.
Brifaud v. bribe.
Brifer v. bribe.
Brigand v. brigue.
Brigandine v. brigue.

Brigant v. brigue.

Brigue, dispute, querelle, bruit; brigand, brigant, infanterie légère, puis pillard, voleur, brigand; d'où brigandine, haubergeon', cotte de mailles. Brigue, lmâ. briga, est d'origine inconnue, car le briga des langues celtiques ne peut avoir aucun rapport à notre mot. (V. Humboldt, Urbewohner Hispaniens, p. 142.) Quant à brigant (cfr. truand), la forme doit nous être venue telle quelle et elle se trouve peut-être dans le nom de peuple Brigantes; le kymri brigant signifie highlander et pillard, et cette dernière signification reporte au kymri brig, broussailles, taillis. Cfr. Dief. Celt I.

Briquetoise v. bric. Bris v. bric.

Briser, brisier II, 225 — bruisier, bruiser, bruser, bruser, briser (propre et figuré), rompre; brisieres, celui qui brise, rompt; briseiz, bruiseiz, bris, action de briser. Les formes en i pur dér. sans doute de l'almâ. brîze, fragment, éclat; celles en ui radical se rapportent peut-être à l'anglo-saxon brysan, d'où l'anglais bruise. Bruiser peut encore être dérivé de l'ahal. brochisôn, qui a la même signification, ou du celtique, où l'on trouve p. ex. en gallois le collectif brûis, fragments,

éclats, etc. Bruiser, briser avaient les composés combriser, combruiser (Q. L. d. R. Introd. 118.), traduit par défoler, briser, dans d'autres textes; d'où combrisement, action de briser; combrissable, facile à briser, à écraser et debruisier, debruser, debriser, briser, rompre; d'où debruseiz, comme briseiz. De briser vient brisee, route. Cfr. rote, et l'anc. nor. braut, de briota, frangere, ainsi chemin brisé Cfr. Dief. G. W. s. v.

Brisier, brisieres v. briser.

Broe, pointe, pique; broche, broce, broke, broeque, lance, pieu pointu, fourche; brocher, broicher, brocer, piquer, éperonner, presser des éperons (et puis aussi broder, d'où brocard); de brochus, dent saillante, d'où pointe, fourche. Broche, broke, brocque signifiaient aussi canelle, tuyau, robinet, et c'est le même mot que le précédent, dont nous avons étendu la signification dans notre broc.

Broce v. broc.

Broce, broche, brosse, menu bois, broussailles (dérivé de broce); esp. broza, broutilles, débris; brosse; prov. brus. bruyère: broust, pâturage, chûte des feuilles; de là brouster, brouter, qui devrait s'écrire avec un circonflexe; prov. brostar; ainsi ss de brosse = st; de l'ahal. brusta, burst, porst; aujourd'hui borste; soie, c.-à-d. poil raide d'un animal. Quelques étymologistes pensent que borste désigna primitivement l'idée de surgir, signification qui se montre dans l'aucien saxon brustian, bourgeonner. Cela parle en faveur de la dérivation proposée. Notre brosse, ustensile propre à nettoyer, est le broce ici en question. Cfr. verge. Rebours, (rebourser) rebrousser, propr. aller à contre-poil, sont de la même famille; lmâ, rebursus, hérissé, hirsuté. Cfr. brost.

Broeer v. broc.

Broche v. broc.

Brocher v. broc.

Broeque v. broc.

Broee, brouee, pluie subite et de courte durée, brouillard épais; forme participiale d'origine allemande: anglosaxon brodh, vapeur; allmod. brodem ou brod-en, vapeur. C'est à la même famille qu'appartient brouillard; cfr. l'allemand brodel, brudel, vapeur qui s'élève.

Broel v. bruel.

Broi v. bret.

Broieher v. broc.

Broigne v. brun.

Broil v. bruel.

Broillet v. bruel.

Broine v. brun.

Broion v. bret.

Broke v. broc.

Bronche, buisson, broussailles; de même que broche, avec intercalation de n, de brochus qui s'écrivait aussi broncus. De là notre broncher; cfr. le prov. abroncar; l'ital. cespo, buisson, et cespitare, broncher; Mén. s. v. broncher.

Bronie v. brun.

Brosse v. broce.

Brost, broust, pousse, jet d'arbre; de l'ahal. prôz, bouton, pousse, bourgeon; allmâ. broz, brozze. Le breton brous, brostat signifie jet des végétaux. Ces mots auraient-ils cu de l'influence sur notre forme brouter? V. broce.

Brouce v. broce.

Broust, pâturage v. broce.

Broust, pousse v. brost.

Brueil v. bruel,

Brueille, brueillet v. bruel.

Bruel, brueil, breuil, bruelle, brueille, bruille, broel, broil, lmâ. brugilus, brogilus, brolium, broilus, etc., taillis, fourré, bois, forêt; (et, comme les mots latins, taillis en-

fermé d'une barrière, parc?) - bruellet, bruillet, broillet, brueillet, taillis, buissons, bosquet, petit bois. Raynouard place avec raison sous bruelh, le verbe brolhar, bourgeonner, surgir, pousser; notre verbe brouiller a sans aucun doute la même origine; de là brouillon, dans des diverses acceptions. Cfr. broillot, anc. franc. = brueillet, et, patois de Montbéliard = brouillami, mélange confus. Quant à l'origine de bruel, on la croit celtique. Le kymri brog signifie gonfler, ce qui se rapproche sans peine des idées de germer, surgir, etc.; mais cette même racine brog, brug se retrouve en allemand. Y est-elle primitive ou est-elle empruntée des idiomes celtiques? Quoi qu'il en soit, les mots romans nous sont venus des idiomes allemands, c'est ce que prouve la terminaison il.

Bruelle, bruellet v. bruel.

Brueroi v. bruiere.

Brui, bruit v. bruire.

Brui, bru v. brut.

Bruiere II, 51, dérivé d'un simple brug (occitanien), bruyère, prov. bru, du kymri brwg, forêt, broussailles, breton brûg, bruyère. Cfr. Dief. Celt. I, 216. De même brueroi, bruyère; broussailles. Lmâ. bruera, bruarium.

Bruil v. bruel.

Bruille, bruillet v. bruel.

Bruine v. brun.

Bruine, gelée blanche, pluie fine et froide, parce que cette pluie tombe comme le brouillard qui accompagne la gelée blanche; prov. bruina; du latin pruina, quoique le passage du p au b soit un peu extraordinaire en français; cependant il y en a d'autres exemples: brusler, perustulare, treble, triplex, desrube, etc. M. Grandgagnage, s. v. brouhène, rejette cette étymologie, la transition logique ne

54 BUC

lui paraissant pas satisfaisante. Elle me semble très-satisfaisante, quand on a observé la manière dont marche le brouillard qui accompagne la gelée blanche.

Bruir II, 257, brûler, rôtir. La forme allemande qui se rapproche le plus de la nôtre est l'almâ. brüejen, néerlandais broeijen, échauffer, brûler anglo-saxon breovan, allmod. brühen; cependant pour la forme occitanienne braouzi, il faudrait avoir une forme avec o long, comme je l'ai dit, et je n'en connais pas. Cfr. bruire.

Bruire II, 257; subst. bruit, brui I, 57. 267, bruit. Après mûre réflexion et m'appuyant sur la comparaison du prov. brugir, ancien catalan brogir, j'admets la dérivation donnée par Ménage.

Bruiser, bruisier v. briser.

Bruit v. bruire.

Bruman v. brut.

Brume, le solstice d'hiver, le plus court jour de l'année; brouillard; de bruma.

Brun II, 230, brun; de l'ahal. brûn, aujourd'hui braun, même signification. Brûn vient de brinnan, brennen, brûler, et signifie la couleur brûlante, de feu, le rougeâtre. Le primitif brinnan signifiant aussi briller, on en a dérivé brunir, burnir, brunir, polir, briller; d'où burnoyer, briller. A la même racine brinnan, par le moyen du dérivé gothique brunjo, ahal. brunja, brunna, cuirasse, appartient brunie. bronie, broine, broigne, bruine, lotte de mailles, cuirasse. De brunir, les Allemands ont fait bruniren; ils nous empruntent souvent des mots dont ils nous ont fourni la racine. Chevalet renverse le rapport; selon ui, brunir dér. de bruniren.

Brunie v. brun.

Brunir v. brun,

Brus v. bruz.

Bruse, brusque, sombre, noir; furieux; notre brusque; contracté de l'ahal. bruttise, sombre, furibond.

Bruse, espèce de houx; selon Ménage, de ruscum, avec b préposé, pour renforcer la consonne initiale.

Bruser v. briser.

Brusler, brûler; prov. bruslar, ital. brustolare; d'un simple inconnu en franç., prov. bruzar; ital. brusciare. Comme l'a dit Le Duchat, de perustus, d'où le fréq. perustare, en roman prustare, et avec changement de p en b, brustare, d'où les simples prov. et ital., et de même de perustulare, brusler, etc. Cfr. prov. usclar, anc. esp. uslar, de ustulare.

Brut, brui, belle-fille, bru, selon DC., aussi jeune mariée (s. v. epithalamum); lma bruta; de l'allemand: goth. bruths, belle-fille; ahal. brût, sponsa, conjux; nurus; allmod. braût; anc. saxon, suéd., dan. brûd, etc.; cfr. Dief. G. W. I, 329. II, -755. Si la signification indiquée par DC. est fondée, brut dérive de la forme générale allemande, et non du gothique bruths. qui, en un seul endroit, a la signification de bru. Cfr. bruman, mot encore en usage dans la Normandie et la Champagne, pour dire nouveau marié, autrefois gendre, beau-fils, de l'anc. norois brûdh-mannr, convive des noces, bas-allemand brûtman, celui qui conduit la fiancée.

Bruz, brus (Ben. v. 27536 où le sic est de trop), en prov. brutz, au-jourd'hui brusc, poitrine; de l'ahal. prust, brust, goth. brusts, ancien no-rois briost, ancien frison briast, brast, brust, poitrine.

Bu v. buc.

Bue, bu, s. s. et p. r. bues, bus II, 218, buste du corps humain, trone; de l'ahal. bûh, allmâ. bueh, ancien

norois bûkr, ventre et trone. M. Chevalet dérive bue de brust, sans s'inquiéter de ce que sont devenus le r, le s et le t; c'est fort commode. Cfrbruz. Comp. de bue, trabucher, trabuchier, trebuchier, trebuchier, tresbucher II, 228, jeter à terre, renverse; s'abattre, tomber à la renverse; détruire, ruiner; d'où trabuchet, trebuchet, machine de guerre pour jeter de grosses pierres; trebuchement, trabuchement I, 82, action de trébucher (propre et figuré).

Buce v. busse.

Buche, bouche v. boche.

Buche, navire v. busse.

Bucle v. bocle.

Bucler v. bocle.

Bues v. bue.

Buce, lessive; buer, laver, nettoyer, purifier; faire la lessive; buresse (femme), laveuse. Prov., esp. bugada, bugadar. On a voulu dériver buer, de l'allemand bauchen, bäuchen = buer; mais il y a impossibilité absolue, car le mot allemand ne se montre, au plus tôt, que dans le XVe siècle, et il dérive sans doute du roman. Les Italiens font remonter leur bucato == buee à buca, trou, parce qu'on passe la lessive par un linge percé de petits trous, et l'on prétend que buee, bugada, dérivent de l'italien. Comment done? Il faudrait prouver que les Espagnols, les Français et les Provençaux ont emprunté le procédé des Italiens, car s'ils ont connu la méthode de faire la lessive, ils ont eu un mot pour exprimer cette action. Buer doit se rapporter à une racine qui exprime l'idée de mouiller, tremper, parce que l'opération principale en coulant la lessive est de tremper le linge, pour détremper la saleté; et nous retrouvons cette racine dans le gallois bog, tremper, secouer. L'o radical, qui, au premier abord, semble s'opposer à cette dérivation, ne fait aucune difficulté, o se trouvant pour u, et u pour o, dans les idiomes celtiques. Le breton buga, fouler, presser avec les mains, surtout le linge, est-il-emprunté du roman? Buresse demande un primitif bure, qu'indique DC. s. v. bura. Est-il de la même branche que buee? Cfr. Dief. G. W. I, 278.

Buef v. boef.
Buele v. boel.
Buen, buenement v. bon.
Buer v. buee.
Buer adv. II, 276 et ore II.

Bues v. boef. Bufe, bouffe, soufflet; la partie du casque qui couvre les joues; bufet, ib.; le devant de la tête; la seuil de la porte, table, chambre, cabinet, bureau (buffet); vb. bufer, buffer, enfler les joues, bouffer, bouffir, donner des soufflets; et de la même famille, avec p notre pouf, pouffer. Comme l'a dit Ménage, ces mots sont onomatopéiques. L'idée de coup réunie à celle de souffler, enfler, n'a rien que de naturel; notre soufflet et souffler en sont la preuve. On a voulu dér. nos mots de l'allemand puff, puffen; c'est peine perdue, puffen, etc., ne sont pas vieux dans la langue. -Reste à expliquer comment bufet, en est venu à signifier ce que nous nommons ainsi. Le bufct était, dans le principe, une sorte de table placée près de la porte, à laquelle on admettait les pèlerins, ménétriers, etc., qui réclamaient l'hospitalité. Les gens de cette espèce étant doués d'un bon appétit, tout ce qui venait du dois ou grande table, passait et disparaissait à l'endroit qu'on nomma bufet par opposition au dois, c .- à-d. que bufet fut d'abord le lieu à se bouffir, le lieu bouffi, et de là peu à peu les significations actuelles. Bufer v. bufe.

Bufet v. bufe.

Bugle, boeuf, boeuf sauvage; buculus; de là bugler II, 277 notre beugler.

Bugler v. bugle.

Bugne, bune, buigne (beugne, dans Ménage), bouton, tumeur, contusion, enflure, bosse. Notre mot bigne, tumeur au front qui provient d'un coup ou d'une chute, est identique; c'est une forme dialectique avec changement de u en i. Le patois de Montbéliard a gugne. De là beignet, dans plusieurs contrées bignet. A Lyon, bugne est le nom d'une espèce de crêpes, roulées et frites à l'huile. De l'ancien norois bunga, tumor, verbe protuberare? Les langues celtiques ont plusieurs mots en p initial, dont la signification se rapproche de celle de bugne et du primitif norois proposé hypothétiquement.

Buie, entrave, ceps, fers, châine lmâ. boia; vb. comp. enbuier, mettre dans les ceps, dans les fers. Notre bouée, autrefois boie, est le même mot; on a donné le nom de l'attache au bois qui nage sur l'eau. Boja se trouve déjà dans Plaute (As. 3. 2, 5) avec le sens de carcan, collier de fer; c'est la racine de buie.

Buigne v. bugne. Buille v. boel. Buillir v. bolir.

Buire (bure), rouge brun, brun; de burrus, du grec πυζόός; de là burel, buriaus, grosse étoffe de laine; notre bure, bureau, d'où meuble couvert de cette étoffe. Cfr. le latin birrus aussi de πυζόός. A la même racine appartiennent encore bluteau, blutoir, bluter, lmâ, buletellum, buletare: neuf cenz muis de flur delieement buletee (Q. R. d. R. 239); où le l est pour r, comme le prouvent buretel dans la Bible Guiot

2322, le bourguignon burteau, l'ital. buratello et le breton burutel pour buratel; de sorte que burctel signifie propr. un morceau d'étoffe (bureau) propre à tamiser. DC. s. v. burallus connaît buretele dans le sens de morceau de bureau, ou bourse.

Buisine, busine, boisine I, 370, espèce de trompette; de buccina; vb. buisiner, sonner de la buisine.

Buisiner v. buisine.

Buisse v. buisson.

Buisser, heurter; comp. abuisser, heurter, chopper; d'où abuissement II, 195, achoppement, occasion de faute, sujet de chute. Buisser est sans doute de la même branche que boter, et les formes allemandes qui peuvent entrer ici de plus près en ligne sont: allmâ. bûschen, frapper, battre; haut-palatin buschen, frapper de manière à produire un son sourd; franconien bauschen, frapper, heurter; bas-allemand botsen, bossen, battre, heurter; suisse butz, coup, heurt. La famille des mots allemands ici en question a un grand nombre de rameaux assez difficiles à distinguer.

Buisson II, 219, propr. fourré de buis, buisson; dérivé de buis, de buxus. La preuve que buisson ne dérive pas de bois, comme on l'admet souvent, se trouve dans la forme provençale boisson, de bois — buis, tandis que bosc — bois, aurait produit boscon. Cfr. DC. buissière, lieu planté de buis, s. v. buxera. A la même racine, buis qui s'orthographiait aussi bois, se rapporte buisse, boîte, propr. de buis, puis capsule, enveloppe; d'où boissele, petite boîte. Notre boussole est de la même famille.

Buletel v. buire.

Buleter v. buire.

Bulir v. bolir.

Bundir v. bondir.

Bune v. bugne.

Bure v. borc.

Burel v. buire.

Buresse v. buee.

Buretel v. buire.

Burgeis v. borc.

Buriaus v. buire.

Burnir v. brun.

Burnoyer v. brun.

Buron, petite maison, cabane; dérivé de bur, qui est resté dans le normand avec le sens de habitation (v. E. Duméril s. v.); de l'ahal. bûr, maison, demeure; auglo-saxon bur,

allmod bauer. Cfr. le kymri bwrr, inclosure, intrenchment.

Bus v. buc.

Busche v. bois.

Buscher v. bois.

Buse v. busse.

Busine v. buisine.

Busse, buse, buce, buche, sorte de vaisseau ou navire; lmâ. bucia, buza; de butta, selon DC. Cfr. anglosaxon butse-carlas, marins, DC. s. v. buscarla; holl. buis, buise, angl. buss, dan. bojse, anc. norois bûssa; et Schwenk D. W. s. v. Büse.

Busuin, Busuing v. soin.

C.

C' II, 299 pour qu', que.

Ca, cai, cha, za, zai, II, 278 adv.; ci, chi II, 278 adv.; ici, ichi, qui s'expliquent par rapport à ci, chi, comme icil, etc., par rapport à cil, etc.; adv. comp. caenz, caienz, caiens, chaiens, caians, ceanz, ceenz, ceienz II, 280.

Caable v. cadable.

Caagnon v. chaaine.

Caaignon v. chaaine.

Cace v. chacier.

Caceor v. chacier.

Cacerie v. chacier.

Cache, poursuite v. chacier.

Cache, coffre v. catir.

Cacheor v. chacier.

Cacher, cachier v. chacier.

Cachierres v. chacier.

Cacier v. chacier.

Cacieres v. chacier.

Cadable, caable, chaable, machine de guerre pour lancer des pierres; action d'abattre et de jeter par terre; arbre ou branche abattue par le vent ou d'autre manière; coup; lmâ. cabulus, chadabula. Le seul mot à ma connaissance auquel cadable pour-

rait se rapporter, est le grec καταβολος. η, qui abat, tue ou renverse. De là notre accabler; chablis. Cfr. DC. s. v. cabulus.

Cadhun, chaum, cheun I, 174. 5, prov. cada un, port. cada hun, ital. cadauno, doivent être séparés de chascun, comme je l'ai dit; mais il resterait à expliquer le cada. C'est, je crois, une forme euphonique pour cad, qui s'est dégagé de quisque ad unum, comme semble le prouver l'ancien espagnol quiscadauno. Si cette combinaison, devenue pronom, paraissait extraordinaire, je ferais observer qu'Apulée se sert de ad unum omnes dans le même sens.

Caeir v. chaor.

Caenz v. ça et II, 280.

Caer v. chaor.

Cai v. ca.

Caians v. ça et II, 280.

Caicns, caienz v. ça et II, 280. Caillou, chaillo, kaillo I, 106, caillau R. d. R. IV, 201, caillou; prov. calhau; dans le Berry caille. On a dérivé caillou de calculus, mais la disparition du premier l est inexplicable et contre la règle. M. Grand-

gagnage, s. v. caiewai, caie, pense au hollandais kai, kei, caillou. Il faut remarquer avant tout que la suffixe ou = au prov. ne se rencontre que dans les dénominations géographiques, qui, presque toutes, sont d'origine celtique, et l'on doit se demander d'où elle vient ici. Cette finale ou est-elle primitive? Alors on pourrait v reconnaître l'ancien pluriel gallois en ou, plus tard eu, aujourd'hui au, p. ex. caiou, munimenta, plur. de cae, dans les Gloses de Luxembourg. La racine celtique cal exprime l'idée de dureté; p. ex. dans les mêmes gloses cal-ut. durili, breton kal-et, dur, gallois cal-cd; breton calc'h, kalc'h: gallois clach = pierre; testicule. C'est là que se trouve l'origine de nos mots: le berrichon caille est le singulier, et caillou exactement le pluriel celtique. Cfr. gallois caill, testicule, plur. ceilliau, breton calc'h, plur. calc'hiou. On pourrait aussi songer au latin coagulare, mais il serait trop hardi et trop artificiel d'expliquer l'idée de caillou par celle de sable caillé ou pierre caillée, et puis la terminaison ou resterait encore à justifier.

Caindre v. ceindre. Cainse v. chemise. Cainsil v. chemise. Caint v. ceindre. Cainture v. ceindre. Cair v. chaor. Caistif v. chaitif. Caitif v. chaitif. Caitivete v. chaitif. Caitivier v. chaitif. Caive v. cave. Calamite v. chaume. Calenge v. chalonge. Calengier v. chalonge. Calice I, 329, calice; calix. Caloir v. chaloir.

Calonge v. chalonge.

Cals I, 155 comme chiaus, cealz, ceolz, etc.

Camail, partie supérieure de la cotte de mailles, dont on se couvrait la tête; prov. capmalh; de cap, tête, et malha, maille, tissu.

Camberier v. chambre.

Cambre, cambrete v. chambre.

Camise v. chemise.

Camp v. champ.

Campagne v. champaigne.

Campaigne v. champaigne.

Campel v. champ.

Campeler v. champ.

Campion v. champ.

Canceler v. cheance.

Cancelier v. canciel.

Canchieler v. cheance.

Canciel, chancel I, 235, clôture, balustrade, lieu fermé, chambre de l'épouse; de cancellus; cancelier, chancelier, chanceler II, 172, chancelier; cancellarius.

Cancon v. chanter.

Canconnete v. chanter.

Candelabre v. chandele.

Candelle v. chandele.

Cange v. changier.

Canger v. changier.

Cangier v. changier.

Canivet v. cnivet.

Canon, kanon I, 396, canon, partie des prières de la messe; les lois de l'église; de canon; canone, kanone I, 387, chanoine; canonicus, prov. canonge.

Canone v. canon.

Cans, champ v. champ.

Cans, chant v. chanter.

Cansil v. chemise.

Cantel v. chantel.

Canteor v. chanter.

Canteres v. chanter.

Canus, canut v. chanut.

Caoir v. chaoir.

Cape, chape, manteau, cape; couverture en général, et même au figuré; de capa qu'on dérive de capere, parce que la cape enveloppait l'homme. De là chapel, capel, guirlande qu'on portait en guise de chapeau, mais aussi déjà bonnet, chapeau (t. II, 135); dim. chapelet, petit chapeau, petite guirlande; — chapele, capele II, 352, manteau court; chapelle; d'où chapelain, capelain, prêtre, curé; — chaperon, espèce de capuchon que les hommes et femmes de tous les rangs portèrent jusqu'au XVe siècle (v. Roquefort s. v.).

Capel v. chape.

Capelain v. cape.

Capele v. cape.

Capeler v. chapler.

Caple v. chapler.

Car, char v. char I.

Car, chair v. char II.

Car, kar, quar, quer conj. II. 377. Au lieu de car, on trouve char sur les frontières sud-ouest de la langue d'oïl.

Caraie v. charme.

Carbuncle II, 116. 252, escarboucle; carbunculus.

Carche v. char I.

Carchier v. char I.

Cardenal v. cardinal.

Cardinal, chardenal, kardenal, cardenal, cardonal, cardonal, s. s. et p. r. en aus, cardinal; cardinalis.

Cardonal v. cardinal.

Care, caree v. char I.

Carete v. char I.

Caretil v, char I.

Careton v. char I.

Carge v. char I.

Cargier v. char I.

Carier, cariere v. char I.

Cariteit, earite v. cher.

Carn v. char. II,

Carnail v. char II.

Carneil v. char II.

Carnel, carnelment v. char II.

Carner v. char II.

Carneument v. char II.

Carneus v. char II.

Carnier v. char II.

Carnière, charnière I, 404, charnière; ce mot est de la même famille que oran, carnel, crenel (v. s. v.), carneler, et significe proprement jointure, entaille,

Caroier v. char I.

Caroigne v. char II.

Carole, karole, querole, danse, espèce de branle; de là caroler, karoler II, 354, danser. Pendant qu'on dansait ce branle on chantait des chansonnettes, appelées caroles, chansons de carole, à carole. Voy. Wolff, Ueber die Lais, p. 185 et suiv. Ménage a dérivé ce mot de chorea; il eût mieux valu dire de chorus par un diminutif chorulus, avec changement de l'o en a dans la syllabe inaccentuée. Ménage cite le prov. corola, corolar, et le breton korolla, danser, prouve aussi une forme en o radical. Quant à la dérivation du prov. carrau, charau, carrière, voie, chemin, de là marche circulaire, proposée par Wolff (l. c.), clle n'est d'aucune valeur; de carreau = carral, jamais on n'aurait pu former carole, ni même carale.

Caroler v. carole.

Carongne v. char II.

Carpent v. charpentier.

Carpenter v. charpentier.

Carpentier v. charpentier.

Carrue v. char I.

Cartre v. chartre.

Cartrier v. chartre.

I. Cas, qas, quas, vain, vide, inutile; de cassus; casser, quasser, casser, dans le sens de annuler; de cassare. Cfr. cas II, et Ménage s. v. casser.

II. Cas, qas, quas I, 58, brisé, cassé, abattu, découragé; casser, quasser, casser, briser, rompre; battre, frapper; de quassus, quassare. Cfr. cas I, et Mén. s. v. casser.

Cas, chute, cas v. chaor. Cascun v. chascun.

Case, chase, demeure, maison; de casa; de là la préposition chies. cies, chiez, ciez, chez, par abréviation de en chies: Parmi les rues le va uns mes nuncier | Et as barons par trestout acointier. | Qu'Amis est sains revenuz et haitiez, | Or le puet on trouver en chies Gautier. A. et A. 3373. Cfr. Grimm III, 756 l'ancien norois hiâ, apud, juxta, de hî, mansio, domus. Autres dériv. casal, chasal, kasel, hameau, ferme, métairie, masure; caser, chaser, caser, pourvoir; part. pas. empl. subst. case, chase, chasey I, 263, fieffé, celui qui tient un fief à titre de casement; d'où casement, chasement, I, 69. II, 349, terre, château tenu en fief sous certaines conditions; comp. aca-

Casement v. case.

Caser v. case.

ser, établir.

Casse, poêlon à queue; de l'ahal. chezi, kessi, ancien norois kati, catinus, cymba, goth. katils, χαλκίον, all.mod. kessel, anglo-saxon cetel, etc. Notre casserole est un dérivé de casse, avec r intercalaire; ital. cazzuola, et, du franç., casserola, dans la Champagne castrole.

Casse, chasse, boîte, coffre, tout objet qui sert à enfermer un autre; châsse, reliquaire; de capsa. Notre châsse est le même mot; de là enchâsser. De l'ancienne forme casse == caisse, il nous est resté le dimin. cassette.

Casser, annuler v. cas I. Casser, casser v. cas II. Castaigne, castenge v. chastaigne. Caste v. chaste.
Casteal v. chastel.
Casteaus v. chastel.
Castel v. chastel.
Castelet v. chastel.
Castement v. caste.
Castial v. chastel.
Castiaus v. chastel.
Castiax v. chastel.
Castier, castoier v. chastier.
Castoiement v. chastier.

Casule, chaisuble, chasuble; lmâ. casula, diminutif de casa: Quasi minor casa eo quod totum hominem tegat, dit Isidore. Mals d'où vient le b de la seconde forme? Cfr. l'italien casupola.

Cat, chat, chat. Catus, en latin, se montre fort tard; mais cat est répandu dans tous les idiomes celtiques et allemands: irlandais cat, gallois cath, anglo-saxon cat, anc. norois kötr, suédois katt, etc. Il n'est guère possible d'indiquer l'origine de cat, parce qu'on ignore laquelle de ces langues l'a possédé d'abord et s'il a passé de l'une à l'autre.

Cataigne v. chevetaine,
Cataine v. chevetaine,
Catel v. chatel,
Cateus v. chatel,
Catex v. chatel,

Catir, quatir, quaitir, presser, serrer fort, (se) blottir, (se) cacher; de coactus (cfr. cailler de coagulare). A la même racine appartiennent cache, coffre, cassette, lieu secret; cacher, cacher; coactare; cfr. flechir de flectere, delecher de delectare; comp. escachier, esquachier Chast. XXIII, 72, écacher. Dérivés de cache: cachet, cachette, cachot. DC. dér. cacher de saccus: quasi in sacco sese abscondere; cela ne convient ni pour le sens, ni pour la forme. — Guyet indentifie chacier — chasser et cacher.

Cauc v. cauch.

Cauch, cauc, chauc, cax II, 226, chaux; de calx, ib.; de là cauchie, chaucie, chausée, propr. voie faite de chaux, calciata; cauchier, paver; calciare.

Cauche, chauce, cauce, chausse; de calceus (calx), prov. calsa, caussa, ital. calzo, calza, port. calças, esp. calza; caucher, chaucer, caucer, chaucher, caucier, etc., chausser; calceare, prov. caussar, ital. calzare, esp. calzar, prov. calçar; chaucier, etc., marchand ou faiseur de chausses. Notre caleçon est un dérivé. Comp. descaus, deschaus, déchaux, déchaussé; lmâ. discalcius pour discalceatus; deschaucher, descaucher, deschaucer, descalcer, descaucer, descauchier, etc., déchausser; prov. descaussar, esp. descalzar, port. descalcar, ital. discalzare.

Cauchie v. cauch.

Cauchier, paver v. cauch.

Cauchier, chausser v. cauche.

Caucier v. cauche.

Caudel v. chald.

Caudiel v. chald.

Caudiere v. chaudiere.

Cauf, kauf, caus, cauz II, 22, R. d. R. 1759, chauve; de calvus.

Caufer v. chaufer.

Caup v. colp.

Cauper v. colp.

Caus, chaud v. chald.

Caus, coup v. colp.

Caus I, 155 comme chaus, ceals, ceolz, ceus

Caus, cauz, chauve v. cauf.

Cause, eose, eoze II, 382 cause; de causa, qui prit de bonne heure le sens de notre chose. Les dialectes bourguignon et normand destinguèrent dès les plus anciens temps les deux significations parl'orthographe, c.-4.-d. que, pour la seconde, ils écrivirent chose, comme nous, tandis que, dans

le dialecte picard, on trouve souvent cose, coze pour chose. De causari, on forma choser, coser II, 386, blâmer, désapprouver, faire des remonstrances, faire des réprimandes, gronder, accuser, quereller; d'où chosement, blâme, remonstrance. Les mêmes formes choser, coser signifiaient encore traiter de choses et d'autres, notre causer, et, dans ce sens, elles remontent peut-être à l'allemand kosen, ahal. chosôn, parler amicalement.

Caut v. chald.

Cavage II, 97, capitation, tribut imposé sur les personnes et sur les têtes, on sur chaque maison; de caput.

Cave, caive I, 181, caverne, grotte, cage; cavea; caver, chaver, percer, creuser, fouiller; cavare; caverne I, 298, caverne, grotte; creux et probablement cave, car on trouve le dérivé cavernier, Aubri p. 158, avec le sens de celui qui prend soin de la cave. Caverne de caverna. Notre mot cage n'est qu'une forme distinctive de cave. Cfr. gaiole.

Cavel v. chevel.

Caver v. cave.

Caverne v. cave.

Cavernier v. cave.

Caveus v. chevel.

Cavex v. chevel.

Caviaus v. chevel.

Caviax v. chevel.

Cax, chaux v. cauch.

Cax I, 156, forme contracte de cals. Cealz I, 150, ceux, ceux-ci; ecce ille; a pour i; v. als.

Ceanz v. ça et II, 280.

Ceas, ceaz I, 150, ceux, ceux-ci; v. cealz.

Ceaus I, 156, comme cealz, ceolz, ceus, etc.

Ceder, céder; cedere; cession, cession, délaissement; cessio; comp. proceder, procéder, avancer, provenir,

procedere; proces, avancement, progrès; procès; processus; procession, action de procéder; procession; rassemblement; processio; succeder, succéder, survenir, réussir; succedere; successor, successur II, 361, successeur; successor; succession, suite, succès, héritage; successio.

Cedre I, 66, cèdre; cedrus.

Ceelz I, 150, ceux, ceux-ci; ecce ille.

Ceenz v. ça et II, 280.

Cegne v. ceindre.

Ceienz v. ça et II, 280.

Ceil v. ciel.

Ceile, celle I, 157.

Ceindre, çaindre, chaindre (cignre, cingre) II, 237. I, 338, cingere; çaint, chaint, ceinture; d'où cainture, cinture I, 271. 359, nouvelle dérivation de cingere; cegne, segne, seigne, ceinture, enceinte, lieu renfermé entre certaines bornes; prov. cenha, ital. cigna; vb. comp. aceindre II, 237; deceindre II, 237; porceindre Q. L. d. R. 254, enceindre, entourer; receindre, ceindre, enceindre, entourer; enceinte, ensainte I, 216. II, 30. 37, enceinte; de incincta, quod est sine cinctu, cfr. Diez I, 22. 32; cengle, notre sangle, de cingula, prov. singla, ital. cingia; vb. cengler, sangler, serrer la sangle; d'où recengler I, 314, ressangler.

Cel I, 149, ce, cet, celui, celui-ci; ecce ille.

Cel v. ciel.

Cele, selle v. selle.

Cele, celes I, 149, cette, celle, celle-ci; ces, celles; ecce illa.

Celebrer II, 279, célébrer; celebrare.

Celee v. celer.

Celeement v. celer.

Celei I, 150, celle, celle-ci; ecce illaec, d'après lei v. s. v.

Celer, cheler I, 61. II, 386, celer, cacher; celare; part. pas. empl. subst.

dans l'espression à celee I, 264, en secret, en cachette; d'où celeement II, 229. 249, secrètement, en cachette; comp. aceler, cacher, celer; receler I, 89. 159. II, 276, cacher, celer, receler; se receleir I, 215. 220, se cacher; à ou en recelee I, 162, en cachette, à couvert; prov. recelada, cachette, embûche.

Celeste v. ciel.

Celestial, celestiel v. ciel.

Celestien v. ciel.

Celestre v. ciel.

Celi pour celie I, 153; pour celui I, 155.

Celie I, 153 équivalent picard de celei. Celier I, 147. 193, cellier; de cellarius pour cella.

Celoi pur celui I, 156.

Cels, celz I, 149, ces, ceux, ceux-ci; v. cel.

Celu pour celui I, 154.

Celui I, 150, celui, celui-ci, ecce illujus ou ecce illuic; cfr. lui.

Celx I, 157.

Cembeaus v. cembel.

Cembel, cenbel, s. s. et p. r. cembeaus, a) appeau, amorce, piége; b) réunion où l'on s'amusait, surtout à jouter, puis joute, combat; de là a) (cembeler,) encembeler, allécher, amorcer; b) cembeler, cenbeler, jouter, tournoyer, combattre. Cymbahum (DC. s. v.) signifiait la clochette qui appelait les moines à leur repas; de clochette d'appel à appeau il n'y a qu'un petit pas. Le passage aux autres significations n'offre pas plus de difficultés.

Cembeler v. cembel.

Cemin v. chamin.

Ceminee v. cheminee.

Ceminer v. chamin.

Cenbel v. cembel.

Cenbeler v. cembel.

Cendal, s. s. et p. r. cendaus, cendax II, 385, espèce d'étoffe précieuse, demi-soie. On dérive ordinairement cendal de sindon, fine toile de lin. Cette origine me semble plus que problématique.

Cendaus, cendax v. cendal.

Cendre II, 257, cendre; ciner (cinis), avec d intercalaire; ital, cinere.

Cenele Ruteb. I, 216, cénelle; contraction de coccinella, de coccina pour coccum, selon Ménage. M. Chevalet avec sa virtuosité sans pareille dérive cenele de l'allemand sleha; mais, même avec les changements qu'il indique, on aurait eu sneëlle, et non pas cenele ou senele.

Cengle v. ceindre.

Cengler, sangler v. ceindre.

Cengler, sanglier v. singler.

Cens II, 365 pour sens, sans.

Cens, cenz v. cent.

Cense f. I, 207, cens, redevance que le tenancier devait payer au seigneur du fief, ou le serf colon au propriétaire de la terre; de census; de là acenser I, 340, donner à cens; lmâ. accnsare. Pourquoi cense? Cfr. prov. ces, ses, m. et sensa, f.

Cent, cenz, cens I, 109.111, cent; centum, empl. subst. I, 117; de là centime, centisme, centième; centaine, centeine I, 117, centaine; et juridiction, domaine, lieu composé de cent feux; d'où centeinier, centenier, juge d'une centaine.

Centaine v. cent.

Centeine v. cent.

Centenier v. cent.

Centime, centisme v. cent.

Ceo v. iceo.

Ceolz I, 150, ccux, ceux-ci. Comme dans dou (v. s. v.), l'o a sa source dans l'ancienne forme olle pour ille: ecce olle.

Ceos I, 150 v. ceolz.

Cercelé v. cercle.

Cercher v. cercher.

Cercher, cerchier, cherchier, cherquier, cherquer, cerquer, cer-

quier, cercier II, 383, examiner avec soin, fouiller, chercher, parcourir, aller de tous côtés; lmâ. cercare, prov. cercar, ital, cercare, M. Diez I, 37, 214 dérive cercher de quaericare pour quaerere, suivant en cela les traces de Ferrari. Mais à quoi bon supposer un mot, quand la langue latine offre une racine toute faite et en outre beaucoup plus convenable pour le sens. DC. et Caseneuve l'ont déjà indiquée, c'est circare, dont Properce, Tibulle, etc., se sont servis. A l'appui de cette dérivation, Ménage cite en outre, dans les Gloses d'Isidore, circat = circum-Circare produisit lmâ. circa, venit. langue d'oïl cerche, cherche, cerque, tournée, ronde, recherche, circator, visitator; etc.; v. Mén. s. v. chercher. Comp. encercher, encerchier, etc. I, 220. II, 199. 216. 278, chercher avec attention, scruter, sonder, faire enquête, consulter, découvrir; encercheur, espion, plus tard querelleur; encerchaule I, 66, qui peut être sondé, scruté; escercher, eschercher I, 285, enquérir, scruter, sonder; rechercher II, 290, parcourir, examiner.

Cerchier v. cercher.

Cerciele R. d. l. V. 197, sarcelle; de querquedula, ital. cerceta.

Cercier v. cercher.

Cercle, cercle, de circulus (cerceau, de circellus); d'où cercelé, frisé, boucle; comp. recercelé, recoquillé, bouclé, frisé.

Cerf, chirf, s. s. et p. r. cers, ciers I, 86. II, 181. 269, cerf; cervus; cerve, biche; cerva.

Cerquier, cerquer v. cercher.

Cers v. cerf.

Cert I, 223, certain, assuré, sûr, fidèle; certus; adv. certement II, 281, rapporté faussement à certes à la page citée; certain II, 380, sûr, assuré, fixe, sincère, certain; propr. certanus; faire certain I, 137; de certain, pour certain; — adv. certainement, certeinement, ehertainement I, 103. 398. II, 65. 175, certainement, d'une manière certaine, sûrcment; certes, chertes II, 280; propr. fém. plur. de cert; comp. adecertes, acertes II, 281; — acerter, assurer, rendre sûr, indiquer (Marot emploie le verbe acertainer), d'où acertance, certitude; certefier II, 106, certifier, assurer; certus facere.

Certain, certainement v. cert. Certefier v. cert.

Certes v. cert.

Cerve v. cerf.

Cerveise v. cervoise.

Cervele II, 391, cervelle; de cerebellum.

Cervoise, cerveise II, 113, espèce de boisson différente de la bière et dont on faisait plus de cas; de là cervoisier, brasseur de cervoise. Selon Pline, le latin cervisia, cerevisia, est d'origine gauloise. Cfr. kymri cwrwf, cwrwf, cwrwf, cwrw, bière, et Dief. Celt. I, 123.

Cervoisier v. cervoise.

Cerz v. cert.

Ces v. cez.

Ces pour ceus, cels I, 152.

Cescun v. chascun.

Cesser, cesseir I, 62.101. cesser; cessare; sans cesser II, 52; comp. acesser, cesser, R. d. 1. V. 66.

Cest r. sing. masc., ceste s. et r. fém. sing. I, 49, ce, cet, celui, celuilà; ecce, iste, ista.

Cestei I, 150, celle, celle-là; ecce istaec, d'après celei, v. s. v.

Cesti pour cestie, équivalent picard de cestei, I, 154.

Cestu pour cestui I, 154.

Cestui I, 150, celui, celui-là; ecce isthujus ou ecce istuic. Cfr. celui, lui. Cetui, cettui pour cestui I, 157. Ceu rég. sing. de cel. I, 152.

Ceu, ce v. iceo.

Ceuls I, 157.

Ceus I, 150, ceux, ceux-là.

Ceus, ciel v. ciel.

Ceus pour cels I, 152.

Ceus I, 150 pour ceelz, v. s. e. v.

Ceval v. cheval.

Cevalcer v. cheval.

Cevalchier, cevalcher v. cheval.

Cevaucer v. cheval.

Cevax v. cheval.

Ceveche v. chevece.

Cevel v. chevel.

Cex I, 157 forme contracte de cels; fém. l. c.

Cez, ces r. plur. masc. et fém., et s. plur. fém. I, 149, ces, ceux, ceuxlà, celles, celles-là; ecce iste.

Cha v. ça et II, 278.

Chaable v. cadable.

Chaagnon v. chaaine.

Chaaigne v. chaaine.

Chaaignon v. chaaine.

Chaaine, chaaigne II, 161, chaëne, puis chaïne, chaine, chaîne; de catena; dim. chaanete, chaenete I, 99. II, 353. De chaaine dér. chaaignon, chaagnon, caaignon, caagnon, puis chaignon, pour chaïgnon, notre chignon, autrefois aussi chaînon; vb. comp. enchaïner, encaïnner I, 400, enchaîner. V. Ménage s. v.

Chaair v. chaor.

Chace v. chacier.

Chaceor v. chacier.

Chaceres v. chacier.

Chacerie v. chacier.

Chaceuol I, 220, chassieux, troublé; de caseus (ital. cacio, cascio), avec la terminaison adject. ol. La conservation de l'u est assez remarquable. Cfr. l'allemand augenbutter, augenkäse, propr. beurre, fromage exprimé par les yeux, i. e. chassic. Notre chassie a sans aucun doute la même origine,

Chache v. chacier. Chacher v. chacier.

Chacier, cacier, cachier, chacher, chascier, cacher, lmâ, caciare, II, 241, 276, 307, 313, 351, chasser, aller à la chasse, poursuivre, expulser. Des nombreuses étymologies proposées pour ce mot, j'adopte celle de Ménage, qui le dérive de captare, dont se servaient déjà les Romains dans le sens de chasser. Cfr. l'ancien espanol cabzar. Seulement, au lieu de captare, il vaudrait mieux, en présence des formes citées, et de l'italien cacciare, admettre captiare, du participe captus, avec la terminaison iare. De là chace, cace, cache, chache II, 274, chasse, poursuite; chacerie, cacerie, chasse, droit de chasser; chaceres, chasseres, cacieres, cachierres, chaceor, cacheor, caceor, cheval de chasse, de course Comp.; deschacier, dechacher, dechacer, descacier, decacher, chasser, faire la chasse, poursuivre vivement, expulser; enchacier, enchasser, etc., chasser, courir après, poursuivre: eschacer II, 31, chasser, éloigner, repousser, faire reculer; porchacer, porchacier, purchacier, purcacer I, 112. 145. 221. 314, pourchasser, efforcer, donner de la peine, tracasser, chercher, procurer, amasser, combiner, intriguer, remuer; subst. porchaz, purchaz, pourchas, II, 99, soin, travail, dessein, plan, poursuite, quête. Chassoire, chasseure, fouet des autoursiers, appartient sans doute à la même racine. Je ferai observer que dans quelques provinces, en Franche-Comtép. ex. on appelle chassoire la mèche du fouet ou de la cravache. Cette dernière signification ne peut guère se rapporter à chasser. Cfr. l'espagnol chasco, mèche du fouct, mot qui dérive du basque cheascó, très mince, selon Larramendi. (?)

Chadaine v. chevetaine. Chadel v. chevetaine.

Chadeler v. chevetaine.

Chadet, e v. chald.

Chael v. chien.

Chaeler v. chevetaine.

Chaëne v. chaaine.

Chaënete v. chaaine.

Chaer v. chaor.

Chaere v. chaiere.

Chaidne v. chesne.

Chaiel v. chien.

Chaiement v. chaor.

Chaiens v. ça et II, 280

Chaier v. chaor.

Chaiere, chaere (chaire) II, 75.I, 250. 356, siége en général, chaise; de cathedra.

Chaigement v. changier.

Chaigne v. chesne.

Chaignon v. chaaine.

Chaillo v. caillou.

Chaindre v. ceindre.

Chaine v. chaaine.

Chaingier v. changer.

Chainse v. chemise.

Chainsil v. chemise.

Chaint v. ceindre.

Chaïr v. chaor.

Chaisuble v. casule.

Chaitif, eaitif, eaistif, ehetif, ketif s. s. et p. r. chaitis, etc. II, 296. 401. captif, malheureux, chétif; de captivus; celui qui vit dans la captivité est malheureux, etc. Cfr. l'allemand elend, malheureux, de elilende, pays étranger; celui qui vit à l'étranger, en exil, est malheureux. De là chaitiver, chaitivier, captivité, misère; chaitiveison, captivité, bassesse, faiblesse, chose sans valeur; chaitivel (adj.), misérable, de peu de valeur, mauvais; chaitivete, caitivete, captivité, faiblesse, bassesse; de captivitas.

Chaitis v. chaitif.
Chaitiveison v. chaitif.

66

Chaitivel v. chaitif.
Chaitiver v. chaitif.
Chaitiveteit v. chaitif.
Chaitivier v. chaitif.

Chald, chalt, chaud, chaut, caut, s. s. et p. r. chalz, chauz, caus, chaud; employé aussi subst. dans le sens de chaleur; de caldus; diminutif chadet. e. tiède; adv. comp. chalt ou chaut pas II, 298. I, 266. 307. 370. II, 33, promptement, vite, sur-le-champ, à l'instant même; de là chaudel, caudel, caudiel, chaudcau, sorte de bouillon, bouillie. Chaudel s'employait souvent au figuré; p. ex. jo vous apreste tel caudiel que ... (R. d. l. V. p. 300), mau caudiel (Agol. 186, c. 1). Cfr. bouillon et l'esp. calda, bouillon de Vb. eschauder Dol. 244, échauder; excaldare. Cfr. chaufer.

Chaleir, chaler v. chaloir. Chalenge v. chalonge.

Chalenger, chalengier v. chalonge. Chaloigne v. chalonge.

Chaloir, caloir, chaler, chaleir II, 26 et suiv., importer, soucier; comp. nonchaloir I, 173 infin. pris subst., nonchaloir, nonchalance; rechaloir, chaloir à son tour. Notre nonchalant est également un comp. du partic. prés. de chaloir, d'où nonchalance.

Chalonge, chaloigne, calonge, chalenge, calenge II, 327, refus, réclamation, conteste, dispute; faire chalonge, provoquer, attaquer; mettre chalonge, contester, disputer; vb. chalonger, chalongier, chalenger, chalengier, chalengier, chalengier I, 175. 400. 302. II, 84. R. d. l. V. 272, I, 282. etc., demander, contester, provoquer, attaquer, défendre, refuser, prohiber, blâmer; de calumnia, fausse accusation, chicane.

Chalonger, chalongier v. chalonge. Chalt, chalt pas v. chald. Chalz v. chald. Chambellain v. chambrelene.
Chamberere, chamberiere chambre.

Chamberlain v. chambrelenc. Chamberlin v. chambrelenc.

Chambre, cambre I, 54. 73. II, 249, chambre; camera; dim. cambrete; de la camberier I, 162, valet de chambre; chamberere, chamberiere I, 285. II, 160, femme de chambre.

Chambrelein v. chambrelenc.

Chambrelene, chambrelein, chamberlain, chamberlin, chambellain II, 295, chambellan; de l'ahal. chamarline.

Chamin, ehemin, chimin, cemin, chemin; lmâ. caminus; cheminer, chaminer, ceminer, cheminer; comp. acheminer I, 341, racheminer; d'où racheminer I, 347, acheminer; de la racine celtique kam, cam, (v. cheminée): kymri cam, pas, caman, chemin. Cfr. Dief. Celt. I, 109, et Mone Gallische Sprache p. 180 s. v. cam.

Champ, camp, s. s. et p. r. chans, cans I, 79. II, 93. 357, champ; de campus. (Campus) champ prit les significations de place (champ) de la bataille, bataille, journée, duel qui se fait en champ clos. De là champal, champel, campel, champaus, champeus II, 231, rangé; champeler, campeler I, 365, combattre, tenir en campagne; de campester. De campus, on dériva encore de bonne heure campio, d'où champion, champiun, campion, champion, proprem, l'homme du champ de bataille. De ex et de campus (campare) on forma escamper, eschamper, fuir en toute hâte, s'échapper; escamp, escampee, fuite, échappatoire. De là notre décamper.

Champaigne, campaigne, campagne, campagne, plaine; de Campania employé comme nom appellatif, Campangne II, 277. V. DC. Campania.

Champal v. champ.

Champaus v. champ.

Champel, champeler v. champ.

Champestre v. champ.

Champeus v. champ.

Champion v. champ.

Chancel v. canciel.

Chanceler, chancelier, chancelier v. canciel.

Chanceler, chanceler v. cheance. Chanche II, 173, lisière, extrasillon, espace de terre que la charrue ne saurait atteindre au bord des champs et qu'il faut travailler à la pioche ou à la bêche. Ce mot doit se rapporter à la famille de cancer, cancellus, borne, limite, barrière.

Chanchon v. chanter.

Chançon, chançonete v. chanter. Chandelabre v. chandele.

Chandele, chandelle, candelle, chandolle I, 342. II, 79. 201. 341, chandelle; candela; d'où chandelier II, 201, chandelier; chandelabre, candelabre II, 118, chandelier; candelabrum.

Chandelier v. chandele.

Chandoile v. chandele.

Change v. changier.

Changier, chaingier, canger, cangier II, 313, changer; de cambiere, qui devint de bonne heure cambiare; change, cange, change, change, changement I, 152, changement; le n a disparu ici par suite de la diphthongaison bourguignonne ai.

Chans v. champ.

Chanson v. chanter.

Chant, chanteis v. chanter.

Chantel, eantel II, 348, coin, quartier, morceau, chanteau; tenir en chantel, tenir de côté, porter de côté, sur le côté; vb. comp. eschanteler, tailler, dépecer; enchanteler, mettre en chantel. Dans le R. d. l. V. p. 78 on lit jantel pour chantel. Notre canton,

qui se trouve encore dans Marot avec le sens de coin, angle, est de la même famille. On n'a pu encore fixer d'où nous vient cette racine cant; l'allem. kante, coin, bord, ahal. chanz. anc. norois kantr, est, dit-on, emprunté au roman. Sur cant celtique voy. Dief. Celt. I, 112. Grec zavog.

Chanteor v. chanter.

Chanter, canter I, 51. II, 133, chanter; je chanterai à tun num II, 132, nomini tuo cantabo; chant, cant, s. s. et p. r. chanz, canz II, 241. 300, chant; de cantare, cantus; chanteres, canteres, chanteor, canteor, chantur I, 366, chanteur; fém. chanteresse I, 366, chanteuse; cantator; chançon, cançon, chanson, chanchon I, 162. 194. 343, R. d. l. V. 114, chanson; cantio; dim. chanconete, canconnete I, 99, chansonnette; dér. chanteis I, 241, chant, ramage, chant confus; comp. enchanter, encanter I, 272. II, 254, enchanter; incantare; enchantement, encantement, enchantement; incantamentum; enchanteres, encanteres, enchanteer, enchanteeur, enchantur, encanteor I, 56. 77. 151, enchanteur, escamoteur; incantator; rechanter, chanter à son tour, répéter, faire écho.

Chanteres, chanteresse v. chanter. Chantur v. chanter.

Chanut, canut, chanu I, 265, quenu R. d. l. V. 39, chenu, blanc; canutus; prov. canut, ital. canuto.

Chaoir v. chaor.

Chaor, chaoir, cheoir, caoir, caer, caeir, chaer, chaeir, chair, keir, keoir, cair, chair, cheir II, 18 et suiv., choir, tomber, abaisser, baisser; de là chaiement I, 220, chute; cas, quas, quaz II, 384, et incorrectement quat II, 13, chute, culbute; cas; casus; tout à un cas, à une chute, en un cas, avec l'idée de pesanteur et d'affaisse-

ment; comp. decheoir II, 25, déchoir, rabaisser; dechoiement, chute, ruine, revers; encheoir II, 25. d'où rencheoir; dans Rutch. I, 15 on trouve echeus pour encheus; escheoir, échoir, tomber en partage, arriver, convenir II, 25; subst. eschet, redevance annuelle; butin II, 26 (où on lit la variante eschac dans l'original); escance, ce qui échoit, tombe en partage II, 18; mescheoir II, 25; meschaance, mescheance, meskeance I, 241. II, 19, malheur, calamité, contre-temps, recheoir II, 25. Cfr. cheance.

Chape v. cape. Chapel v. cape.

Chapelain v. cape.

Chapele v. cape.

Chapeler v. chapler.

Chapelet v. cape.

Chaperon v. cap.

Chaple v. chapler.

Chapleis, chapleison v. chapler. Chaplement v. chapler.

Chapler, chapeler, capler, chaploier I, 377, frapper avec l'épée, combattre; subst chaple, caple II, 70. 142. 286; dér. chapleis, prov. chapladis, action de frapper, massacre, carnage; chapleison, chaplison, prov. chaplatio, massacre, carnage; chaplement, ib. De capulus, poignée (de l'épée). Cfr. DC. capulare, couper et ci-dessous chapuser.

Chaplison v. chapler. Chaploier v. chapler.

Chapuiser v. chapuser.

Chapuser, chapuiser, abattre, tailler, hacher; subst. chapuis, chapuiseur, charpentier, ouvrier en bois (DC. s. v. chapuisare). De capus (capo), chapon, formé d'après menuiser (v. menut). La forme correspondante prov. est capuzar, que Rayn. II, 392 range dans la même famille que chapler. Cela est possible; alors chapler devrait être

rapporté à capus. Ménage rapproche aussi chapuiser et chapeler.

Char pour car, conj.

I. Char, car, care II, 226, 319, char. chariot; de carrus; de là carce, charee II, 70, un char plein, une charrée, charretée; charete, carete, caretil, charetil, charrette; careton, chareton, charretier; carier, charier, caroier, charoier, charrier, transporter en voiture; d'où acharoier, acharier, charier, traîner, placer sur un char; cariere, charire, chariere, charriere II, 252, chemin (par lequel peut passer un char), route, voie (aujourd'hui dans d'autres significations); charrue, carrue II, 173, charrette, charrue; carruca; prov. carruga. De carrus, on avait formé de bonne heure le verbe carricare, v. DC., d'où cargier, chargier, charchier, charcher, charger, confier; subst. carge, charge, charche, carche, charge; imposition, redevance; comp. descargier, descharcher, etc., décharger, délivrer (discarricare dans Ven. Fort., discargare d. la L. Sal.); descarge, descharge, etc., décharge, délivrance; enchargier, enchairgier II, 320, engager, charger qqn. de qqch., recommander, ordonner, commander: rechargier II, 197, recharger.

II. Char, car, charn, carn II, 234. 261. 269. 474, chair; de caro (nominatif carnis, Liv. Andron. dans Priscien). On disait ma char, ta char, etc., pour mon corps, ma personne, ton corps, ta personne, etc. De là carnel, charnel, carneil, s. s. et p. r. carneus, charneus, charneus, charnel; d'où charnelment, charneument, carnelment, charneilment, carneument I, 348. II, 210, charnellement. Charnel ami (I, 335) signifiait parent qui est de la même race, de la même famille; ami intime. Homme charnel, propr. homme de chair,

un mortel. Charnier, carnier, saloir, vaisseau où l'on conservait les viandes salécs. Carnel, carner, charnier, charnier, cimetière. Carnel, le gras de la chair, chair. Directement du nominatif caro, on avait formé charoigne, caroigne, carongne II, 181. 385, charogne, cadavre, le corps humain (Q. L. d. R. 379). Incarnation I, 57, incarnation; incarnatio. Rangez ici incarner, décharner.

III. Char, chere, chiere, visage, tête, significations que ce mot conserva jusqu'au XVI° siècle; mais alors il avait déjà celle de mine, accueil, d'où se développèrent les divers sens que nousdonnonsaujourd'hui exclusivement à chère. On dérive chere de κάρη; mais, sans pouvoir proposer une autre étymologie, je doute que cela soit juste, parce que l'italien, celle de toutes les langues romanes qui a la plus de mots grees, ne connaît pas cara. De char dér. acharier, acarier, achierer, mettre tête à tête, confronter. Notre acariâtre est de la même famille.

Charbon II, 282, charbon; carbo. Charche, charcher, v. char I. Chardenal v. cardinal.

Chardon, cardon, chardon; dér. de carduus; comp. escharde, écharde; d'où escharder, carder; eschardeor, cardeur.

Charee v. char I.

Charete v. char I.

Charetil v. char I.

Chareton v. char I.

Charge, chargier v. char I.

Charier, chariere v. char I.

Charire v. char I.

Charitet v. cher.

Charme II, 64. 285, paroles ou chanson magique, enchantement, sortilége; charmer, charmer; de là charmeresse, femme qui fait des charmes, sorcière. De carmen; lmâ. carminare. Au lieu de charmeresse, on trouve charroieresse (Roq. s. v.), qui répond aux formes caraie, charraie, charroie R. d. l. V. 204, sorcellerie, sortilége, billet écrit en caractères magiques (DC. s. v. caraula); d'où encharrauder, ensorceler. Ces formes sont pour charmeraie, etc., d'où charm'raie, puis charraie, etc.

Charmeresse v. charme.

Charn v. char II.

Charneil, charneilment v. char II. Charnel, charnelment v. char II.

Charneument v. char II.

Charneus v. char II.

Charnier v. char II.

Charniere v. carniere.

Charoier v. char I.

Charoigne v. char II.

Charpent, charpenter v. charpentier.

Charpentier, carpentier, charpentier, ouvrier en bois; de carpentarius, carrossier; mais, dans le moyenâge, carpentarius sc disait de tout ouvrier en bois. Cfr. l'ital. carpentiere, charpentier et carrossier. De carpentum, voiture à deux roues, on avait dérivé charpent, carpent, charpente (propre et figuré), carcasse. Charpenter, carpenter, frapper comme le charpentier, frapper à tour de bras.

Charraie v. charme.

Charriere v. char I.

Charroie v. charme.

Charroieresse v. charme.

Charrue v. char I.

Chartre, cartre I, 401. II, 249, prison; lever de chartre I, 51; chartrier, cartrier, chartré I, 302, prisonnier; geôlier; de carcer, carcerarius; de là enchartrer, encartrer, incarcérer.

Chartre, cartre I, 146. II, 274, chartre, charte; de charta.

Chartrier v. chartre.

Chaschun v. chascun,

Chascier v. chacier.

Chascon v. chascun.

Chascun, cascun, chescun, chaschun, cescun, chaucun, chascon, chescon I, 173, de quisque unus, quisc' unus; ital. ciascuno; prov. cascun. Quand à chasque, chesque, kaske I, 173, chaque, quisque, la forme en a doit s'être produite sous l'influence de chascun, parce que l'i accentué ne devient pas a: chesque répond exactement au prov. quec = quesc par cuphonic. (Rayn. L. R. V, 16.)

Chasement v. case.

Chaser v. case.

Chasey v. case.

Chaskejornal I, 78. quotidien. Cette forme composée de deux éléments de la langue vulgaire, chaske et jornal, v. jor, est fort expressive, et ce n'est sans doute pas sans raison que l'auteur des S. d. S. B. l'a préférée au mot latin synonyme.

Chaslaingier v. chalonge.

Chasque v. chascun.

Chasse v. casse.

Chasseres v. chacier.

Chasseure v. chacier.

Chassoire v. chacier.

Chastaigne, castaigne, castenge, châtaigne; castanea.

Chaste, caste I, 145, pur, chaste; castus; adv. chastement, castement, chastement; chasteit I, 156, chasteté; pour chasteteit, de castitas, comme s'il était formé sur chaste. Cfr. sainteit.

Chasteaus, chasteiaus v. chastel.

Chasteax v. chastel.

Chasteit v. caste.

Chastel, chastiel, chastial, castel, castial, casteal, chasteaus, chasteiaus, chastiaus, casteaus, castiaus, chastiax, chasteax, castiax I, 88. 89. 92, château; de castellum; dim. chastelet, castelet, I, 99, petit château, châtelet; de là chastelain. castelain I, 103. II, 271, châtelain. Chastelain v. chastel.

Chastelet v. chastel.

Chastement v. chaste.

Chasti v. chastier.

Chastial v. chastel.

Chastiaus v. chastel.

Chastiax v. chastel.

Chastiel v. chastel.

Chastiement v. chastier.

Chastier, chastoier, castier, castoier I, 210. 285. II, 292, 385, remontrer, reprendre, corriger, donner des avis, instruire, faire des reproches; de castigare; subst. chasti, chastoi, correction, leçon, avis; de là chastiement, chastoiement II, 16, avis, avertissement, enseignement, correction.

. Chastoiement v. chastier.

Chastoier v. chastier.

Chat v. cat.

Chataigne v. chevetaine.

Chataine v. chevetaine.

Chatal v. chatel.

Chatel, catel, chatal, chatiel, cateus, catex I, 88 note, biens, surtout biens mobiliers, revenus en denrées; capitalis. Le provençal avait cabdal, cabal qui s'employait aussi adverbialement dans le sens de principalement, d'une manière excellente. Rabelais (III, 15) s'est servi de cabal pour capital, bien, et l'on trouve aussi chaptal dans le même sens, d'où notre cheptel.

Chauc v. cauch.

Chauce v. cauche.

Chauchier, chaucier, tasser, entasser; de calcare.

Chauchier, chausser v. cauche.

Chaucie v. cauch.

Chaucier, chausser v. cauche.

Chaucier, tasser v. chauchier.

Chaucun v. chascun.

Chaud v. chald.

Chaudel v. chald.

Chaudiere, caudiere, chaudière; lmâ. caldaria; de caldarium (Vitruve 5, 71

10), chaudière remplie d'eau chaude. Notre chaudron est un diminutif de caldaria; l'italien calderone est un augmentatif. Chaudiere appartient, par sa racine (calid), à la même famille que chaud. V. chald,

Chaufer, caufer R. d. l. V. 33, chauffer; calefacere (calfacere); comp. eschaufer, eschaufer, (eschausfer?) I, 142. II, 121, échauffer; excalfacere; de là eschaufeté, colère, emportement; adv. eschaufement, en colère, avec chaleur. Cfr. chald.

Chauls I, 157.

Chaum v. cadhun.

Chaume II, 344, chaume; de calamus; d'où chaumière. C'est aussi de calamus que dér. calamite, boussole; prov. caramida; esp., port., ital. calamita; parce qu'on la mettait dans une paille ou un liége. Covarruvias a déjà indiqué cette étymologie de calamite, tout en se trompant sur la raison qui lui a fait donner ce nom. Cfr. Mén. s. v.

Chaus I, 150 équivalent picard de ceas, ceus.

Chaut v. chald.

Chauzy. chald.

Chaveir, chaver v. cave.

Chavelu v. chevel.

Chavol v. chevel.

Chavox v. chevel.

Che v. iceo.

Cheance, chance; de cheoir, cadere par rapport au dé à jouer; dér. chanceler, canceler, canchieler II, 18. 25. 388, chanceler. V. chaor.

Cheanls I, 157.

Cheans I, 150 équivalent picard de cealz, ceas.

Chef, chief, cief, chefs, chies, cies I, 85. 86. 155. etc., tête, chef, sommet, bout, extrémité (commencement et fin); de caput; venir à chef II, 358, venir à bout, venir à son but; de chef en chef, d'un bout à l'autre; de

chef en autre, de point en point; à chef, à l'extrémité, au bord, à la fin; cfr. l'esp. cabe (cabo) pour a cabe; comp. rechef, rechief, rechef, i. e. propr. re-commencement; de rechef I, 348. II, 312. De chef dér. chevir I, 321, venir à bout de qqch., sortir d'une affaire, se tirer d'embarras, accomplir; maîtriser, conduire, gouverner, dompter; se comporter; assurer à qqn. son bien; d'où chevance, utilité, faculté, bien, héritage, possession, bonne fortune; ruse; achever, achiever, I, 104. II, 390, achever; chevage I, 229, tribut imposé par tête, capitation; lmâ. cavagium. Cfr. chevetaine.

Chei v. iceo.

Cheir v. chaor.

Chel, ehels, d'où cheus, chele, cheles, I, 150, équivalents picards de cel, cels, celz, cele, celes.

Cheler v. celer.

Cheli I, 150, comme celi, celie; pour chelui I, 155.

Chelui I, 150 équivalent picard de celui.

Chemin v. chamin.

Cheminee, chimenee, ceminee II, 281, cheminée; dérivé immédiatement du lmâ. caminata, chambre pourvue d'un poêle, caminus, du grec xáµıros; de là caminata, salle, en italien. Quelques auteurs ont pensé que cheminee désignait le chemin de la fumée, et ils ont cru que chemin et cheminée étaient identiques; mais la signification de caminata ne perinet pas cette explication. On admet avec plus de raison que l'idée de chambre a été la primitive, et M. Diefenbach ramène caminata à la racine simple kam, courbure, incurvation.

Cheminer v. chamin.

Chemise, eamise II, 318, tunique, chemise; lmâ. camisia, qui se montre pour la première fois dans saint Jé-

rome. V. Ducange. On dérive ordinairement chemise de l'ahal, hemihti, hemidi, hamidi, indusium, aujourd'hui hemd. 11 faut alors admettre avant tout que le ch franc, = h, a passé au c dur, car, comme le fait fort judicieusement observer M. Diefenbach (II, 526), les formes latines n'ont jamais ou, du moins, fort rarement ch. Ensuite d'où vient la terminaison isia? On ne saurait admettre la permutation de th en s? On a en outre une forme plus simple, qui ne peut être un raccourcissement de camisia: chainse, cainse, toile de lin ou de chanvre, puis vêtement de cette étoffe; d'où chainsil, cainsil, cansil, ib. Chainse se retrouve bien dans le gallois caimis, camisia, kymri (rare) camse, longue robe, breton kamps, aube, ornement du prêtre, signification qu'avait déjà camisia; mais caimis n'a aucune racine dans le celtique, et il est sans doute emprunté au roman. Isidore dérive camisia de cama, petit lit à terre: camisias vocamus, quod in his dormimus in camis. D'abord comment expliquer isia avec cama? Il faut absolument une racine camis. Isidore, pour se tirer d'affaire, a supposé une chose qui n'existait pas, car il est prouvé que la coutume de porter des chemises ne remonte pas plus haut que les croisades, et, à l'époque où fut écrit le Roman de la Violette, on avait encore l'habitude d'ôter sa chemise avant de se coucher. Voy. p. 31. 2 de ce roman. L'usage des chemises et le nom de ce vêtement nous viennent de l'Orient, et plus spécialement de l'Inde par l'intermédiaire des Arabes. derniers appellent la chemise kamis, qui dérive sans doute du sanscrit kschumâ (kschaumî), lin, kschaumas, fait de lin; et l'on a donné au vêtement le nom de la matière dont on le fabriquait. M. le Dr. M. Sachs prouve dans ses Beiträge zur Sprach- und Alterthumsforschung, H. 2, p. 38, que l'hébreu ktonet a également signifié lin, étoffe de lin, puis vêtement fait de lin, chemise. C'est cette savante déduction, je dois le dire, qui m'a mis sur la voie que j'ai suivie. Camisole est encore un dérivé de camisia.

Chen v. chien.

Chenau = chenal, fém. I, 49, canal, puis gouttière; aujourd'hui encore, dans quelques provinces, chemin étroit et resserré entre deux collines (espèce de canal); de canalis, fém. dans Cat. et Varr., comme le chenau de notre exemple, genre qui lui est resté parmi le peuple, p. ex. dans les environs de Montbéliard.

Cheoir v. chaor.

Cher, chier, cier I, 48. 123. 404. II, 80. 369, cher, chéri, de haut prix; avoir cher I, 278. II, 3. 109; tenir cher I, 278. II, 3; cherisme, superlatif, très-cher; carus, carissimus; adv. cherement, chierement, cierement I, 90. 234. II, 93, avec amitié, avec tendresse, avec instance, fortement; chertie I, 103, cherté, rareté, disette; chariteit, cariteit I, 46. 84. II, 240, charité, une des vertus théologales; chertie et chariteit de caritas (caritat); avoir qqn. en cherte, cierte I, 278, avoir cher; vb. cherir, chierir I, 279 II. 316, chérir.

Cherche v. cercher.

Cherchier v. cercher.

Chere v. char III.

Cherement v. cher.

Cherir v. cher.

Cherque v. cercher.

Cherquer, cherquier v. cercher.

Chertainement v. cert.

Chertes v. cert.

Chertie v. cher.

Ches I, 150 équivalent picard de cez, ces.

Chescon v. chascun.

Chesne, quesne, chaidne (d pour s, cfr. adne pour asne), chaigne I, 187. 244. II, 188. 24, chêne; prov. casser; lmâ. casnus; ital. quercia de querceus, a. De quercinus (quernus), avec syncope du r devant la sifflante, d'où queçnus, quesne, chesne. V. Diez 1, 28. II, 275.

Chesque v. chascun.

Chest, cheste, chestes I, 150 équivalents picards de cest, ceste, cez.

Chesti I, 150, qui s'explique comme cesti.

Chestui I, 150 équivalent picard de cestui.

Chetif v. chaitif.

Cheun v. cadhun.

Cheus v. chel.

Chevacher v. cheval.

Chevage q. chef.

Cheval, ceval, s. s. et p. r. chevaus, cevaus, chevax, cevax I, 92. 93, cheval; de caballus (καβάλλης); de là chevalcher, chevalchier, chivaucher, chevachier, cevalcher, cevalchier, cevalcer, cevaucer I, 79. 188. 192, 194, 281, 363, II, 266, 279, R. d. l. V. 216, aller à cheval, marcher; lmâ. caballicare; chevaucher un chemin II, 356; d'où chevauchie, chevauchec, etc. I, 54. 163, voyage, trajet, course faite à cheval; obligation de monter à cheval pour servir son seigneur; entreprise militaire; - chevalier, cavalier, chevalier; cfr. Roquefort s. v.; chevalerie, profession de chevalier, faits ou sentiments chevaleresques.

Chevalcher, chevalchier v. cheval.

Chevalerie v. cheval.

Chevalier v. cheval.

Chevance v. chef.

Chevauchee v. cheval.

Chevauchie, chevauchierv.cheval.

Chevaus v. cheval.

Chevax v. cheval.

Chevece, chevesce, chevesse, ceveche II, 309, chaperon, collet, la partie de l'habit qui entoure le cou; ouverture supérieure de la jupe d'une femme; de capitium. Chevesce était aussi le nom d'une partie du harnachement du cheval.

Cheveil v. chevel.

Chevel, cheveil, chevol, chevoil, chevoel, cevel, chavol, kavel, cavel, chevous, cheveus, caviaus, caveus, chavox, chevex, cavex, caviax I, 90. 92, cheveu; capillus; chevelu, chavelu II, 22, chevelu; propr. capillutus; chevelure II, 252, chevelure; vb. comp. escheveler, escaveler, etc., ccheveler.

Cheveleure v. chevel.

Chevelu v. chevel.

Cheverol v. chevre.

Chevesce v. chevece.

Chevesse v. chevece.

· Chevestre II, 244, chevêtre; capistrum.

Chevetaigne v. chavetaine.

Chevetaine, chevetaigne, chataigne, cataigne, cataigne, cataine, chadaine II, 397, chef, capitaine, celui qui est chargé en chef de qqch.; de caput, dérivé capitaneus, capitanus. De capitalis (caput), on avait formé chadel, chef, capitaine (cfr. le provençal capdal, capdel); d'où chadeler, et par syncope du d, chaeler, conduire, mener, guider, commander. Captal pour chadel, se trouve dans Monstrelet. C'est encore de caput, par l'intermédiaire d'un diminutif roman, capitetum, que dér. cadet, ainsi propr. petit chef, jeune chef. Voy. Mén. s. v. et DC. Cfr. chef.

Cheveus v. chevel.

Chevex v. chevel.

Cheville II, 391, cheville; de clavicula, par dissimilation cavicla, pour éviter la réduplication de cl; ital. caviglia, caviglio, prov. cavilha. Cfr. clef.

Chevir v. chef.

Chevoil v. chevel.

Chevrax v. chevrel.

Chevre, chievre, kievre II, 299. 344, chèvre; capra; dim. chevral, chevrel, chrevax II, 344, chevreau; propr. caprellus; cheverol, chevroil II, 354, chevreuil; capreolus.

Chevrel v. chevre.

Chevroil v. chevre.

Chi v. ça et II, 278.

Chials, chiaus I, 150 équivalents picards de cealz, ceolz, etc.

Chiauls I, 157.

Chiaus v. chials.

Chiche II, 244, chiche. Le mot de chiche, dans pois chiche, venant de cicer, prov. cezer, sezer, esp. chicharo, ital. cece, Robert Estienne avait pensé que chiche, avare, avait la même origine; mais, comme le dit Ménage, cette étymologie ne vaut rien. Ce dernier admet la dér. de ciccum, membrane d'un grain de grenade, bagatelle, d'où les Espagnols ont fait aussi leur chico, petit, cat. chic; v. Mén. s. v. C'est à la même racine que se rapporte chiquet, chicot, vb. chichoter, autrefois aussi chicoter, et très-probablement chicane, qui, dit-on, a signifié dans le principe miette de pain, d'où les significations vaine subtilité, querelle pour rien. Si le mot chic, petit morceau, parcelle; finesse, subtilité, chicane, que donne Roquefort sans preuve, est vraiment fondé, il ne resterait aucun doute sur cette origine de chicane.

Chief v. chef. Chiel v. ciel.

Chien, chen, cien, kien I, 67. 74. II, 117. 269, chien; canis; dim. chaiel, chael, II, 229, petit chien; catulus; prov. cadel; ital. catello; de là le collectif chienaille, kienaille I, 70. 284, comme qui dirait bande de

chiens, canaille, épithète souvent donné aux païens.

Chienaille v. chien.

Chier v. cher.

Chiere v. char III.

Chierement v. cher.

Chierge v. cire.

Chierir v. cher.

Chies, tête v. chef. Chies, chiez, chez v. case.

Chieus v. chil.

Chievre v. chevre.

Chil, chis, d'où chius, chieus I, 150, ce dernier peut-être par suite de l'influence de la forme r. plur. cheus; équivalents picards de cil, cis, ciz.

Chile pour chele I, 156.

Chimenee v. cheminee.

Chimetiere v. cimetiere.

Chimin v. chamin.

Chinq v. cinc.

Chinquer v. eschancer.

Chinquime v. cinc.

Chirf v. cerf.

Chis v. chil.

Chist I, 150 équivalent picard de cist.

Chiteain v. citeit.

Chites v. citeit.

Chitet v. citeit. Chiunck v. cinc.

Chius v. chil.

Chivaucher v. cheval.

Chlaz II, 375. Mr. F. Michel traduit ce mot par ouragan, tempête. Je ne conçois pas comment cet érudit, d'ordinaire si pénétrant et si circonspect, a pu se tromper à ce point; il est formellement dit dans le passage que le temps se remet au beau après une tempête de cinq jours. Mais alors que signifie chlaz? La nef de Tristan et d'Isolde est assez près de la terre (Devant eus pres veient la terre) pour que l'on puisse supposer qu'ils entendent le son des cloches; et, un peu plus loin, il est dit que, croyant Isolde morte,

on criait et sonnait les cloches dans la ville. Chlaz serait donc pour glas v. s. v., prov. clas, cri, ital. chiasso. Toutefois cette explication n'est pas très-certaine, car dans les vers où se trouve chlaz il n'est question que de l'état de la mer et du temps.

Cho, chou v. iceo.

Chois v. choisir.

Choisir, coisir I, 105. 125. 225. II, 317. 381, apercevoir de loin, découvrir, voir, discerner, choisir; prov. causir; subst. chois, cois, I, 214. 294. II, 49, choix; aler à chois, cois, avoir la faculté de choisir; du goth. kausjan, examiner, scruter.

Chol, col, s. s. et p. r. chous, chou; de caulis, colis.

Chose v. cause.

Choser v. cause.

Chous v. chol.

Chrestienner v. Christ.

Chrestientet v. Christ.

Christ, crist, Christ; de Christus, Xquorós, oint, traduction d'un mot hébreu signifiant messie; de là christien, cristiain, cristien, crestien, crestien, crestien I, 100. 185. 217. 380. II, 51, chrétien; christianus; d'où chrestienner, crestiienner, crestienner, crestiener II, 140. 162, baptiser, faire chrétien, convertir au christianisme; cristientet, chrestientet, chrestientet, crestiante, crestiiente I, 84. 269. II, 60. 88, baptême, cérémonies du baptême; christianisme; religion chrétienne; chrétienté; comp. antecrist I, 251, antechrist.

Christien v. Christ.

Chuine v. cinc.

Ci v. ça.

Cials forme picarde sans h pour chials.

Ciaus, ciel v. ciel.

Ciaus de cials.

Ciax I, 156, forme contracte de chials, cials.

Cief v. chef.

Ciel, chiel, cel, ceil, ciez, ceus, ciaus, cious, cius, ciex, cix I, 90. 92, ciel, firmament; coelum; celeste et, avec r intercalaire, celestre I, 230. 267, céleste; coelestis; celestial, celestiel II, 188, céleste; celestien II, 138, du ciel, de la vie à venir, par opposition à terrestre, dans l'ancienne langue terien, v. terre.

Cien v. chien.

Cier v. cher.

Cierement v. cher.

Cierge v. cire.

Ciers v. cerf.

Cierte v. cher.

Cies, tête v. chef.

Cies, chez v. case.

Cieus I, 155, comme chieus, cis, ciz. Cieus, cius, ciuz II, 392, aveugle; caecus.

Ciex, ciel v. ciel.

Ciex I, 156 forme contracte de cils, avec diphthongaison picarde.

Ciez, ciel v. ciel.

Ciez, chez v. case.

Cigne, eisne, s intercalaire, cygne; de cygnus, cycnus. Si le s n'est pas intercalaire, il vaut mieux dér. du lmâ. cecinus, ancien ital. cecino, dans les gloses cico, de cicer, à cause du renflement du bec de l'oiseau, ital. cece. Cfr. ch che.

Cil, cil; cilium; sorcil, sorciux I, 107. II, 230, sourcil; supercilium.

Cil s. sing. et plur. masc. I, 149, ce, cet, celui, celui-ci; ces, ceux, ceux-ci; ecce ille.

Cilec I, 299.

Cimetiere, chimetiere, cimetière, l'enceinte devant une église; de cocmeterium, du grec κοιμητήριον, lieu pour dormir (κεῖμαι, jacere).

Cine, chinq, chuine, chiunck, cink, cinque I, 108. 109, cinq; quinque; de là cinquime, chinquime, cin-

quième; quint, quinz, quinte I, 114, cinquième, quint; quintus; quinse, quinze, kuinse I, 108. 109, quinze; quindecim; de là quinzime, I, 115, quinzième; quinzaine, quinsaine, qinsaineI,117, quinzaine; cinquante, chuinquante, cinquanteI, 109, cinquante; quinquaginta; de là cinquantime I, 115, cinquantième.

Cink v. cinc.

Cinquante, Cinquantime v. cinc.

Cinquaunte v. cinc.

Cinquime v. cinc.

Cinture v. ceindre.

Cious v. ciel.

Cire, cire, cachet II, 197, bougie Ben. I, p. 57; de cera; cierge, cirge, sierge, chierge II, 201. 241, bougie; ccreus. Cierge, dit Roquefort (M. d. F. I, 63), était l'expression consacrée pour désigner des bougies. Ce dernier mot se trouve employé pour la première fois dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, en 1312, concernant les épiciers; il leur défend de mêler du suif dans les bougies.

Cirge v. cire.

Cis v. citeit.

Cist s. plur. m. I, 149, ce, cet, celui, celui-là; ces, ceux, ceux-là; ecce iste.

Ciste pour ceste I, 156.

Cisterne II, 355, citerne; cisterna.

Cit v. citeit.

Citaain, citain v. citeit.

Citare, prov. cidra, ital. cetera, du latin cithara, instrument semblable à la harpe, avec 6, 9, 12 et même 24 cordes. Il y avait des cithares triangulaires, ce qui les a fait confondre avec le psaltérion, v. s. e. v. Cfr. citole.

Cite v. citeit.

Citeain v. citeit.

Cited v. citeit.

Citeein v. citeit.

Citeit, citet, cited, chitet, cite, s. s. et p. r. citeiz, citez, chites, cites, et une forme probablement abrégée de citet, quand le t eut disparu, cit, s. s. cis, cité, ville; de civitas; de là citeain, citaain, citeein, chiteain, citain, eitien adj. et subst. II, 227. 240, citoyen, bourgeois, citadin.

Citeiz v. citeit.

Citer, citer; citare; comp. enciter, I, 239, exciter, provoquer; incitare.

Cites v. citeit.

Citet v. citeit.

Citez v. citeit.

Citien v. citeit.

Citole, prov. cithola, dér. du latin cithara; c'était un instrument plus allongé que la guitare, se rapprochant du cistre par les contours du corps sonore qui ne sont pas aussi accusés que dans la guitare proprement dite. V. guitare et citare.

Cius I, 155, comme chius, ciz, cis. Cius, ciuz, aveugle v. cieus.

Cius, ciel v. ciel.

Cix, ciel v. ciel.

Cix de ciel I, 156.

Claciele v. clef.

Claim v. clamer.

Claimer v. clamer.

Claimor v. clamer.

Clain v. clamer.

Clair, cler, cleir I, 88. 118. II, 373, clair, pur, brillant, gai; clarus; dim. claret, clairet I, 357, clair, serein; subst. m. I, 171. II, 124, sorte de boisson, composée de vin et de miel, selon Le Grand d'Aussay; adv. clairement, clerement, clair, clairement, distinctement; clartet, clarte I, 57, II, 355, clarté, lumière, éclat; claritas (claritat); esclairier, esclairer I, 49. II, 115. 230, rendre clair, briller, éclaircir, examiner, dévoiler, dissiper, soulager, réjouir, venger; exclarare; esclairier I, 347 inf. pris subst., lueur, point du jour, matin; esclareir, esclarzir II, 116, éclaireir, éclairer, faire jour; simple prov. clarzir, clarescere; esclarci s. m., l'aube du jour; reclarzir II, 200, éclairer, blanchir; I, 231 on trouve le futur esclarcistrat, qui est irrégulier. Clarifier I, 67. éclaireir, manifester, glorifier, clarificare.

Clairement v. clair.

Clairet v. clair.

Clam v. clamer.

Clamer, claimer, cleimer II, 252, nommer, appeler, proclamer, crier, réclamer, prétendre, accuser, se plaindre; de clamare; de là clam, claim, clain, demande juridique pour réclamer qqch., réclamation, cri, poursuite; clamor, clamur, claimor, cri, plainte, réclamation; de clamor; comp. reclamer, reclaimer, recleimer, appeler, implorer, déclarer, réclamer, accuser; de là reclam, reclaim, réclamation, accusation. - Esclamasse, cri, bruit; de exclamare,

Clamor, clamur v. clamer.

Claret v. clair.

Clarifier v. clair.

Clarte, clartet v. clair.

Clau v. clo.

Claufichier v. clofichier.

Clavete v. clef.

Clavier v. clef.

Clef, cles, cleis I, 86, clef; clavis; dim. claciele II, 57, petite clef; le c transposé pour remplacer le v latin de clavicula? clavete ds. Ben. 12492; dér. clavier, porte-clefs, portier, trésorier; claviger.

Cleie v. cloie.

Cleimer v. clamer.

Cleir v. clair.

Cleis v. clef.

Clenque, clinche (loquet d'une portc. mot fort usité, quoique l'Académie ne le mentionne pas); anc. norois, suéd. klinka, loquet; holl. klink, loquet et soufflet; allmod. klinke.

Cler, clair v. clair.

Cler, clerc v. clerc,

Clerc, cler, clerc, lettré, savant; de clercus pour clericus; dim. clerion. clerzun, clerçon I, 99. II, 62, petit clerc, enfant de choeur; clergie, clergé, science, littérature; et aussi clerc, lettré, ecclésiastique; propr. clericia.

Clercon v. clerc.

Clerement v. clair.

Clergie v. clerc.

Clerjon v. clerc.

Cles v. clef. Clin v. cliner.

Cliner, clinner, incliner, courber,

baisser, saluer; aujourd'hui cligner; subst. clin, dans l'expression faire clin, s'incliner; de clinare; clingier, ib., de clinicare; comp. aclin II, 94, soumis, attaché, partisan; acclinis; acliner II, 366, incliner, rendre hommage, s'attacher; acclinare; decliner, raconter d'un bout à l'autre, achever, incliner, baisser, abaisser; declinare; declin I, 88, déclin; enclin, anclin II, 370, courbé, soumis, incliné, abattu, triste; inclinis; encliner I, 298. II, 268, saluer respectueusement, courber, baisser; inclinare; subst. enclin, dans l'expression faire enclin II, 287, saluer.

Clingier v. cliner.

Cliquet, cliquette, assemblage de plusieurs petites plaques mobiles, tenant par leur extrémité inférieure à un manche, à l'aide duquel on leur imprimait une secousse, qui leur faisait produire, en s'entre-choquant, un certain cliquetis. Cliquet, cliquer, onomatopées.

Clo, clou, clau, clox I, 94, 333. II, 403, clou; de clavus; vb. cloer, clouer, clouer; comp. encloer, attacher ou fermer avec des clous, se blesser avec des clous; d'où encloeure II, 130, chose louche, mauvaise difficulté, empêchement, obstacle, restriction. Cfr. aujourd'hui anicroche.

Cloce, clocette v. cloche.

Clocer v. cloche.

Cloche, cloce, cloque II, 277, 324, cloche; prov. cloca, clocha; dim. clochette, clocette, cloquette Aubry p. 183, clochette; clocher, sonner la cloche. A cause de sa ressemblance avec une cloche, on avait donné le nom de cloche à un manteau; v. DC. s. v. Cloca, cololium; et l'on trouve le dim. dans le même sens R. d. C. d. C. v. 690. Le lmâ, disait, clocca, cloca; l'anglosaxon a cluege, l'islandais klucka, klukka, l'ahal. clocca, glocca, l'allmod. glocke, l'irlandais clog. Dans quelle langue ce mot est-il primitif? On a dérivé tour à tour cloche, de clocher, boiter, en Picardie cloquer, prov. clopchar, de cloppicare, de cloppus, v. clop, ou de claudicare, par rapport à son mouvement; - de l'anglo-saxon cloccan, glocire, bas-saxon klukken, anglais cluck; mais de glousser au son de la cloche, il y a loin; - de l'ahal. klochôn, chlochôn, battre, pour lequel on dit dans l'allem. mod. klopfen, bas-saxon kloppen, d'où l'on aurait cloppicare. Cette dernière étymologie s'appuie sur ce que le battant, que les Allemands nomment aujourd'hui kloeppel, s'appelait autrefois clechel, et que les Valaques disent elopot., cloche.

Clocher v. cloche.

Cloer v. clo.

Clofichier, claufichier II, 214, clouer, attacher avec des clous, crucifier; de clo, clou, et du fréquentatif hypothétique figicare pour figere. Cfr. ficher.

\* Cloie, cleie II, 365, claic; lmâ cleta, cleda, cleia; de l'ancien irlandais cliath, crates, gallois clwyd (gallois  $wy = \text{irl. } ia = \overline{e}$ ), cornouaillais cluid, cluit, breton kloued.

Cloison v. clore.

Cloistre v. clore.

Clop I, 112, boiteux; subst. elopin, elopinel, ib.; lmâ. cloppus, de fort bonne heure. Selon Ménage, de xoλοίπους. On a proposé la composition elaudipes pour racine, mais la première étymologie me paraît préférable, parce que claudipes est un mot inconnu. Les verbes sont cloper, clopiner, écloper. Cfr. cloche.

Clopin, clopinel v. clop. Cloque, cloquette v. cloche.

Clore II, 126, fermer, enfermer, environner, cacher; comp. aclore II, 127; d'où raclore; desclore II, 127; enclore II, 127, enclore II, 127, eneclore II, 127, eneclore II, 127, enclore, enfermer, fermer; enclus II, 129; et avec la même signification reclus I, 299; esclore II, 128; forsclore II, 128; reclore II, 127; reclus II, 327, moine, hermite; et enclos, hermitage; reclusus, reclusum; dér. (clos) cloison II, 248, enceinte d'une ville ou d'un château; cloison; — cloistre I, 223, cloître; claustrum; encloistre, barrière, lieu, frein, enclos; inclaustrum.

Clou v. clo.

Clouer v. clo.

Clox v. clo.

Cnivet, canivet, kenivet, ganivet, dim. de canif, couteau à lame droite; de l'anc. norois knîfr, anglo-saxon cnîf, suéd. knîf, dan. kniv, bas-saxon knief, allem, mod. kneif, couteau court.

Co, con v. iceo.

Coard v. coe.

Coarder v. coe.

Coardie v. coe.

Coardise v. coe.

Goars, coarz v. coe.

Coart v. coe.

Cobrer v. recovrer.

Coc, s. s. et p. r. cos Ph. M. 10746, M. d. F. fab. p. 241, dans le principe cocs Marb. 130, Ren. 20007, coq; onomatopée prise de chant de l'oiseau. M. Chevalet a l'habileté de retrouver coc dans l'irl. coileach, gall. ceiliawy, écoss. coileach; mots celtiques auxquels il adjoint en même ligne le breton kok!

De là cocart, quoquart, vain, et nos mots coquet, cocarde. Cfr. gal. Je profite de cette occasion pour réfuter ceux qui font de coquelicot un mot celtique. Selon M. Grimm (Marcell. Burg c. 20 et p. 436), coquelicot se retrouve dans l'irland. codlaincan, pavot, et celui-ci représente le calocatanos de Marcellus, qu'il faut changer en catocalanos. Mais, comme l'a déjà fait observer M. Mone, G. S. p. 92, il est question d'une autre plante dans le passage indiqué, et codlainean n'a rien de commun avec calocatanos. Coquelicot enfin ne se rapporte ni à l'un ni à l'autre de ces mots; c'est également une onomatopée du cri du coq. On entend souvent, dans nos provinces, donner au coq le nom de coquericoc, coquericot, coquelicot, et la fleur appelée coquelicot rappelant par sa forme et sa couleur la crête du coquelicot, on lui a donné le nom de l'oiseau. Cfr. le prov. cacaraca, chant du coq et un des noms du coquelicot; Honnorat s. v. cacaraca.

Cochier v. colchier.

Code, coude, coute II, 371, coude; de cubitus; ital. cubito, esp. cobdo, codo, port. covado, coto; acoder, acouter II, 356, se mettre, se placer, accouder; accubitare dans Sedul.

Coe, queue, qeue I, 159. 327. II, 338. 332. 356, queue; de cauda; de là escoer, escouer, écourter, en parlant d'un animal. Du même mot cauda pris au sens dérivé de partie de derrière d'une chose, d'où queue, arrière-garde, etc., on forma coart, coard, cuard, couart, s. s. et p. r. coarz, coars, fém. coarde, couarde II, 232, lâche, poltron, parce que le couart reste en arrière; d'où coardise, cuardise, coardie, couardise, cuardie, couarder, cuarder, cuarder, agir en lâche, en poltron; se coarder, cuarder, se conduire pol-

tronnement, se cacher, trembler; acoardi, acouardi I, 266, lâche, timide, sans coeur, sans courage. *Coart* est le nom du lièvre dans les anciennes fables.

Coens v. cuens.

Coer v. cuer.

Coeu v. cuire.

Cofe, cofre, coffre; cofin, panier, corbeille; de cophinus (κόφινος).

Cofin v. cofe.

Cofre v. cofe.

Cognitiun v. conostre.

Cognoistre v. conostre.

Coi, paisible v. coit.

Coi pron. rel. v. qui.

Coie v. coit.

Coiement v. coit.

Coignie v. coin.

Coillir v. cueillir.

Coin, coin; de cuneus; wallon conniè; de là coignie, coignee, cognee II, 228. 365, cognée.

Cointe: a) instruit, cultivé, gracieux, agréable, aimable, affable; b) ajusté, paré; de comptus, comtus, selon DC.; de cultus, selon Ménage. L'opinion de Ménage me semble tout à fait fausse; celle de DC. n'est vraie qu'en partie. Il faut distinguer deux cointe. Cointe dans la signification a) dérive de cognitus; dans la signification b) de comptus. Adv. cointement I, 405, agréablement, gracieusement, prudemment; - proprement. De là a) cointise, discernement, politesse, courtoisie, ruse; b) cointise, immédiatement du substantif comptus, ajustement, parure - b) cointoier, orner, parer, ajuster; se cointoier, se complaire à ce qu'on fait, s'écouter, être affecté; a) acointer, acointier, avertir, donner avis, faire connaissance, rencontrer, aborder, traiter; s'acointer à qqn. II, 288, se lier avec lui (lmâ. adcognitare); s'acointer de qqch. II, 316, s'arranger de qqch., s'en contenter; acointance,

familiarité, alliance, arrangement, promesse; acointement, rencontre; acointe subst., familier.

Cointement v. cointe.
Cointise v. cointe.
Cointoier v. cointe.
Coire v. cuire.
Coirie v. cuir.
Cois v. choisir.
Coiser, coisier v. coit.

Coisir v. choisir.

Coispel v. colp.

Coit, coi, quoit, quei, f. coie, queie II, 233, 352, 386, paisible, tranquille; de quietus; adv. coiement, quoiement, queiement I, 76, 328. II, 23. 355, paisiblement, tranquillement, de là recoi, repos, tranquillité, cachette; en, à recoi, en secret, en cachette, tranquillement; on trouve aussi à quoi dans le même sens; coiser, coisier, quiser (se) II, 287, apaiser, se taire; cfr. hausser de altus; comp. acoiser, acoisier, aquiser, aquoiser, apaiser, rendre coi. Coiser est encore en usage dans plusieurs patois. Du subst. quies, on avait formé quiete, repos, qui n'est pas fort commun. A la même racine quietus, dans la signification de libre, qu'il avait prise au moyen-âge, on doit rapporter cuite, quite, quitte, exempt, absous, absolu, entier; pour ainsi dire quitus; adv. quitement, cuitement I, 130. 295, entièrement, librement; quiter, quitier, cuitier, donner quittance, renvoyer quitte, tenir quitte, exempter, céder, donner, abandonner, se désister, délivrer, délaisser, rendre; quitee, cuitee, tranquillité, repos; quitement, ib.; quitance, abandon, don, cession, concession; en quitance, sans retour, sans condition, en pur don; comp. aquit, acuit I, 358, acquit; aquiter, aquitier, acuiter, acquitter, s'acquitter, remplir, donner, céder, abandonner, délivrer, purger; aquitance, comme quitance. Tous ces mots en qu' s'écrivaient aussi sans u. Cfr. Rayn. L. R. V, 22 et suiv.

Coite v. coiter.

Coiter, coitier, cuiter, presser. pousser, hâter, dépêcher, exciter, aiguillonner. On a proposé de dériver coiter de percutere, coexcitare, coactare, mais on s'aperçoit de prime acord qu'aucun de ces verbes n'aurait pu produire la forme coiter. Le latin coquere avait entre autres sens celui d'inquiéter (brûler, pour ainsi dire), et, en partant de cette signification, on a formé avec le participe un verbe coctare, d'où notre coiter; cfr. coisier de quietus. Adjectif coitus, agile, rapide, bouillant; coite, cuite (cuinte), dans l'expression à coite d'esperons II, 324, répondant à notre à toute bride.

Coitier v. coiter.

Coitrart v. cotre.

Coitre v. cotre.

Coitus v. coiter.

Col I, 86, cox I, 92, cou; de collum; vb. comp. acoler I, 133. 288. II, 332, embrasser, enfermer; contenir; prov. acolar, simple colar, d'où s'entracoler, I, 112, s'entre-embrasser; decoler I, 195, décoller; dér. colee II, 369, coup sur le cou, accolade qui se donnait au nouveau chevalier; coup, gourmade.

Col, chou v. chol.

Col, coup v. colp.

Colche v. colcher.

Colcher, colchier, couchier, culcher, culchier, cuchier, cochier, coucer, couker, indifféremment avec et sans se II, 357, coucher, se coucher; colche, culche, couche; couche; de collocare, mettre, placer, poser, étendre; comp. acolcher, aculchier, acoucer (s') II, 289, se coucher, s'aliter,

Colchier v. colcher.

Colee v. col.

Coler, couler II, 279. 369, couler, glisser, s'écouler; de colare employé factitivement. De là nos mots coulis, coulisse.

Colire f. I, 252, collyre; collyrium; prov. colliri m.

Collecte v. cueillir.

Colombin v. colons.

Colons I, 397, colombe, pigeon; columbus; colombin, de pigeon, de colombe, columbinus.

Color, colur, colour II, 240, couleur; colorer, colorier I, 89, colorer; color, colorare; part. passé qui a de belles couleurs, embelli.

Colorer, colorier v. color.

Colour v. color.

Colp, colps I, 85, col, cols I, 86 cop, cops I, 86, cos I, 86, coup, cous, caup, caus I, 91, cox I, 93, coup; colper, coper, copeir, couper II, 397, couper, abattre; comp. decoper I, 380, blesser avec une arme tranchante, couper, déchirer. De l'adj. beau et de coup, on forma l'adv. beaucoup, c.-à-d. que beau a été pris dans le sens de grand; du reste, on trouve dans l'ancienne langue grant colp pour multum. M. Chevalet dér. colp, colper. de l'allemand klopfen; c'est un des ces tours d'adresse qui n'a d'autre fondement qu'une ressemblance de signification entre colper et klopfen. L'ancien allemand cholpo, kolpo, kolbo, aujourd'hui kolben, ou le kymri colp, désignant des instruments propres à percer ou à frapper, pourraient seuls servir de racine à notre mot; mais je préfère l'étymologie indiquée par DC., c.-à-d. colaphus, coup de poing. .On sait que le ph se change souvent en p, et de très - bonne heure on confondit en latin ph et p. De colper, couper dér. colpe, coupe, action de couper, d'où notre copeau, qui, par son man-

Burguy, langue d'o'll Glossaire. III. Éd.

que de s, s'il est fondé, se distingue de cospel, coispel, dans l'ancienne langue, épine, copeau, partie de la gaîne d'un couteau, dérivé du latin cuspis. Copeau, dans la langue d'oïl, avait le sens de rigole, coupure, portion d'eau tirée d'une rivière.

Colpable v. colpe.

Colpe, culpe I, 125. 129, et avec changement de la liquide, corpe R. d. Ren. I, 327. III, 39, faute, délit, coulpe; culpa; colper, accuser, inculper, blâmer; culpare; comp. encolper, accuser, inculper, se plaindre; descolper, disculper; colpable, culpable I, 296, coupable; culpabilis.

Colpe v. colp.

Colper, couper v. colp.

Colper, accuser v. colpe.

Colps v. colp.

Cols, coup v. colp.

Cols s. s. et p. r. de col.

Coltel, cultel, coutel, entel, avec s intercalaire coustel II, 79, s. s. et p. r. cuteaus, coutiaus, cutiau II, 41. Charl. 180. Ben. 7846. 7838. R. d. Ren. I, 149. R. d. R. 7571, couteau; cultellus.

Colui pour celui, se trouve dans des textes mélangés du sud-ouest; de eccu illuie, ital. colui.

Columpne I, 66, colonne; columna; prov. colompna, colonna; p intercalaire, pour renforcer la combinaison mn, comme en prov.; cfr. dampneir.

Colur v. color.

Com, cum, con, come, comme, conme, coume, cum II, 281; d'où coment, cument, comment, comment, coument II, 281; com que, coment que II, 378; comp. combien, i. e. com bien, combien que, conj. II, 378.

Comanablement I, 147. Si l'on pensait que cette forme est pour comunalment, on ne saurait absolument pas comment expliquer les irrégularités

82

qu'elle présente. La phrase complète est: (Deus) Ciel et terre, et ewe et vent, | Trestuz comanablement, | Sunt al ton comandement | Et toutes choses ensement, | Fors sul en terre male gent. Oserait-on songer à comandablement, avec syncope du d?

Comandant v. mander.
Comandement v. mander.
Comander v. mander.
Combateres v. mander.
Combatement v. batre.
Combateres v. batre.
Combateres v. batre.
Combateur v. batre.
Combateur v. batre.

Combe, cumbe Ch. d. S. I, 193, vallée enfermée entre deux montagnes, dénomination encore fort usitée en France, quoique l'Académie n'en fasse pas mention dans son Dictionnaire. Ce mot se retrouve dans le nom d'un grand nombre de villes, p. ex.: Coms, autrefois Comum, Combres, Combs-la-ville (Guer. 2, 131), Cumba locus (Bréq. I, 136). Combe est d'origine celtique: com, comb = vallée à penchants concaves; gallois cwm = chaque chose arrondie; vallée, etc.; breton kombant == vallée. Comb manque à l'irlandais, ce qui a fait douter de la justesse de l'interprétation proposée; et beaucoup de lexicographes ont préféré la dérivation de DC.: cymba (κύμβη), barque; mais le passage de l'idée de barque à celle de notre mot n'est pas admissible.

Combien v. com.

Comble, eumble, tas, excédent, surcroît; de cumulus; à comble I, 293, comble; combler I, 268, combler, cumulare; comp. acombler, combler; augmenter; d'où acomblement I, 373, augmentation, surcroît. Dans la signification de faîte, sommet, comble rappelle le latin culmen. De cumulus,

par le changement de l en r, lmâ. combrus, on dér. combrer, empoigner, prendre avec force, c.-à-d. mettre empêchement, arrêter; comp. encombrer, encombrier, encumbrer I, 178, II, 280, embarrasser, mettre obstacle, empêcher, souiller; d'où enconbrement, enscombrement, embarras, empêchement, encombrement; - encombrier, encombrer, ancombrier, encombre II, 297, difficulté embarras, empêchement, encombrement; adj. encombros. encombreus, embarrassant, escarpé, impraticable. T. II, p. 402 on lit escunbríer avec la signification de encombrier, quoique, d'après la préfixe, il dût signifier le contraire, et il faut sans doute orthographier enscunbrier. Notre décombres appartient à cette famille.

Combler v. comble.

Combrer v. comble.

Combriser v. briser.

Combruiser v. briser.

Come, chevelure, crinière; coma; comé R. d. l. V. 279, chevelu, à longue crinière; comatus; prov. comat, ital. comato.

Come, comme, coment, comment, v. com et II, 281.

Comencer, comencier, cumencer, cumencher, commenchier, coumancier, commencer, commencer, commencer, naître; de com — initiare; comp. encomencer, encomencier, etc., commencer; d'où encomencement, commencement; recomencer, recomencier II, 86, recommencer. Toutes ces formes avec un double m.

Comenchier v. comencer.

Comencier v. comencer.

Comforter v. fort.

Commane, commanch 1. p. s. prés. ind. de commander I, 216.

Commandeires v. mander.

Commandeor v. mander.

Commander v. mander. Commant v. mander. Commotion v. movoir. Commovoir v. movoir.

Commun I, 19. II, 269, commun en général, de la communauté; communis; empl. subst. I, 257, communauté, commune; commune; adv. communement I, 148. 196, également, en commun, ensemble; de là comunal, conmunal, communal, cumunel I, 388. II, 198, commun, public, ouvert à tous, égal, ordinaire, d'un même accord, en commun; empl. subst. I, 157, communauté, commune; adv. communalment, communaument I, 388, II, 86, communalment, également, en commun, ensemble; communiteit II, 81, communauté; communitas; communion, communion; communio; communier I, 322, communier: communicare; comp. escommunion, excommunication; escommenier, escomenier, escumenier, escuminier I, 189, 227. II, 149. 204, excommunier, réprouver; excommunicare; part, pas, empl. subst. escommeniet, II, 204, l'excommunié; de là escommuniement, escommeniement, escumengement, excommunication.

Communal, communalx v. commun.

Communalment v. commun.
Communaument v. commun.
Communement v. commun.
Communier v. commun.
Communier v. commun.
Compagner v. pain.
Compaigner v. pain.
Compaigner v. pain.
Compaignesse v. pain.
Compaignie,compaigniciev.pain.
Compaignon v. pain.
Compain, compain v. pain.
Compainnie v. pain.
Compainnie v. pain.
Compainnie v. pain.

Companage v. pain. Compangne v. pain. Companion v. pain.

Comparer, comparer v. par, adj.

Comparer, comperer, cumperer I, 173. 194. 232. 362, acheter, payer, être puni de qqch.; de comparare,

Compas v. pas.

Compasser v. pas.

Compasseres v. pas.

Compassion v. patience.

Compeignie v. pain.

Comperer v. comparer.

Complaignement v. plaindre.

Complaindre v. plaindre.

Complaint, complaintev.plaindre.

Complie I, 232, complies, soir; prov. completa; du part. completus, a. Cfr. acomplir.

Comprendable v. prendre.

Comprendre v. prendre.

Comprins, compris v. prendre.

Comprometre p. metre.

Compromis v. metre.

Comsachable v. savoir.

Comunal v. commun. Con v. com, et II, 281.

Conbatre v. batre.

Conception v. concevoir.

Concevable v. concevoir.

Conceveir, concever v. concevoir.

Concevement v. concevoir.

Concevoir, concever, conceveir, concheveir, conzoivre, conchoivre, concivoir II, 12 et suiv., concevoir; concipere: de là concevement, concivement, conception; concevable, concevable; — conception, idée, projet; de conceptio.

Conchevoir v. concevoir.

Conchoivre v. concevoir.

Concile, concille, et avec changement de la liquide concire I, 49. 146, conseil, assemblée; concile; de concilium.

Concire v. concile.

Concivement v. concevoir.

Concivoir v. concevoir.

Concorde v. concorder.

Concorder II, 52. 293, accorder, concorder; concorde I, 279, concorde; concordare (concors, cor). Cfr. acorder, discorder.

Concorre v. corre.

Concroire v. croire.

Concueillir v. cueillir.

Condamner v. damage.

Condemner v. damage.

Conduire v. duire.

Conduit v. duire.

Conestable, cunestable I, 54, 309, connétable; comes stabuli. Cfr. Rayn. L. R. III, 212, DC. s. v. Comes.

Confanon v. gonfanon.

Confarmeir v. ferm.

Confenoier v. gonfanon.

Confenon v. gonfanon.

Confermer v, ferm.

Confes I, 235, confes, avoué; confessus (confiteor); se faire confes, confesser; de là confesse, confiesse I, 387, 395, confesse; II, 100, 265, confession; d'où confesser, confession; avouer; confession I, 283, confession; confessio; confessor, confesseur; confessor; comp. desconfes, non-confessé.

Confesse v. confes.

Confesser v. confes.

Confession v. confes.

Confessor v. confes.

Confiesse v. confes.

Confire I, 185, confire, apprêter, confectionner; dc conficere; le part. pas. est souvent employé adj. et subst. pour mets, ragoût; au fig. dans G. Guiart I, p. 162; comp. desconfire, descunfire I, 125. 134. II, 31, déconfire, détruire, ruiner; desconfiture I, 54, déconfiture.

Confondre v. fondre.

Confors v. fort.

Confort v. fort.

Confortement v. fort.

Conforter v. fort.

84

Confremer v. ferm.

Confundre v. fondre.

Confusion v. fondre.

Congeer v. congiet.

Congeier v. congiet.

Congie v. congiet.

Congier v. congiet.

Congiet, congie, cunge I, 188, congé, permission; avoir congiet I, 56. 142; prendre congiet à qqn. II, 196; à Dieu congie II, 342; vb. congier, congeer, congeier, cungeer II, 326, congédier, renvoyer, chasser, bannir; de commeatus. Notre congédier vient de l'ital. congedo, qui dérive lui-même de l'ancien français congiet, conget.

Congnoistre v. conostre.

Congoïr v. joïr.

Congregation I, 302, congrégation; congregatio.

Conixance v. conostre.

Conjoindre II, 238.

Conjour v. jour,

Conjuraison v. jurer.

Conjurer v. jurer.

Conmandement v. mander.

Conmenchier v. comencer.

Conment v. com et II, 281.

Conmunal v. commun.

Connoissance, conoisance v. conostre.

Conoistre v. conostre.

Conostre, cunustre, conoistre, cunuistre, conuistre, conustre, cognoistre, congnoistre, cougnoistre, quenoistre II, 129 et suiv., connaître, prendre connaissance, reconnaître, avouer, communiquer, faire connaître; faire conaissant II, 134; de là conixance, counissanche, connoissance, cunuissance I, 46. II, 86. 35. 353, connaissance, savoir, avis, personnes attachées (connues); connoissance, cunoisance I, 181, bannière, pennon,

CON

armoiries, v. DC. cognitiones; eognitiun II, 130, connaissance; cognitio; comp. reconoistre, reconnaître, payer de retour; reconoissement, reconnaissance; desconoistre II, 134; desconneue, mauvais traitement; desconoissance, ingratitude, ignorance, et comme connoissance; mesconoistre, méconnaître II, 134.

Conpassion I, 220 v. compassion s. v. patience.

Conquerement v. querre.

Conquerre v. querre.

Conquest, conqueste v. querre.

Conquester v. querre.

Conquister v. querre.

Conraer v. roi II.

Conrai v. roi II.

Conrei v. roi II.

Conreier v. roi II.

Conroi v. roi II.

Conroler v. roi II.

Cons v. cuens,

Consachaule v. savoir.

Consail v. consoil.

Consal v. consoil.

Consaus, consax v. consoil.

Consaut subj. de conseiller I, 245.

Conscience v. scient.

Conseal v. consoil.

Conseil v. consoil.

Conseillement v. consoil.

Conseilleor v. consoil.

Conseiller v. consoil.

Conseilleres v. consoil.

Consel v. consoil.

Conseller v. consoil.

Consentement v. sens.

Consentir v. sens.

Consentu II, 149 part. pas. de consentir.

Conseus v. consoil.

Consent subj. de conseiller I, 245.

Consevre v. sevre.

Consillier v. consoil.

Consiree v. consirer.

Consirer I, 340: II, 46, considérer; se consirer, se consoler, se passer de qqch., être séparé de qqch., se consoler de l'absence, désirer; considerare; de là consiree, désir, souci, pensée.

Consoil, conseil, consel, consol, conseal, consail, consous, conseus, consaus, consox, consax I, 88. 92. II, 221, conseil, projet, dessein, permission, assemblée délibérante, secret; consilium; à conseil, à part, en secret; consillier, conseller, conseiller I, 99. 162. 163. 305. conseiller, consulter, faire confidence; consiliare; de là conseilleres, conseilleor, I, 77, conseiller: conseillement, conseil, avis; comp. aconseiller, conseiller, aviser; desconseiller, mal conseiller, décourager; part, pas. empl. subst. II, 98, qui ne sait à qui avoir recours, abandonné, qui ne sait à qui demander conseil, infortuné.

Consol v. consoil.

Consous v. consoil.

Consout subj. de conseiller I, 245.

Consox v. consoil.

Constance v. steir.

Construire v. enstruire.

Contans part, de conter.

Contans v. contendre.

Conte, comte v. cuens.

Conte, conte et compte v. conter.

Contee v. cuens.

Conteie v. cuens.

Conteit v. cuens.

Contemplatif v. temple I.

Contemplation v. temple I.

Contemple v. tens.

Contenance v. tenir.

Contençon v. contendre.

Contendre I, 170, contester, disputer, quereller, combattre; contendere; subst. content, s. s. et p. r. contans, contenz I, 400. II, 195. 350, contestation, dispute, querelle, procès, guerre; contençon I, 221. II, 31. 123, contesta-

tion, dispute, querelle, contentio. Cfr. tendre.

Contenement v. tenir.

Contenir v. tenir.

Content v. contendre.

Contenz v. contendre.

Conter, cunter I, 65. 212. II, 405, compter et conter; estre contans I, 96; de computare, aujourd'hui formant deux mots pour l'orthographe; de la conteres, conteor I, 75, 77, conteur; comp. aconter, acunter I, 173, II, 46. 55, compter et raconter, narrer; d'où raconter, racunter, recunter, reconter I, 49. 167, 251. II, 96. 252. recompter et raconter, dire une histoire, un fait, exposer les motifs; reconteres, reconteor, conteur, raconteur, historien; mesconter II, 52, méconter, tromper, diminuer par fraude; oublier de compter, ne pas compter; subst. conte, cunte I, 69. II, 313, compte et conte; computus. Cfr. l'ahal. zeljan, compter et narrer.

Contesse v. cuens.

Contet v. cuens.

Contiengue II, 5, contigu; de contiguus.

Continent II, 60, continent; continents.

Continue, suivant; fièvre continue; continues; continueil, continuel, continuel; propr. continualis; adv. continuellement II, 104, d'une manière continue, sans cesse, continuellement; vb. continuer, continuer; continuer; au part. passé continu, continuel.

Continuel, continuellement v.

Continuer v. continu.

Contraire adj. et subst. v. contre.

Contraire, contracter v. traire.

Contrait v. traire.

Contralie v. contre.

Contralier v. contre.

Contralios, contralius v. contre.

Contralision v. contre.

86

Contre, cuntre II, 346; d'où avec la suffixe ata, contreie, cuntree, contrée; prov. contrada; cfr. l'allemand gegend, contrée, de gegen, contre; vb. comp. entrecontrer R. d. C. d. C. 2562, rencontrer; comp. encontre, encuntre II, 346, subst. I, 329; d'où eneontrer I, 216. 222. II, 38. 93, rencontrer, attaquer; encontree, rencontre, combat; encontrement, rencontre, choc: - contraire II, 2, contraire: avoir cuer contraire à I, 305, avoir des sentiments opposés, n'être pas disposé à; de contrarius; empl. subst. I, 225. II, 342. 397, contrariété, ennui, adversité - et adversaire, ennemi; - également de contrarius, avec changement de la liquide. contralios, contralius II, 242, contraire, contrariant, adversaire; vb. contralier I, 135. II, 293, contrarier, ne pas être du même avis; d'où contralie, contralision, contradiction.

Contredire v. dire.

Contredisement v. dire.

Contredit v. dire.

Contrefaire v. faire.

Contreie v. contre.

Contremont II, 270 et gloss. mont.

Contreparler v. parole.

Contrester v. steir.

Contret v. traire.

Contretenail I, 298. Cette expression qu'ilm'est impossible de rendre dans toute sa force, est composée de contre et tenail. Tenail est dérivé de tenaculum = forceps, dans Terentius Maurus, de tenax, et par conséquent le même mot que notre tenaille, du pl. tenacula. D'après cela, on pourra se faire une idée de la signification de contretenail.

Contretenir v. tenir.

Contreval v. val.

Contrevaloir v. valoir.

Contrevoloir v. voloir.

Contrieblet de contribler s.v. tribler.

Conuistre v. conostre.

Conustre v. conostre.

Convei v. voie.

Conveier v. voie.

Convenable v. venir.

Convenance v. venir.

Convenancier v. venir.

Convenant v. venir.

Convenaule v. venir.

Convenir v. venir.

Convent v. venir.

Conventer v. venir.

Convers v. converser.

Conversation v. converser.

Converser I, 297. II, 13. 61, demeurer, habiter, séjourner, fréquenter, avoir commerce avec, se trouver ordinairement; conversari; subst. convers, lieu habité, partie habitée d'un pays; repaire, retraite des bêtes féroces; de là conversion, fréquentation, habitude, liaison, familiarité; — conversation I, 231, II, 2 demeure, séjour, habitation, fréquentation, vie, société; conversatio.

Conversion, liaison v. converser. Conversion, conversion v. vertir.

Convertir v. vertir.

Convi v. convivie.

Convier v. convivie.

Conviertir v. vertir.

Convif v. convivie.

Convive v. convivie.

Convivie, cunvivie, convive I,189. II, 15. 78, festin, repas, banquet, société de table; de convivium. Quant à la forme convi, repas, festin, invitation, prov. convit, covit, c'est un dérivé du verbe convier II, 305, prov., csp., port. convidar, ital. convitare, formé sur invitare avec changement de la préfixe et sous l'influence de convivium. La forme convif, qu'on trouve dans Amyot, représente convi, rapproché de convivium, d'où le f final.

Convoiant (en) v. voie. Convoiement v. voie.

Convoier v. voie.

Convoitise v. covoitous.

Cop v. colp.

Cope, coupe, cupe, coupe; de cuppa, cūpa; de là coupier, grande coupe, coupe. De cupa dérivent aussi les formes où la voyelle latine est conservée: cuve, ib.; d'où cuvier, ib.; cuvaige, cellier; cuvel, cuveau; cuvellier, faiseur de cuves, tonnelier; cuvelette, petite cuve; et notre gobelet, lmâ. gubellus. En se représentant une coupe renversée, on a rapporté à la même racine: cope, cupe, coupe, copel, signifiant la cime d'une montagne, cime en général; d'où nos mots coupole, coupeau.

Copeau v. colp.

Copeir v. colp.

Copel v. cope.

Coper v. colp.

Cople, couple; copula; vb. comp. de copulare, descopler II, 329, découpler, désaccoupler. Notre couplet, propr. accouplement de vers, est de la même source.

Cops v. colp.

Coque, espèce de bateau ou vaisseau; notre coche (bateau); d'où coquet, caque, petit baril, et petit bateau en forme de coquille; de concha, ital. cocca, esp. coca. Notre mot coque (d'oeuf, de noix) a la même origine. J'ai donné coche (bateau), parce que coche, espèce de carrosse, nous vient de l'ital. cocchio, qui peut avoir la même origine, c.-à-d. de conchula, quoique l'opinion générale soit de le dériver du hongrois kotezy, valaque cocie.

Coquemar, coquemar; de cucuma, ital. cogoma. V. Ménage.

Coquet v. coque.

Cor, cocur v. cuer,

COR

Cor, cor v. corn.

Corage v. cuer.

Coragos v. cuer.

Coraige v. cuer.

Coraille v. cuer.

Corant v. corre.

Corb M. d. F. II, 105. R. d. S. S. 4848, corbeau; fém. corbe, courbe R. d. S. S. 4835, 8, femelle du'corbeau; de corvus; de là corbel, corbiel, corbeal, s. s. et p. r. corbiaus, corbeax, corbeau.

Corbe v. corb.

Corbe, courbe; curvus; corber, curver I, 239, courber, plier, prosterner; curvare; comp. acorber, courber, baisser.

Corbeal v. corb.

Corbeax v. corb.

Corbel, corbiel v. corb.

Corber v. corbe.

Corbiaus v. corb.

Corde II, 202, corde; chorda; d'où cordelle, cordon, cordelette; cordeis, treillis de cordes, de sangles.

Cordeis v. corde.

Cordelle v. corde.

Cordoan, corduan II, 107, espèce de cuir qui vient de Cordoue, cordouan; de là notre cordonnier, autrefois cordoanier, celui qui prépare ou emploie ce cuir.

Cordoanier v. cordoan.

Corduan v. cordoan.

Corecier v. corros.

Coree v. cuer.

Corine v. corros.

Corn, corne, cor II, 277, corne; extrémité de quelque chose qui finit en pointe, angle; cor, espèce de trompette; de cornu; dim. cornet, petite corne; espèce de cor; cornu I, 106, cornu, anguleux; cornutus, prov. cornut, ital. cornuto; vb. corner, sonner de la trompette; corner, en parlant des oreilles I, 267.

Corne, cornet v. corn.

Corner v. corn.

Cornu v. corn.

Corocus v. corros.

Corone, couronne; tonsure; ornement de tête; corona; coroner I, 153. 212, couronner, tonsurer; coronare; part. pas. empl. subst. clerc, tonsuré; d'où coronement, couronnement. Cfr. DC. corona.

Coronement v. corone,

Coroner v. corone.

Corous v. corros

Corpe v. colpe,

Corporel, corporelement v. cors.

Corporiien v. cors.

Corps v. cors.

Corre, courre, curre, cure I, 324 et suiv., courir, se mouvoir, poursuivre; currere; cors, curs, cours I, 387, cours, course; cursus; corant part. prés. empl. subst. II, 29, courant; dér. correres, correor I, 77, coureur, éclaireur; corse, course; corsor adj. dans l'expression laz corsor, coulant; cursorius; corsier, coureur, coursier; corsiere, galerie, chemin couvert, chemin de ronde; corsable, qui a cours; adv. corsablement, communément, ordinairement; comp. accore, accorre, accourir, secourir; concorre, concourir; concurrere; decorre I, 129. 327, couler, découler, passer, ruisseler; decurrere; decors I, 141, décroissance, décours; discorre I, 327, discurrere; encorre, confisquer, encourir; incurrere; d'où encorrement, confiscation; recorre I, 327, recurrere; recors II, 141, recours, refuge; recursus; secorre, soscorre, sucurre, soucourre, etc. I, 153. 231. 242. 256 et les exemples sur corre, secourir, porter secours; succurrere; secors, socors, sucurs, etc. I, 270. 331. II, 305, secours, aide: trescorre I, 153, parcourir, passer rapidement; transcurrere; entrecorre (s') II, 245, courir l'un sur l'autre, l'un contre l'autre,

Correcer v. corros.
Correchier, correcier v. corros.
Correor v. corre.
Correres v. corre.
Corroie v. cuir.
Corrompable v. rompre.
Corrompement v. rompre.
Corrompre v. rompre.
Corrompu v. rompre.

Corros, corrous, corous, courous, courouc, curus I, 327. II, 209. chagrin, courroux; de cholera, bile. Corros, courous sont pour coleros, colerous, d'où colros, colrous, puis, dans le premier, par assimilation de l, corros, dans le second, par affaiblissement de cette même lettre, courous. De là corocus, curucus, courroucé; correcer, correcier, corecier, courecier, couroucier, correchier, courechier I, 80, attrister, courroucer, irriter. A la racine cholera se rapporte aussi corine, cuerine = propr. cholerine, mauvaise humeur, dépit, colère, pique, ressentiment vif et tenace. Notre colère et ses dérivés sont de la même famille.

Corrous v. corros.

Corruption v. rompre.

Cors I, 95, invariable, dans Eul. seulement corps, corps, de corpus; mon cors, ton cors, etc., pour moi-même, toi-même, etc. I, 136; adj. corporiien I, 56, corporel, du corps, matériel, charnel; formé comme terrien, celestien, etc.; corporel, corporel; corporalis; adv. corporelement II, 70, corporellement; de là corsage, taille du corps d'un homme; adj. corsus, robuste; et le dim. corselet, corset II, 243, petit corps, aujourd'hui dans un tout autre sens.

Cors, cours v. corre.
Corsable v. corre.
Corsablement v. corre.
Corsage v. cors.
Corse v. corre.

Corset v. cors.
Corsier, corsiere v. corre.
Corsor v. corre.
Corsus v. cors.

Cort, curt, cur, cour, cour, tribunal, juridiction; de chors, chortis, basse-cour. De cort, dans le sens de cour principière, on dériva: cortois, curteis, courtois II, 309, 332, courtois, galant, affable, gracieux, agréable, courtisan; d'où cortoisement, curteisement, courtoisement I, 383, gracieusement, honnêtement, d'une manière affable; cortoise, curteise, courteise (curteisse?), courtoisie, galanterie, affabilité, faveur, don; et notre courtisan, courtiser; — cortoier, curteier, courtoier, tenir cour, courtiser, faire la cour, se montrer galant.

Cort, court, curt, corte, court, bref; curtus; de là p. ainsi dire adexeurtiare, acorcier, acorchier, accourcir, abréger; escorcier, escourcier, escou

- Rangez enfin ici notre cortége.

Cortine, curtine, courtine II, 369, lmâ. cortina — petite cour, mur entre les bastions, rideau d'autel, etc., signifiait ordinairement rideau, tapisserie, draperie; du latin classique cortina, cercle, rondeur; de là cortiner, curtiner, courtiner, dont la signification est la même que celle du comp. cncortiner, encurtiner, encurtiner, tapisser, couvrir de tapis, tendre des draperies.

Cortiner v. cortine.

Cortoier v. cort.

Cortois, cortoisement v. cort.

Cortoisie v. cort.

Corvee, corvée, traivail et service dû gratuitement au seigneur; lmâ. corvada, corrogata, prov. courvada, courroc. Selon Ménage de curvatus, parce que c'est avec le corps courbé qu'on travaille aux corvées, interprétation ridicule. Corvee dérive de corrogata, avec syncope de l'o radical, qui se maintint dans le prov. courroc. Corvee a donc signifié primitivement appel, ordre. Cfr. rover.

Cos v. colp. Cose v. cause. Coser v. cause.

Cosin, cousin, cusin, cousin, parent; contracté de consobrinus, lmâ. cosinus; v. DC. s. v.; esp. sobrino; cosin fraireur, cousin germain; mais aussi déjà cette dernière expression; cosin en autre ou secont, cousin issu de germain; cosin en tiers, cousin au troisième degré; dériv. cosinage, cusinage, acte de cousin, de parent.

Cosinage v. cosin.
Cospel v. colp.
Cost v. coster.
Cost I, 150; de eccu iste.
Coste, épice v. coster.
Coste, côte v. costeit.
Costed v. costeit.
Costeer v. costeit.

Costeit, costet, costed, coste s. s. et p. r. costeiz, costez, costes, côté, dérivé de coste, de costa, côte, p. ainsi dire costata. De la même racine: costeer, qui est du même sang, de la même famille; côtoyer, être au long de ggch.; acoster, arranger, placer côte à côte, tenir par le côté, approcher, accointer; côtoyer; subst. acost I, 163, accointement, voisinage, hospitalité; encoste prép. II, 356; dencoste II, 357; costere, costiere, côté; côte. Notre mot coteau se range encore ici et proprement on devrait l'écrire côteau; l'ancienne langue se servait, entre autres, de costiz, dans ce sens.

. Costeiz v. costeit.

Costenge v. coster.

Coster, couster I, 303. II, 325, coûter; de constare; de là coste, espèce d'épice, parce que les épices étaient coûteuses, propr. dépense; costenge, dépense, frais, coût, luxe. Pour la suffixe cfr. laidenge, losenge, etc. Estre à cost, cust Q. L. d. R. II, 195, causer de la dépense, des frais; à grand cost R. d. R. 11249, à grand frais, à grande dépense.

Costere v. costeit.
Costes, costez v. costeit.
Costet v. costeit.
Costiere v. costeit.
Costiz v. costeit.
Costiz v. costeit.

Costume, coustume, custume, custome II, 246, coutume, moeurs, usage, droit, redevance; mot dont le primitif est consuetudo, inis, v. ume; c'est de costume, il est de coutume, telle est la coutume; de là costumier II, 284, coutumier, qui a la coutume, l'habitude de, qui est sujet au droit de costume; cfr. encore DC, s. v. consuetudo; costumet, costumé II, 338, qui et dans l'usage commun; d'où costumeement, selon la coutume et l'usage; comp. acostume (estre) avoir coutume, être dans les habitudes; acostumeement, de coutume, d'ordinaire; acostumement, coutume, usage, façon d'agir.

Costumeement v. costume.

Costumet, costumé v. costume. Costumier v. costume.

Cote, cotte II, 225, long habit de dessus, tunique; mot qui aujourd'hui a une signification fort différente; cote à armer (II, 135); de là cotele, cotelet, petite cotte, et notre cotillon; sorcot, sourcot, surcot, sorquot, surcot. On a dérivé cote de l'ahal. chozza, chozo, aujourd'hui kotze, couverture, couverture velue; — ou de l'anglo-saxon cote, anglais cot, cabane, d'où enveloppe. Les formes que nous

avons ici se rencontrent encore dans d'autres langues, p. ex. en bohémien, kozig est un habit fourré, kuze, kuza, la peau (cutis). Prenant encore pour terme de comparaison l'anglais coat, habit, poil, fourrure, peau; on serait tenté de dériver cote directement du latin cutis, parce que la cote, comme la peau, enveloppe le corps. De cutis on aurait fait cota. Il y a cependant une forte objection contre cette dérivation, c'est que cota aurait régulièrement fait coe.

Cotre, coitre, matelas, lit de plume; de culcitra. C'est à la même racine que se rapporte notre coite qu'on orthographie ordinairement couette, dans l'ancienne langue coute, kieute, kiute, keute, quieute, queute II, 367, matelas, lit de plume; de culcita. Coute, kieute, etc., se joignaient au mot pointe, d'où coutepointe, kieutepointe, etc., grande couverture, espèce de tapisserie. Du diminutif culcitinum (culcita) dér. coussin. - De coitre on a formé, comme dénomination injurieuse, coitrart, bâtard. V. bastart. Il ne faut pas confondre coitrart et coestron, bâtard, DC. quaestuarius.

Cotte v. cote. Cou v. iceo. Couarder v. coe. Conardie v. coe. Couart v. coe. Couche v. colcher.

Couchier v. colcher.

Coudre, keudre II, 134. 5; de là couture, couture; d'où, soit dit en passant, notre accoutrer; comp. acoudre II, 135, descoudre II, 135.

Cougnoistre v. conostre.

Couire, cuevre, cuivre, carquois: de l'ahal, kohhar, ib.

Couker v. colcher. Couler v. coler. Coumancier v. comencer, Coume, coument v. com et II, 281, Coumenchier v. comencer. Counissanche v. conostre. Coup v. colp. Coupe, coupe v. cope. Coupe, action de couper v. colp. Coupe, faute v. colpe. Coupier v. cope. Cour v. cort. Courage v. cuer. Courbe v. corb. Courechier, courceier v. corros. Couroue v. corros. Couroucier v. corros. Courous v. corros. Courre v. corre. Cours v. corre. Court, e v. cort adj. Courtesie v. cort. Courtine v. cortine. Courtiner v. cortine. Courtoier v. cort. Courtois v. cort. Courtoisement v. cort. Cous, ceux I, 156. Cous, coup v. colp. Cous, cou v. col. Cousin v. cosin. Constel v. coltel. Couster v. coster. Coustume v. costume. Coute, coude v. code. Coute, matelas v. cotre. Coutel v. coltel. Coutiaus v. coltel. Conture v. coudre. Convaine v. venir. Couvenir v. venir. Couvent v. venir. Couver v. cover. Couvignable v. venir. Covaine v. venir.

Coveiter v. covoitous.

Coveitise v. covoitous.

Coveitos v. covoitous.

Covenable v. venir.

Covenir v. venir. Covent v. venir.

Cover, couver, cuver, couver; de cubare avec le sens de incubare, prov. coar; ital. covare.

Covert, coverte v. covrir.
Covertement v. covrir.
Covertoir v. covrir.
Coverture v. covrir.
Covine v. venir.
Covoiter v. covoitous.
Covoitise v. covoitous.

Covoitus, coveitos, cuveitus II, 165, convoiteux, qui désire ardemment; covoitise, et déjà avec n irrégulier, convoitise, coveitise, cuveitise, convoitise, désir ardent; covoiter, coveiter, cuveiter I, 221, convoiter, désirer. Covoitous, de cupidus. De la même racinc latine cupere, dérive le verbe cuvir, inconnu dans la langue d'oïl, mais conservé en provençal sous la forme cobir, auquel se rapporte le subst. euvise I, 263, convoitise, désir; comp. encovir, encuvir II, 161, convoiter, désirer.

Covri v. covrir.

Covrir, couvrir, cuvrir I, 407, 149, de cooperire, part. pas. covert, cuvert, à la rime I, 79 covri, couvrir, cacher, garantir; subst. I, 363 lieu couvert, secret, toit; en covert, en coverte, en cachette, en secret; adv. covertement II, 282, en cachette, secrètement; de là coverte, couverture; coverture, lieu secret, couverture; - covertoir, couverture, de coopertorium; comp. descovrir, descouverir I, 361. II, 90, découvrir, faire connaître, déceler; d'où descovreor, déceleur; descoverture, découverte; encovrir I, 361, mettre à couvert, à l'abri; recovrir, recouvrir, Cfr. aovrir.

Cox, cou v. col. Cox, cou v. col. Cox, ceux I, 156. Coyser v. coit. Coze v. cause.

Craanter v. creanter.

Cramme, cresme, creisme, chrême; juridiction ecclésiastique, son district; de chrisma (χρίσμα), unctio; de là cresmeler, oindre de chrême, confirmer; cresmal, espèce de bonnet qu'on mettait sur la tête des catéchumènes après leur baptême; cresmier, vase où l'on conserve le chrême.

Crampi, cranpi, recourbé, replié; part. passé d'un verbe crampir, qui s'est conservé dans plusieurs provinces pour cramponner; de l'ahal. cramph, recourbé; d'où l'allmod. kramph. A la même racine appartiennent nos mots crampe, ahal. crampfo, chrampfo; crampon, d'où cramponner.

Cranequin, instrument dont on se servait pour bander les arbalètes; du néerlandais kraeneke, grue, à canse de la forme de l'instrument. Voy. DC. Crenkinarii.

Cranter v. creanter.

Crape v. agrappeir.

Cras, gras II, 354, gras; crassus; empl. subst. II, 244; dim. craset, grasset, grasset, grassouillet; de là graisse, gresse, graisse, embonpoint; vb. engraisser, engraissier, engresser II, 126. 236, engraisser, oindre de graisse.

Craset v. cras.

Crastre v. croistre.

Cravanter v. crever.

Craventer v. crever.

Craveure v. crever.

Creance v. croire.

Creant part. prés. de croire et subst.

Creant v. creanter.

Creanter, creanteir I, 148, craanter, et monosyllabe cranter, cautionner; d'où le subst. creant, promesse, garantie, cautionnement; du part. prés. creant, credens, p. ainsi dire creaentare. 93

Au lieu du e initial, on trouve g: graanter, graantier, granteir, granter, graunter I, 172. 221. 171. 235. 358. 362. II, 349; comp. acreanter R. d. l. V. 292, agraanter I, 88, promettre, assurer; d'où acreantement, promesse, assurance. Cfr. croire.

Creation v. creer.

Creator, creatour v. creer.

Creature v. creer.

Creaule v. croire,

Crebe, DC. graccia, greche, creche, crèche; étable; de l'ahal. chrippa, krippa, krippea, allmâ. et mod. krippe, anglo-saxon crybb, ancien saxon cribbia.

Creche v. crebe.

Creer v. croire.

Creer, créer; creare; creeres, crierres, creator, criator, creatour I, 75, créateur; creator; creature I, 169. 362, créature; creatura; creation II, 42, création; creatio.

Creeres v. creer.

Creindre, cremir, cremer, cremeir, cremmoir, criembre, crimbre, crindre, crendre, criendre II, 345 et suiv., de tremere, qui s'employait activement, à cause du er, plutôt que de timere, qu'on a aussi proposé: craindre, redouter, appréhender; part. cremu, crient (tremitus); d'où criente I, 74, crainte, appréhension, inquiétude; crimor, cremor I, 240. II, 381, crainte, appréhension, inquiétude; tremor; la forme crieme I, 85 est faite sur le radical crem; comp. soscreindre, soupçonner, craindre.

Creire v. croire.

Creis v. croistre.

Creisme v. cramme.

Creissant v. croistre.

Creistre v. croistre.

Cremer, cremeir v. creindre.

Cremir v. creindre.

Cremmoir v. creindre.

Cremor v. creindre,

Crendre v. creindre.

Crenel, kernel II, 392, r. p. kerneals Q. L. d. R. II, 199, kerneaus Ben. 18698, creniaus I, 71, créneau; prov. et aussi langue d'oïl carnel; dérivé de cran. D'où vient cran? On trouve dans Pline crena—cran, qui a sans doute la même origine; mais ce mot ne se rencontre que là. Cfr. Dief. Celt. I, 105.

Creniaus v. crenel.

Crenu v. crin.

Crepon v. croupe.

Crequet, criquet (insecte); onomatopée.

Crere v. croire.

Cresmal v. cramme.

Cresme, chrême v. cramme.

Cresme, crème; lmâ. crema, de cremor, suc solide extrait de matières végétales. Ne confondez pas ce mot avec cresme, creisme, sous cramme; dans cresme = cremor, le s est intercalaire. Cresme expliqué ici se trouve entre autres I, 327 dans un exemple extrait de Fl. et Bl. Quelques vers plus haut, il est question d'un arbre appelé eresmier; néanmoins je ne fais aucune difficulté d'admettre cresme = crème. parce que ce prétendu arbre dont la "cresmes caoit" n'est qu'une invention du poète, pour avoir un pendant à balsamier, dont le "basmes decouroit."

Cresmeler v. cramme.

Cresmier v. cramme et cfr. cresme.

Crestiain v. Christ.

Crestiante v. Christ.

Crestien v. Christ.

Crestiener v. Christ.

Crestientet v. Christ.

Crestiien v. Christ.

Crestiienner v. Christ.

Crestiiente v. Christ.

Crestre v. croistre.

Crevanter v. crever.

Crever II, 369, crever, percer; de crepare. On disait: l'aube est crevee,

pour le jour point, le jour a commencé. De crever, on forma le comp. escrever, crever, se rompre; d'où reserever R. d. l. V. 146, se recrever, se rouvrir. Le subst. craveure, répondant à l'ital. crepatura et au prov. crebadura, crevasse, ouverture, est employé au figuré II, 55, et on pourrait peut-être lui donner le sens de obscurité douteuse (= latin creper), si l'on ne préfère conserver le sens primitif pour faire image. De craveure, on avait le comp. escraveure. Le participe présent crepans servit à former: crayanter, craventer, crevanter, d'où acraventer, acrayanter, acrevanter I, 344, briser, renverser, abattre, accabler, et escraventer, escreventer, abattre, renverser, briser.

Criator v. creer. Criee v. crier. Criembre v. creindre. Crime v. creindre. Criendre v. creindre.

Criente v. creindre.

Crier, crier, ital. gridare; esp., port. gritar; comp. escrier, écrier, crier, appeler, attaquer, poursuivre avec des cris; escrier á qqn. I, 299; vers qqn. I, 380; escrier à vois I, 251; subst. crit, s. s. et p. r. eriz, eris, cri, exclamation, adj. crious, criard, bruyant; crice, criée, publication; crieres, crieor, crieur public; crierie, criaillerie, tintamarre. Vossius, Raynouard, M. Diez, etc., revendiquent avec raison une origine latine pour cette famille de mots, et la racine quiritare qu'ils proposent, convient à tous égards. Rien de plus facile que les permutations suivantes: kritare (l'i de la syllabe qui étant bref), critare, puis pour les autres idiomes romans changement de c en g, et pour l'italien adoucissement du t en d. Ni le gothique gretan, greitan, pleurer, ni le hollandais krijten, plorare, ejulare, crepare, ni le bas-allemand kriten, clamare (rixantes infantes); qu'on a eus en vue pour l'étymologie de notre mot, ne satisfont à toutes les formes des langues romanes. Le composé escrier a fait penser aussi à l'ahal. scrûan, mais cette étymologie est encore plus fautive que les autres.

Crieor v. crier.

Crieres v. crier.

Crierie v. crier.

Crierres v. creer.

Criet 3. p. s. prés. subj. de crever.

Crigne, crignel v. crin.

Crignete v. crin.

Crimbre v. creindre.

Crimor v. creindre.

Crin I, 386, cheveu, chevelure, crin, crinière; crinis; de là crine, crigne, II, 22, crinière, chevelure; d'où crignete, crinière; — crignel, cheveux, crins;—crenu I, 72, à crinière, chevelu; crinitus; prov. crinut, ital., esp. crinito.

Crindre v. creindre.

Crine v. crin.

Crious, e v. crier.

Cris v. crier.

Crist v. Christ.

Cristal II, 116, cristal, verre; de crystallum.

Cristiain v. Christ.

Cristiante v. Christ.

Cristien v. Christ.

Cristientet v. Christ.

Crit v. crier.

Criz v. crier.

Croc, croc, crochet; de là crochet, chrochu, accrocher; dans l'ancienne langue encroer, encrouer I, 212, pendre au croc, accrocher; lmâ. incrocare v. DC.; mot qui se retrouve dans les langues allemandes et celtiques: ancien norois krôkr; hollandais kroke, krooke; suédois krok; kymri crôg, etc.

Croire, crere, creire, creer II, 135 et suiv. 261, croire, II, 139 R. d.

1. V. 121 vendre ou donner à crédit, prêter; part, prés. creant I, 268, empl. subst, II, 191, croyant; d'où creanter v. s. v.; creance I, 331. II, 349, croyance, créance, crédit, emprunt, qu'on rapporta plus tard au latin en lui donnant la forme crédence: adi, creaule I, 386, croyable; comp. acroire II, 139; concroire II,,139; descroire II, 140; mescroire II. 139; part. prés. empl. subst. mescreant I, 253, mécréant; d'où mescreance II, 364, mécréance, incrédulité; part. passé empl. subst. mescreii I, 406. II, 140, mécréant; recroire II, 140, dont il est difficile de s'expliquer le développement des significations: être rebuté, cesser, abandonner, se regarder comme vaincu (v. DC. se recredere); d'où le part. prés. recreant a reçu les significations de homme lâche, sans courage; d'ici recreantise, recreandise, action de s'avouer vaincu dans un combat, recreantie, renonciation, cessation, etc.

Crois, cruix, cruiz, cruz, crouiz, croiz I, 52. 269, 395, R. d. Ren. IV, 183. Rrn. III, 481. H.d. M. 197. Ruteb. I, 316, croix, signe de la croix, croisade; marque de monnaie; espèce de poignée en forme de croix; crux; crucier I, 152, tourmenter, torturer, mortifier; cruciare; d'où eruciement I, 129, tourment, mortification; de crois dér. croisille, petite croix; d'où croisiller, semer de croisettes, R. d. l. V 42 eroiser II, 279. I, 235, croiser, se croiser, d'où croisement, croisade i. e. action de se croiser pour faire le voyage de la terre sainte et combattre les infidèles; eroisec, croisade; prov. crozada, esp. cruzada, ital. crociata. Croisée = fenêtre, croisette, sont de la même racine. - Crucifier, crucefier I, 252. II, 52, erucifier; de crucifigere; part. pass. empl. subst. crucified, le crucifié II,58; delà crucissement, crucissement.

Crois, crue v. croistre.
Crois, craquement v. croissir.
Croisee v. crois.
Croisement v. crois.
Croiser v. crois.
Croisille v. crois.
Croisiller v. crois.
Croisir v. croisir.
Croissance v. croistre.
Croissant v. croistre.
Croisseis v. croissir.
Croissement v. croistre.

Croissir, croisir, cruisir, craquer, faire du bruit, casser, rompre, briser. DC. s. v. cruseire, cite une forme qui rapporte ce verbe à la 4me conj.: croistre; en italien son correspondant est de le 1re: crosciare. Dérivé du gothique kriustan, τρίξειν. De là crois, croisseis, craquement, bris; vent qui sort du corps par derrière avec bruit; cfr. gothique krusts, βρυγμός; comp. escrois, fracas, bruit éclatant.

Croist v. croistre.

Croistre, creistre, crestre, crastre II, 141-3, croître, accroître, augmenter; part. prés. empl. subst. croissant, creissant, croissant; du vb. le subst. crois, croist, creis, crue, croissance, augmentation (de prix); et croissement, accroissement, croissance, amélioration; croissance, croissance, augmentation; de crescentia; comp. acroistre II, 142; d'où acroissement, accreissement II, 111, accroissement, augmentation; acrois, acreis, accroissement, augmentation; d'acrois, de plus, en outre: decroistre II, 142, décroître, diminuer, abaisser; decrois, donner au decrois, donner au rabais; encroistre, accroître, augmenter; employé comme verbe impersonnel: Artur les voit, mult li encroist Brut. 13329, c.-à-d. il lui fâche beaucoup, proprem. la chose dépasse les bornes pour..., devient désagréable, etc.: de là encroissement,

augmentation; escroistre II, 142; parcroistre II, 143; sorcroistre, augmenter sans mesure, accroître audelà des bornes: Par grant estude doit l'om trenchier fors les sorcreissanz penses, M.s.J.484; sorcrois, surcroît.

Croiz v. crois.

Croler v. roe.

Crolle v. roe.

Crolleis v. roe.

Croller v. roe.

Crosler v. roe,

Crote, crute, grotte, caverne, souterrain, cave, primitiv de notre grotte; de crypta (κρύπτη). Plusieurs patois ont conservé un verbe composé, dérivé de ce mot: encrouter, dans la Franche-Comté, encroter, en Bourgogne, etc., c.-à-d. mettre en terre. enfouir, enterrer. DC. s. v. crotum, cite crot = creux, fossé.

Crouiz v. erois. Crouler v. roe.

Croupe, crupe (crope) II, 366, croupe; croupir (cropir), être accroupi; aujourd'hui dans un autre sens. De là croupion, accroupir. Au lieu de la forme en o, on en trouve une dégénéréc, erepon, crespon II, 356, croupion. La racine de ce mot a dû exprimer quelque chose d'agglomérée, de relevé; on la retrouve dans l'ahal. kropf, bulle, l'islandais kryppa, bosse, le suédois kroppog, ib.; ahal. crupel, aujourd'hui krüppel, homme estropié, rabougri; mais aussi dans le celtique: crupl. = allem. krüppel; gallois crup, rétrécir, contracter, kymri cropa = allem. kropf, élévation arrondie, gésier, bosse. A quoi se décider? D'après ce qu'on vient de lire, on supposera facilement une identité d'origine entre croupe et notre mot groupe, supposition appuyée par les formes italiennes groppo = groupe, groppa == croupe.

Croupir v. croupe.

Cruceflier v. crois. Cruciement v. crois.

Crucier v. crois.

Crucifier v. crois.

Crud, eru, eruzII, 256, eru; crudus.

Cruel, crueux I, 231. II, 161, cruel, féroce, dur; de crudelis; et avec diphthongaison après la syncope du d (v. la dérivation) et changement de la liquide cruyer, cruyere II, 160; employé subst. I, 216; cruelte, cruauté; crudelitas.

Cruelte v. cruel.

Crueux v. cruel.

Cruisir v. croissir.

Cruix v. crois.

Cruiz v. crois.

Crupe v. croupe.

Crute v. erote.

Cruyer, cruyere v. cruel.

Cruz, cru v. crud.

Cruz, croix v. crois.

Cuard v. coe.

Cuarder v. coe.

Cuardie v. coe.

Cuardise v. coe.

Cuchier v. colchier.

Cue I, 51, espèce de tonneau ou de cuve à mettre du vin; que Monnet écrit cueue, aujourd'hui queue; ce qui rend très probable son identité avec le mot coe, quene; prov. coa, catalan coa, cua.

Cueillir, euellir, quellir, cuillir, coillir I, 327, cueillir, recueillir, ramasser, récolter, rassembler, plier, enlever, prendre la résolution, entreprendre, toucher, recevoir, admettre; cueillir en haine, en he, en haür I, 329, cueillir en ire, en amor I, 329, cueillir volonte I, 328, entrer sans la disposition, cueillir corroz I, 329, se mettre en colère, etc., part. pas. empl. subst, cuillie, cuellie, cuilleite, etc., récolte, moisson, collecte; de collecta; comp.acueillir, accueillir, rassembler.

amasser; accepter, acquiescer; engager des domestiques, des gens de métier; associer à qqch.; se mettre à la poursuite, poursuivre; entreprendre, exciter, susciter; accucillir la voie, l'erre, le sentier, la jornce, la fuite, le voiage, etc., se mettre en chemin, prendre un chemin, prendre la fuite, etc.; gagner un endroit; subst. acuel, acueil, acquill, etc. II, 161, accueil, réception; concueillir I, 328; escueillír I, 328, cfr. II, 153. 154, recueillir; apercevoir, remarquer; prendre son élan, donner l'élan, l'essor, brandir; subst. escueil, escuel, esquel, etc., accueil, intention, manière; recueillir, recueillir, récolter, accueillir, donner l'hospitalité, recevoir: recueil, accueil, réception,

Cuellie v. cueillir.

Cuellir v. cueillir.

Cuens, quens, cons, quons, coens, conte, cumte, cunte I, 68. 69, comte; de comes, compagnon du prince, puis employé supérieur, magistrat, juge d'une province, etc. De là contesse, cuntesse, comtesse; contor, cuntur, comte; en ce sens, ce mot ne se trouve qu'à la rime, comme le fait observer Roquefort. Raynouard, Lex. Rom. II, 453, qui compare contor avec le provençal comtor, dit de ce dernier, qualité après celle de vicomte; ce qui correspond à l'explication de DC. s. v. contorneriae, conseiller, assemblée de conseillers ou juges. Conteit, contet, conteie, cuntet, contee, comté, autrefois féminin.

Cuer, coer, cor, quor, quer I, 66. 145. 193. 352. II, 234. 368, coeur, volonté, courage; cor de roi, expression de tendresse; de cuer, volontairement; sor cuer, en souci, inquiet; tonir cuer, soutenir; de cor, cordis, avec rejet du d; de là adj. coral, cordial, sincère; corage, coraige, curage, couraige I, 188. 193. 223. II, 77, 319, coeur,

sentiment, volonté, intention, dessein; d'où acoragier, enhardir, rendre favorable; et d'ici le comp. desacoragier, rendre contraire, faire perdre l'affection, ainsi que du part. pass. l'adv. acoragiement, hardimeut; adj. coragos, qui a du coeur, de la volonté; — corée, curee, poitrine, intestins, entrailles, ventre; d'où coraille, curaille I, 95, intestins, entrailles, boyaux, ventre; — vb. acorer, ôter le coeur, percer le coeur, affliger, fâcher. Cfr. acorder, concorder, recorder.

Cuerine v. corros.

Cuevre, carquois v. couire.

Cuevre, cuevrent, de covrir.

Cuevrechief I, 327, tout ce qui sert à couvrir la tête, bonnet, voile, chapeau, etc.; de covrir I, 407 et chef.

Cueuvrefeu II, 195, plus exactement euevrefeu, couvre-feu, signal de la retraite; cloche qui sonnait pour avertir les habitants de se retirer chez cux et de couvrir leurs feux: de covrir I, 407 et feu.

Cui v. cui.

Cuie1 repers.sing.prés.ind.de cuider.
Cuider, euidier, quider, kuidier
II, 393. penser, croire, présumer; de cogitare; au mien cuidier, selon moi, selon mon avis; comp. oltrecuider, outrecuidier, outrequidier, ultrequider O. d. D. 1508, avoir de la présomption, de l'arrogance, faire l'avantageux, être téméraire, insolent, sortir des bornes de la modération; d'où oltrecuidance, présomption, arrogance, témérité; — porcuidier, songer, préparer, faire des préparatifs; (sorcuider, sorcuidant), d'où sorcuidance II, 276, présomption, arrogance, témérité.

Cuidier v. cuider.

Cuilleite v. cueillir.

Cuillie v. cueillir.

Cuillir v. cueillir.

Cuilvert v. culvert.

. . .

Cuinte v. coiter.

Cuir, quir I, 177, cuir, peau; corium; de là cuirie, coirie, quiree I, 407, sorte d'habillement militaire fait du cuir d'un buffle; collet de cuir, pourpoint sans manches; — corroie, courroie, cordon, ceinture; corrigia. Cuirasse est encore un dérivé de cuir, propr. coriacea.

Cuire, quire, coire II, 256, cuire, brûler, causer une douleur piquante; prov. cozer; ital. cuocere; coeu, queu, keu, qeu, s. s. et p. r. kex I, 93. 94, cuisinier; coquus; cuisine, quesine II, 353, cuisine; de coquina pour culina; ital. cucina, esp. cocina; d'ici quisinier II, 261, cuisinier; du vb., par l'intermédiaire d'un hypothétique cusence, prov. cosenza, propr. coquentia; dér. cusenzon I, 105. 238, cuisson, douleur, peine; - cuisson, cuisson; de coctio; quistron, cuistron L. d'H. 332, marmiton; prov. coguastrô, lmâ, cocistro; propr. coquastro, coquistro, comme cuistre de coquaster pour ainsi dire; cfr. mitron. Outre le comp. recuire, recuire; on a decuire, absorber par la cuisson, consumer, ronger, dévorer: Estre dequit de grief dolor del cuer (Dial. de S. Grég. I.); decuire de decoquere, dont il ne faut pas confondre le part, passé avec descuit, signifiant non cuit, cru.

Cuirie v. cuir.

Cuisse, quisse II, 350, cuisse; coxa; prov. cueissa, port. coxa, ital. coscia; la signification du mot latin a été changée, comme on voit; de là cuissot, cuissard, armure des cuisses; aujourd'hui dans une autre signification; esp. quixote.

Cuite, quitte v. coit.
Cuite v. coiter.
Cuitee v. coit.
Cuitement v. coit.
Cuiter, presser v. coiter.

Cuitier, donner quittance v. coit. Cuivert v. culvert.

Cuivre v. couire.

98

Cuivre, coivre R. d. l. V. 25, cuivre; prov. coire, esp. cobre; de cuprum. Dans l'anglo-normand on trouve quiver, avec transposition ordinaire du r; mais la forme quivee I, 337 est certainement fautive, à moins qu'elle ne signifie autre chose.

Culche v. colcher.

Culcher, culchier v. colcher.

Culpable v. colpe.

Culpe v. colpe.

Cultel v. coltel.

Cultivage v. cultiver.

Cultivement v. cultiver.

Cultiver, custiver, où le l a été remplacé par s comme dans ascons pour alcons, I, 207. II, 97. 383, cultiver, vénérer, honorer, adorer; de cultus; de là cultivor, coultivur, cultivateur; colon qui était serf de la glèbe — adorateur; cultivage, labourage, culture; cultivement, culte rendu à Dieu, aux saints. Culture, culture; de cultura.

Cultivor, cultivur v. cultiver. Culture v. cultiver.

Culvert, cuilvert, cuivert, cuvert I, 128. 256. 236, serviteur (esclave), infâme, perfide, pervers, traître, vilain, lâche; or cuvert par apposition à or masseiz Q. L. d. R. 250; de là culvertage II, 230, asservissement, esclavage; culvertise, servage, asservissement. Selon Ménage, de collibertus, nom donné en France à un serviteur qui se rapprochait plus de l'esclave que de l'homme libre, et qui pouvait être vendu ou donné par son maître. V. DC. s. v. culverta. De là le verbe acuivertir. asservir: Mors fait de franc home cuivert, Mors acuivertist roi et pape. V. s. l. M. XXX. On voit ici cuivert dans sa signification primitive,

Culvertage v. culvert. Culvertise v. culvert. Cum v. com et II, 281. Cumandement v. mander. Cumander v. mander. Cumbatre v. batre. Cumbe v. combe. Cumble v. comble. Cumencer v. comencer. Cumencher v. comencer. Cument v. com et II. 281. Cumforter v. fort. Cumpagner v. pain. Cumpaigne v. pain. Cumpain v. pain. Cumpainie v. pain. Cumpaniun v. pain. Cumperer v. comparer. Cumte v. cuens. Cumunel v. commun.

Cun v. com et II, 281. Cune II, 231, berceau, naissance, enfance: de cunae. L'art. del de notre exemple et picard, et ne doit pas induire à penser que ce mot soit masculiu.

Cunestable v. conestable. Cunfanun v. gonfanon.

Cunfort v. fort. Cunforter v. fort. Cunfusiun v. fondre.

Cunge v. congiet.

Cungeer v. congiet. Cunjureisun v. jurer.

Cunoisance v. conostre.

Cunreer v. roi II.

Cunrei v. roi II. Cuente v. cuens.

Cuntemple v. tens.

Cunter v. conter.

Cuntesse v. cuens.

Cuntet v. cuens.

Cuntree v. contre. Cuntremunt II, 270 et gloss. mont.

Cuntreval v. val.

Cuntur v. cueus.

Cunuissance v. conostre.

Cunuistre v. conostre.

Cunustre v. conostre.

Cunvivie v. convivie.

Cupe v. cope.

Cur v. cort.

99

Curage v. cuer.

Curaille v. cuer.

Cure I, 163. 251. 300. 397. II, 3, soin, sollicitude; souci; charge; cure, médicament; cura; curer, soucier, soigner, avoir soin de ogch.; guérir; prov. curar, aussi nettoyer; comp. escurer = excurare, assurer, ôter de défiance; - nettoyer, dégraisser; et non pas de l'allemand scheuern, comme le dit M. Diez I, 298; - curios, curius Q. L. d. R. I, 29, soigneux, soucieux, inquiet, triste; curiosus; adv. euriosement, soigneusement, avec inquiétude; - procurer, prendre soin, recevoir qqn. chez soi et le traiter; procurare; procureres, procureor, procureur II, 53, procureur, procurateur; procurator. Nos mots curé, ital, curato, i. e. chargé du soin des âmes courtier, pour coratier = curatarius, de curatus, se rapportent encore à la racine cura.

Cure, curre v. corre.

Curee v. cuer.

Curer v. cure.

Curios, curius v. cure.

Curiosement v. cure.

Curre I, 228. 390. II, 75, chariot; currus. V. corre.

Curs v. corre.

Curt, cour v. cort.

Curt, e v. cort adj.

Curteier v. cort.

Curteis v. cort.

Curteisement v. cort.

Curteisse? v. cort.

Curteisie v. cort.

Curtine v. cortine.

Curtiner v. cortine.

Curucus v. corros.

Curus v. corros. Curver v. corbe. Cusenzon v. cuire. Cusin v. cosin. Cusinage v. cosin. Custiver v. cultiver. Custome, custume v. costume. Cuteaus v. coltel. Cutel v. coltel. Cutiax v. coltel. Cuvaige v. cope. Cuye v. cope. Cuveiter v. covoitous. Cuveitise v. covoitous. Cuveitus v. covoitous. Cuvel v. cope.

Cuvellier v. cope.

Cuvenir v. venir.

Cuver v. cover.

Cuverez I, 149 fut. de covrir, cuvrir, v. I, 245.

Cuvert v. culvert.

Cuvertage v. culvert.

Cuvertise v. culvert.

Cuvier v. cope.

Cuvise v. covoitous.

Cuvrir v. covrir.

Cuy v. qui.

Cykevos II, 286.

Cyrografe II, 172, signature, acte sous seing privé, obligation par écrit; chirographum, chirographus, χειφόγαφον.

## D.

Daarain, daarainement v. rier. Daiere v. rier.

Daigner v. digne.

Cuvelette v. cope.

Dail, faux, fer de la faux; de là dailler, frapper, escrimer; — s'entredailler, s'entredailler, débattre, se disputer. Racine? Cfr. Dief. G. W. II, 610. 11.

Dailler v. dail.

Daim II, 39, daim; de damus, formé sur dama.

Dais v. dois.

Dairien v. rier.

Dales v. lez et II, 356.

Dam v. damage.

Damage, damaige, domage I, 145. 103, tort, dommage, dégât, action de nuire, perte; de damnum; adj. damagos, damajos, nuisible; damagier, domagier II, 53. 91. 349, faire tort, causer du dommage, endommager; adv. domagement II, 99, d'une manière dommageable, nuisible; comp. adomagier I, 49, faire souffrir du dommage, endommager. Le dér. simple de damnum, dam, dommage, détriment, prov.

dam, dan, a été aussi en usage dans l'ancien français. Damner, et, avec p intercalaire, dampneir I, 207. II, 204, damner, condamner; damnare; prov. dampnar; cfr. columpne; dampnation I, 49, damnation, condamnation; dampnatio; comp. condamner, condampner, condemner II, 365, condamner; condemnare; et, avec une signification déterminée par damnum, endommager, gâter, blesser, qu'a le simple esp. dañar, et qu'on trouve dans la Loi salique: Si quis terram alienam condemnaverit. Ex Super lis piez ne poth ester, Qui toz los at il condemnets (Leod. 28, éd. Diez). - Cfr. danger.

Damagier v. damage.

Damagos v. damage.

Damajos v. damage.

Dame v. danz.

Dameiseaus v. danz.

Dameiseils v. danz.

Dameisele, dameiseler v. danz.

Dameseaus v. danz.

Damiseas, damiseaus v. danz.

Damisel, damisele v. danz,

Damle v. danz. Damner v. damage. Damnes v. danz. Damoiseaus v. danz. Damoisel, damoisele, damoiseler

v. danz. Damoisiaus v. danz. Damoisiel v. danz.

Dampnation v. damage. Dampne v. danz. Dampner v. damage. Dance, dancer v. danser. Dancele v. danz. Danger v. dangier.

Dangier, danger. Droit absolu et obligatoire du suzerain par rapport aux possessions de ses vassaux; droit de confiscation sur les biens dont les charges ne sont point acquittées; terre en défens, terre domaniale. P. ex. fief de danger, fief soumis à de nombreuses conditions, qui pouvait être retiré ou confisqué facilement; être en dangier de qqn., être son redevable ou obligé. Dangier prit les significations de bon plaisir, violence, puissance, possession. opposition, contestation, difficulté, retard, manque, défaut, absence. Se mettre en dangier de ggn., se soumettre au bon plaisir de qqn.; faire dangier, retarder, refuser; sans dangier, sans retard, immédiatement, volontiers. Dangier dérive de damnum, par l'intermédiaire de damniarium, d'où damnier, prononcé d'anier, danjer, enfin danjier, V. DC. s. v. dangerium, domigerium, damuum, et ci-dessus damage.

Dannes v. danz. Danre v. danz. Dans, dans v. ens et II, 352. Dans, seigneur v. danz.

Danser, dancer II, 354, danser; subst. dance, danse II, 20, danse. L'allemand moderne tanz, danse, bassaxon danz, ainsi que le gallois danns, dahms, kymri dawns, breton dans, dér. des langues romaues, qui avaient emprunté leurs formes de l'ahal. dansôn dinsan, trahere, goth, thinsan; de sorte que danse signifierait une chaîne, une file qui se tire, ou simplement mouvement; cfr. allmâ ge-denze, mouvement. Pour les noms des différentes danses en usage autrefois, v. DC. s. v.

Dant, seigneur v. danz. Dant, dent v. dent.

Danz, dans, dant I, 79. 80, dom, seigneur; maître, chef, homme élevé au-dessus des autres par son mérite, ou par son pouvoir et par ses richesses; - damnes, dannes, dame, damle, dampne, danre, etc., altérations de dame, pour dame le I, 80, en composition avec le mot Dieu, seigneur Dieu; dame, femme mariée, mais de distinction; la femme du chevalier portait encore ce titre; celle du bachelier, quoique noble, avait celui de damoiselle -; de dominus, domina, qui se trouvent déjà contractés en domnus. domna, sur les inscriptions, d'où, dès les premiers temps du moyen-âge, donnus, donna Mais à quelle influence est dû le a pour o, qui s'est maintenu dans les autres langues romanes et dans plusieurs dérivés de la langue d'oïl? Cfr. danter de domitare. Diminutifs: s. s. et p. r. donzels, damoiselz, dameiseils, damoiseaus, damiseaus, damoisiaus, dameiseaus, dameseaus, danziaus, danzeaus, danzeas, damiseas, r. s. et s. p. damoisel, damoisiel, damisel, danzel, dauncel, etc. I, 90, jeune gentilhomme, jeune homme de noble extraction qui n'était pas encore reçu chevalier; écuyer. Ce nom, dit Roquefort, à qui j'emprunte ces détails, ce nom se donnait même à l'héritier présomptif de la couronne; - dameisele, damoisele, damisele, danzele,

dancele, etc., fille de noble extraction, gentilfemme qui, n'ayant pas le titre de dame, était épouse d'un damoisel ou d'un écuyer; de la damoiseler, dameiseler, etc., faire la damoiselle, fréquenter les damoiselles, traiter une personne de damoiselle. A la même famille appartiennent encore: donoier. dosnoier, caresser une femme, courtiser, fairel'amour, galantiser, s'ébattre; subst. donoi, dosnoi, daunoi, amour, plaisir, flatterie, galanterie, faveur; d'où donoiement, dosnoiement, courtoisie, manière de faire l'amour. Cfr. le provençal domneiar, domnei, domneyamen, Raynouard Lex. rom. III, 69.

Danz, dans v. ens et II, 352.
Danzeas, danzeaus v. danz.
Danzel, danzele v. dauz.
Danziaus v. danz.

Dar, dart dans l'expression en dar, en dart, pour signifier en vain, d'une manière gratuite; répondant à l'italien indarno, que M. J. Grimm III, 107 à la note, dérive du slave darmo, darom — dono, gratis. Comme nous n'avons rien empruuté au slave, nous devons avoir reçu en dar de l'italien, si toutefois il y a quelque liaison entre indarno et en dar.

Dard v. dart.
Dardeiaus v. dart.
Darraien v. rier.
Darrain, darrainement v. rier.
Darrein v. rier.
Darrein v. rier.
Darrenier v. rier.

Dart, dard, dar, dard, javelot; de l'anglo-saxon darodh, ahal. tart, ancien norois darradthr, même signification; v. Dief. G. W. II, 681. De là

dardeiaus, dard.

Dart (en) v. dar. Dau, daus art., v. I, 49.

Dauncel v. danz.

Darrien v. rier.

Daunoi v. danz.

102

Davant, devant II, 346, cfr. ans, avant; comp. dedavant, dedevant II, 346; devant que, devant ce que, par devant ce que conj. II, 380; - de là devantir, devancer, précéder, devancer; vb. comp. adevancer II, 396, devancer, prévenir; devantrain, devantrien, deventrien I. 50, 116, 160 = de ab ante anus, ancien, précédent, passé, antérieur, supérieur; dans le style mystique ce mot est employé par rapport aux choses de la vie future, et l'on en forma, avec ce dernier sens, le subst. deventraineteit, devantrainetet. Devantrain empl. subst. signifiait devancier. Devantrier I. 224 = de ab ante arius, devancier. Le r des formes devantrain, devantrien, etc., est intercalaire; il a peut-être sa cause dans l'imitation des dérivés de de retro. Cfr. rier.

De altération de la forme dex, voy. Deus.

De prép., du latin de, avait le sens exact ou approximatif des prépositions à, avec, à cause de, a l'effet de, contre, depuis, durant, pendant, en, dans, entre, parmi, par, pour, afin de, sur, touchant; — de pour que, après le comparatif I, 107 — deci, desi, à, en, que prép. II, 370; de ce, de ce est que conj. II, 379; deci que, deci adont que, deci atant que conj. II, 379.

Deable v. diable.

Debat v. batre.

Debateis v. batre.

Debatre v. batre.

Debonairement v. air.

Debonairete v. air.

Debonairete v. air.

Debonere v. air.

Deboter v. boter.

Deboutement v. boter.

Debouter v. boter.

Debouter v. boter.

Debouter v. briser.

Debruiser v. briser.

Debruseiz v. briser.

Debruser v. briser.

Debuscher v. bois.

Decacher v. chacier.

Decaindre v. ceindre.

Deceindre v. ceindre.

Decembre v. dix.

Deces, dechies I, 57. 360, décès; decessus.

Deceu part, de decevoir.

Decevable v. decevoir.

Decever, deceveir v. decevoir.

Deceveres, deceveor v. decevoir.

Decevoir, decever, deceveir, dechevoir, dezoivre, dechoivre, decivoir II, 12 et suiv., décevoir, tromper, séduire; decipere; de là deceveres, deceveor, trompeur; decivement II, 163, tromperie, perfidie, séduction; adj. decevable I, 395, trompeur, perfide.

Dechacer, dechacher v. chacier.

Decheoir v. chaor,

Dechevoir v. decevoir.

Dechies v. deces.

Dechoiement v. chaor.

Dechoivre v. decevoir.

Deci v. de.

Decieme v. dix.

Deciple v. disciple.

Decipiine v. disciple.

Decivement v. decevoir.

Decivoir v. decevoir.

Declin v. cliner.

Decliner v. cliner.

Decoler v. col.

Decoier v. cor.

Decoper v. colp.

Decorre v. corre.

Decors v. corre.

Decret II, 203, décret, ordonnance, principe; decretum.

Decrois v. croistre.

Decroistre v. croistre.

Dedans, dedanz v. ens et II, 352.

Dedavant v. davant.

Dedelez v. lez et II, 356.

Dedens, dedenz v. ens et II, 352.

Dederain v. rier.

Dedesus v. sus.

Dedesuz v. soz et cfr. II, 367.

Dedevant v. davant.

Dedevers v. vers.

Dedier I, 321. II, 33, dédier, consacrer; dedicare,

Dedire v. dire.

Deduire v. duire.

Deduit v. duire.

Deerrain v. rier.

Defaute v. faute.

Defeis v. defendre.

Defendement v. defendre.

Defendeor, defenderes v. defendre.

Defendre, deffendre, desfendre I, 150. 163. 170. 398. II, 51, défendre, garantir, faire défense, interdire, se refuser; defendere; de là defenderes, defendeor I, 77, défenseur, protecteur; defendement II, 51, défense, secours, protection; defens, desfens, deffense, desfense I, 185. 192. 398, et defois, defeis, lieu en défens, d'ou défense, interdiction; lmâ. defensa, defensum; mettre en defois, défendre, interdire, proscire; sans defois, sans retard, sans refus; — defension II, 95. 266, défense, résistance, forteresse, protection, prohibition; de defensio.

Defens v. defendre.

Defension v. defendre.

Deffaire v. faire.

Desfaute v. faute.

Desfendre v. defendre.

Deffense v. defendre.

Deffremer v. ferm.

Defier, deffier v. foit.

Defigurer, deffigurer v. figure.

Defin v. fin.

Definement v. fin.

Definer v. fin.

Defois v. defendre.

Defoler v. afoler.

Deforain, deforaineteit v. fors. Deforien v. fors.

Defors v. fors.

Defroi v. froisser.

Defroisser v. froisser.

Defuir v. fuir.

Defuler v. afoler.

Degaster v. gaster.

Degerpir v. guerpir.

Degeter v. geter.

Degeuner v. geuner.

Degieter v. geter.

Degiter v. geter.

Degner v. digne.

Degoler v. gole.

Degot v. gote.

Degoter v. gote.

Degras II, 87. Faire ses degras singifiait se décharger le ventre, et la basse latinité rendait cette expression par degravare. Degras, de degravare, a donc propr. le sens de décharge, d'où fig. crapule, bombance, comme dans notre exemple. Dans le R. d. Ren. III, 30 on lit avoir ses desgraz avec la signification primitive, c.-à-d. avoir sa décharge, sa charge, le ventre plein. Laissant degravare de côté, on pourrait dér. degras de crassus, gras, et l'on aurait l'idée primitive de dégrossir, degraisser, enlever l'ordure.

Degret, degre I. 177, degré; pour gret—gradus, formé de degradare, afin de le distinguer de gret—gratum, v. gre.

Deguaster v. gaster.

Deguiser v. guise.

Dehaigner v. mahain.

Dehait v. hait.

Dehaiter, dehaitier v. hait.

Deheit, deheiter v. hait.

Dehuns I, 76. L'éditeur des V. s. l. M. pense que ce mot est mis pour la rime au lieu de dehait. Je crois aussi la forme incorrecte; mais le passage de dehuns à dehait est trop fort, et dehuns s'explique très-bien comme dér.

de honte, c.-à-d. qu'il signifie humiliation. V. honir.

Dehurter hurter.

Dei, deux v. doi.

Deigner v. digne.

Deis v. dois.

Deit v. doit.

Deite v. Deus.

Deiz v. doit.

Dejeter v. jeter.

Dejoindre II, 238.

Dejoste v. joste.

Dejouste v. joste.

Dejugier v. juger.

Dejus (au) v. jus et II, 302.

Dejuste v. joste.

Del rég. ind. del'art. I, 46, 47; d'où deu I, 48; de illo; plur. dels, des I, 54.

Delai I, 289, délai, retard; de dilatum; de là delaier, différer, causer ou donner du délai, retarder; sans delaier I, 391, sans différer, sans tarder; delaiement, délai, retardement.

Delaiement v. delai.

Delaier v. delai.

Delecher, delechier v. lecher.

Daled v. lez et II, 356.

Deleit v. deleiter.

Deleitance v. deleiter.

Deleitaule v. deleiter.

Deleitement v. deleiter.

Deleiter, deliter I, 214. 221. 240. 366. II, 193, charmer, avoir du plaisir, de la joie, se divertir, se délecter; delectare; part. prés. empl. adj. delitant II, 128, charmant; délicieux; subst. deleit, deleyt, delit I, 82. 126. 169, joie, délice, plaisir, volupté; deleitaule, delitable I, 69. II, 52, agréable, délicieux, charmant, plaisant, joyeux; delectabilis; deleitos, delitus I, 268, délicieux, joyeux, agréable; formé d'après le subst.; adv. delitosement, delitousement II, 69, avec charmes, avec délices, agréablement; du verbe dér. deleitement, joie,

plaisir, volupté; par le part. prés. deleitance, volupté, délices, plaisir. Au lieu de deleiter, deliter, on trouve delecher (se), se délecter, se réjouir, qui est également dér. de delectare; mais ici on a syncopé le t et conservé le son guttural, tandis que dans deleiter, le c a été syncopé et il y a eu diphthongaison de l'e; ei.

Deleitos v. deleiter.

Deleyt v. deleiter.

Delez v. lez et II, 356.

Delge v. delié.

Delgie v. delié.

Delié, delge, delgie, deugie I, 106, délié, fin, menu, délicat; de delicatus. Cfr. deleiter.

Delire v. lire.

Delit v. deleiter.

Delitable v. deleiter.

Deliter v. deleiter.

Delitosement v. deleiter.

Delitousement v. deleiter.

Delitus v. deleiter.

Deliverer v. livrer.

Delivrance v. livrer.

Delivre, delivrement v. livrer.

Delivrer v. livrer.

Delreier, delrier v. rier.

Dels, deux v. doi.

Dels, des v. del.

Demain, demein v. main II.

Demaine, demenie, demeine, demoine, domaine, domaine, domaine, propriété, état, pouvoir, possession; de dominium. Demaine, etc. II, 100 signifiait en outre seigneur de fief, grand vassal. Il se prenait adject. dans les deux acceptions, propre, apartenant en propre, sujet; souverain, principal, fils aîné; v. 1, 357. 399. Il, 343. En demaine, même, en personne; adv. demeinement, demainement, dommeinement II, 114, même, en propre; souverainement.

Demainement v. demaine.

Demanbrer v. membre.

Demandement v. mander.

Demander v. mander.

Demaneis v. manes et II, 304.

Demanger v. manger.

Demanois v. manes et II, 304.

Demeine, demeinementv. demaine.

Demembrer v. membre.

Demener v. mener.

Demenie v. demaine.

Dementer v. menter.

Dementiers II, 283 et dementre.

Dementre, dementres, demettres, endementre — dementiers, endementiers II, 283, pendant ce tempslà, dans l'intervalle, sur ces entrefaites; dementresque, etc. II, 380.

Demetre v. metre.

Demettres II, 283 et dementre.

Demoine v. demaine.

Demor v. demorer.

Demorance v. demorer.

Demore, demoree v. demorer.

Demorer, demurer, demourer I, 53. 56. 128. 180. 194. 207, verbe fort dans le principe, mais qui prit de bonne heure le renversement de ue, en eu, d'où la forme moderne; demeurer, séjourner, rester, durer, tarder, retarder; demorari; demorer desous qqn. I, 236, être sous sa juridiction; inf. empl. subst. dans le sens de repos, ne demorer rien I, 289, ne demeurer pas longtemps, ne tarder pas; subst, demor, demore, demeure, séjour, délai, retard; sans demore I, 326, sans demeure, sans délai; faire demore II, 4, faire séjour, faire une pause; de là demoree, demuree II, 304, demeure, séjour, délai, retard; du part. prés.: demorance, demouranche I, 135. II, 304, 365, séjour délai, retard, retardement; résidence; bien vacant par mort.

Demorge I, 224 forme subj. de demorer.

Demonstrance v. mostrer.

Demostrement v. mostrer.

Demostrer v. mostrer,

Demouranche v. demorer.
Demourer v. demorer.
Demoustranche v. mostrer.
Demuer, demuerent, demuert,
de demorer.

Demuree v. demorer.
Demustrement v. mostrer.
Demustrer v. mostrer.
Dencoste v. costeit et II, 357.
Deneier v. non.
Dengner v. digne.

Denier I, 119. II, 111, denier; argent monnayé, espèces; de denarium, monnaie romaine d'argent, dont la valeur varia beaucoup au moyen-âge, v. DC. moneta. Li deniers saint Piere II, 284. De là denree, denrée, dans le principe ce qu'on achetait pour un denier, somme ou valeur d'un denier; prov. denairada; cfr. Rayn. L. R. III, 24, DC. denariata; adenerer, réaliser, convertir en espèces.

Denoier v. non.

Dens, denz v. ens et II, 352.

Dent, dant I, 128. II, 30, dent; de dens (dent); d'où adenz, adens, asdenz I, 347, propr. à dents, sur les dents, la face contre terre, prosterné; souvent réuni à envers II, 20; de là adenter 1, 110, appuyer le visage contre qqch., renverser, coucher. On trouve endenter dans le même sens, R. b. C. d. C. 8090.

Denuer v. nud.
Deol v. doloir.
Depaner v. pan.
Departie v. part.
Departiment v. part.
Departir v. part.
Depecier v. piece.
Deperti I, 255 pour departi.
Depescherent v. depescher.

Depescher, détacher, dégager; II, 9, avec la signification de briser, casser, confregit dans la versiou latine; DC. connaît le dérivé depeschement dans le sens de division, partage, (s. v. feudum); empescher, empecscher II, 30, embarrasser, mettre obstacle, arrêter, déférer en justice, accuser; d'où empeschement, obstacle, accusation; prov., esp., port. empachar: prov. encore empaytar, subst. empaig; ital. impacciare. On dérive ordinairement empêcher de impedicare; mais il n'existe pas de forme empequer, empeker, empesker, ce qui prouve contre cette étymologie. En admettant un changement de préfixe pour depescher, on trouverait l'étymologie de empescher et depescher dans le fréquentatif hypothétique impactiare, impactare, de impingere, pousser, lancer vers, contre. heurter, - imputer qqch. à qqn., l'importuner, le gêner. Significations et formes de tous les idiomes romans servent d'appui à cette supposition.

Depondre v. espondre. Deport, deporter v. porter. Deposer v. pause. Depreindre v. preindre. Depriement de depreindre. Depriendre v. preindre. Deprienst, deprient de depreindre. Deprier v. prier. Deprisier v. preis. Deproier v. prier. Dequire v. cuire. Deraine v. raison. Derainer v. raison. Deraisnement v. raison. Deraisnier v. raison. Deresne v. raison. Deresnier v. raison. Deriere v. rier. Deriver v. riu. Decompre v. rompre. Derrain, derrainement v. rier. Derreain v. rier. Dereineteit v. rier. Derrenier v. rier. Derroi v. roi II.

Derroier v. roi II.
Derube v. desrube.
Derver v. desver.

Derverie v. desver. Des rég. ind. plur. de l'art v. del.

Des, dois prép. II, 348; desei, deschi, à, en, que prép. II, 370; des que conj. II, 380; dessi que, desci que conj. II, 379.

Desacher, dessécher v. sec.

Desacher, tirer v. sac.

Desacoragier v. cuer.

Desaerdre v. aherdre.

Desafubler v. afubler.

Desafautrer v. feltre.

Desagreer v. gre.

Desaherdre v. aherdre.

Desaise v. aise.

Desaisir v. saisir.

Desamonester v. amonester.

Desaprendre v. prendre.

Desariteir v. hoir.

Desarmer v. arme.

Desartir v. dessartir.

Desavancer v. avant.

Desavancir v. avant.

Desavenant v. venir.

Desavenir v. venir.

Desbarateison v. barat.

Desbarateiz v. barat.

Desbarater, desbareter v. barat.

Desbat v. batre.

Desbatre v. batre.

Descacier v. cachier.

Descalcer v. cauche.

Descalchier v. enchalcer.

Descarge v. char I.

Descargier v. char I.

Descauchier v. cauche.

Descancier v. cauche.

Descaus v. cauche.

Descendement v. descendre.

Descendre I, 136. 316, descendre, abaisser; absol. pour descendre de cheval, inf. empl. subst. I, 326; descendere; de là descendement, descente,

succession, héritage en ligne directe; descendue I, 48 comme descendement, etadversité, traverse; propr. part. passé.

Descendue v. descendre.

Deschacier v. chacier.

Descharger v. char I.

Descharge v. char I.

Deschauchier, deschaucier v. cauche.

Deschaus v. cauche.

Deschi v. des prép.

Deschirer v. eschirer.

Desci v. des prép.

Desclore v. clore.

Descolper v. colp.

Desconfes v. confes.

Desconfire v. confire.

Desconfiture v. confire.

Desconnture v. connre.

Desconfort, desconforter v. fort.

Desconneue v. conostre.

Desconnoissance v. conostre.

Desconnoistre v. conostre.

Desconseille, desconseiller v. consoil.

Desconvenable v. venir.

Desconvenant v. venir.

Desconvenue v. venir.

Descopler v. cople.

Descordable v. discorder.

Descorde v. discorder.

Descorder v. discorder.

Descort v. discorder.

Descondre v. coudre.

Descouverir, descoverir v. covrir.

Descoverture v. covrir.

Descovreor v. covrir.

Descrire v. escrire.

Descrivre v. escrire.

Descroire v. croire.

Descuit v. cuire.

Descunfire v. confire.

Desdaigner v. digne.

Desdaing v. digne.

Desdegnance v. digne.

Desdegner, desdeigner v. digne.

Desdeig v. digne.

Desdeignance v. digne.
Desdein v. digne.
Desdire v. dire.
Desdit v. dire.
Desduire v. duire.
Desduit v. duire.
Desedeir v. sec.
Deseier v. desier.
Desencuser v. encuser.
Desenseigner v. signe.
Deseritance v. hoir.
Deseritement v. hoir.
Deseriter v. hoir.

Desert, dezert I, 48. 54, désert; desertum; desert, abandonné, dépourvu, dépouillé, ruiné, frustré, de ses biens; de desertus, d'où encore deserter desertare II, 97, détruire, ruiner, gâter, ravager; de là desertation, abandonnement, délaissement; desertine II, 143, désert, solitude. Massillon s'est encore servie de deserter dans l'acception active: La force de ses discours (de saint Bernard), qui pensa déserter la France et l'Allemagne, en inspirant aux peuples le désir de se croiser, passa pour indiscrétion et faux zèle.

Desertation v. desert. Deserte v. servir. Deserter v. desert. Desertine v. desert. Deservance v. serf. Deservir v. serf. Desesperance v. esperer. Desestriver v. estref. Deseuree v. sevrer. Desevrer, deseverer v. sevrer. Desfaciun, desfactiun v. faire. Desfaire v. faire. Desfendre v. defendre. Desfens, desfense v. defendre. Desfermer v. ferm. Desfiancer v. fiance. Desfier v. foit. Desfremer v. ferm. Desfubler v. afubler.

Desgeuner v. geuner.
Desguiser v. guise.
Deshait, deshaiter v. hait.
Deshaubergier v. halbere.
Desheit, desheter v. hait.
Desheritement v. hoir.
Deshireter v. hoir.
Deshoneur v. honor.
Deshonor v. honor.
Deshonorance v. honor.
Deshonorer v. honor.
Deshonorer v. honor.
Deshonorer v. honor.

Desier, desir I, 148. 311, désir, volonté; de desiderium, avec syncope de d dans la 1re forme, de de dans la 2e; prov. et ital. desire; prov. dezir; desirer, desirer, desirer I, 188. 189. 238. 240. 316. II, 262. 267, désirer; inf. empl. subst. I, 271. 333; descier I, 53. II, 269, désir, amour; du part. prés. dér. desirance II. 161, désir, amour; — adj. desiros, désireux, ambitieux.

Desigal v. ewer. Desigance v. ewer. Desir v. desier. Desirance v. desier. Desirer, déchirer v. eschirer. Desirer, desirier, désirer v. desier. Desiros v. desier. Desjeuner v. geuner. Desjoindre v. joindre et II, 238. Desjugier v. juger. Deslacer, deslacier v. lac. Deslai v. loi. Desleal v. loial. Deslealted v. loial. Desleaument v. loial. Desleaus, desleaute v. loial. Desleel v. loial. Deslei v. loi. Desleial v. loial. Deslejaute v. loial. Desleie, desleier v. loi.

Deslier v. lier.

Desloer v. loer.

Desloger v. loge.

Desloi v. loi,

Desloial, desloialment v. loial.

Desloialteit v. loial.

Desloiaument v. loial.

Desloiaus, desloiaute v. loial.

Desloie v. loi.

Desloier, sortir de la loi v. loi.

Desloier, délier v. lier.

Deslojer v. loge.

Deslouer v. loer.

Desloz v. loer.

Desmaeler, desmaelier v. maille I.

Desmailer, desmailler, desmaillier voy. maille I.

Desmembrer v. membre.

Desmentement v. mentir.

Desmenter v. menter.

Desmentir v. mentir.

Desmesure, desmesurer v. mesure.

Desmonder v. monde I.

Desonor v. honor.

Desonorance v. honor.

Desordineement v. ordene.

Desnuer v. nud.

Desoseher v. oscher.

Desoz v. soz.

Despartir v. part.

Despeitaule v. despire.

Despeiter v. despire.

Despeitiet v. dispire.

Despeneier v. despendre.

Despendere, despenderes v. despendre.

Despendre I. 172. II, 17. 83, dépenser, distribuer; despens II, 198, dépense, coût; despense I, 332, dépense, ce qui est nécessaire pour la dépense, pour l'entretien; de dispendere, dispensus; de là despenderes II, 139, dépensier, dissipateur; despensier, despender I, 152. II, 56, dépensier, maître d'hôtel; dépensier, dispensation

II, 53, administration, économie, conduite, permission, licence; dispensatio. Cfr. pois.

Despenge I, 243 forme subjonctive de despendre.

Despens, despense v. despendre.

Despensier v. despendre.

Desperacion v. esperer.

Desperance v. esperer.

Desperer v. esperer.

Despicier v. piece.

Despire, mépriser, dédaigner; de despicere; despit I, 215, dédain, mépris, mauvaise humeur, méchanceté, de despectus, mépris; avoir qqch. en despit I, 178, 358; adj. despit II, 76, dédaigneux, méprisable; du part. despectus. Despiter, despeiter, part. despeitiet, despitiet I, 152, 3. II, 360, mépriser, faire peu de cas, honnir; de despecture; despeitaule I, 213, méprisable, de peu de valeur.

Despit v. despire.

Despiter v. despire.

Despitiet v. despire.

Desplaindre v. plaindre.

Desplaisance v. plaisir. Desplaisir v. plaisir.

Desplaisir v. plaisir. Desploier v. plier.

Despoille, despuille, dépouille, butin; vêtements, simple lmâ. spolia, de spolium; vb. despoiller, despuiller, dépouiller.

Despoiller v. despoille.

Despondre I, 326, exposer, expliquer, signaler; de disponere avec d intercalaire, efr. pondre; espondre I, 78, exposer, expliquer; exposer, laisser, abandonner, renoncer; exponere; également avec d'intercalaire. Cfr. rebondre.

Despondre, promettre v. espondre.

Desporvoir v. veoir.

Desposseir v. posseir.

Desprendre v. prendre.

Desprisement v. preis.

Desprisier v. preis,

DES 110 DES

Despuille, despuiller v. despoille. Desputeir II, 114, disputer, discuter; disputare; desputeison I, 368, dispute, discussion; disputatio.

Desputeison v. desputeir.

Desque v. dusque.

Desquirer v. eschirer.

Desraer v. roi II.

Desrai, desraier v. roi II.

Desrainement v. raison.

Desraison v. raison.

Desramer v. raim.

Desrei, desreier v. roi II.

Desrenger, desrengier v. renc.

Desresnier v. raison.

Desreson v. raison.

Desrocher v. roche.

Desroi, desroier v. roi II.

Desrompre v. rompre.

Desrot, desrout p. pas. de desrompre.

Desrubant v. desrube.

Desrube, derube, desrubant II, 285. 309. 339, ravin, précipice; de rupes. Cfr. le verbe italien dirupare, tomber d'un rocher.

Desrunt 3e p. s. prés. ind. de desrompre, desrumpre.

Dessaisir v. saisir.

Dessaisoner v. saison.

Dessartir, desartir I, 137. II, 18. G. d. V. 1615. G. l. L. 173, défaire, enlever les morceaux, les pièces; comp. de sarcire, avec influence de sartum pour le t. Le simple se trouve dans le passage suivant du R. de Ren. III, 109: Toz est ses visages sartiz, Et la bouche ot lede et mau fete; c.-à-d. tout son visage est recousu, p. ainsi dire resarci.

Desseir v. seoir et II, 79. Desseoir v. seoir et II, 79. Desserrer v. serrer. Desserte v. serf. Desservir v. serf. Desseu v. sayoir.

Dessevrance v. sevrer.

Dessevree v. sevrer.

Desevreison v. sevrer.

Dessevrer v. sevrer.

Dessi v. des prép.

Dessiere v. desserrer.

Dessiet v. desseoir.

Dessirer v. eschirer.

Destamprer, destemprer v. temprer.

Desteindre v. esteindre et II, 237.

Desteler v. atteler.

Destendiller v. tendre.

Destendre v. tendre.

Destenir v. tenir.

Destin (je) de destiner.

Destinee v. destiner.

Destiner I, 82, destiner, prédire, conseiller; destinare; destinee I, 264. II, 317, destinée, malheur, mauvaise action; forme participiale de destiner, prov. destinada, ital. destinata.

Destolir v. toldre et II, 222.

Destoper v. estope.

Destorbement v. torbe.

Destorber, destorbier v. torbe.

Destordre v. tordre.

Destorser v. torser.

Destortre v. tordre. Destourbier v. torbe.

Destraignement v. straindre.

Destraindre v. straindre.

Destraint v. straindre.

Destraver, libérer, rendre libre, délivrer, s'éloigner; verbe composé d'un simple hypothétique traver, prov. travar, de trabs, poutre. De là aussi notre composé entraver et le substantif entraves. Cfr. tref.

Destre, diestre I, 49, droite (main); à destre, à diestre, à droite; de dextera, dextra. A la même racine appartient destrer, destrier, cheval de distinction, cheval de bataille, lmâ. dextrarius, parce que l'écuyer menait ce cheval à la droite du sien avant que le chevalier le montât. V. DC.

dextrarii. De là aussi adestrer, être à la droite, accompagner, guider,

Destreche v. destroit.

Destreit v. destroit.

Destreitement v. destroit.

Destreiz v. destroit.

Destrenchement v. trencher.

Destrencher, destrenchier v. trencher.

Destrent I, 101 sans diphthongaison, de destraindre.

Destrenzon v. straindre.

Destrer v. destre.

Destresse v. destroit.

Destrier v. destre.

Destroit. destreit, s. s. et p. r. destroiz, destreiz, formé directement du latin destrictus, tandis que la forme de la langue d'oïl est destraint, de destraindre, destringere (v. s. v.). Detroit signifiait resserré, opressé, contraint, inquiet, chagrin, abattu, tourmenté, maltraité; à destroit, étroitement; estre destroit I, 145; adv. destroitement, destreitement II, 114, étroitement, exactement; d'une manière accablante, violente, embarrassante, malhereuse. Subst. destroit II, 254 signifiait contrainte, violence, nécessité, force, embarras, trouble, malheur, angoisse, détresse; soffrir destroitz I, 177. Dans le sens de défilé, dètroit, c'est le même mot. Quant à destrece, destreche, destresse II, 377, contrainte, misère, tourment, angoisse, pour l'expliquer, il faut supposer un verbe destrecier, d'où sa forme. Cfr. estrecier, estrece sous estroit.

Destroiz v. destroit. Destroitement v. destroit. Destruction v. enstruire. Destruiement v. enstruire. Destruire v. enstruire. Desturber, desturbier v. torbe.

Desus v. sus.

Desuz v. soz et II, 364; cfr. 367.

Desveier v. voie.

111

Desver, et avec changement de liquide, derver II, 137, 237, mettre en mouvement, en désordre, agiter, chagriner, fâcher, rendre fou; desvet part. pas. empl. subst. II, 60, fou, chagrin; se desver, perdre sa raison, extravaguer, s'égarer, se fâcher, se chagriner; subst. desverie, derverie II, 345, folie, extravagance, chagrin, jalousie. Desver de dissipare. Notre verbe endêver a pour simple desver, dont le s a été syncopé.

Desvergoigner v. vergogne.

Desvergonder v. vergogne.

Desverie v. desver.

Desvet part, pas, de desver empl. subst.

Desvider v. vuit.

Desvoiement v. voie.

Desvoier v. voie.

Desvoloir v. voloir.

Desynidier v. vnit.

Det, dé (à jouer); prov. dat; comme le dit Ménage, de dare, dans le sens de jeter, pousser. V. DC. s. v. decius, d'autres étymologies qui n'ont rien de solide.

Dete v. devoir.

Detenir v. tenir.

Determiner v. terminer.

Deteur v. devoir.

Detraction v. traire.

Detraior v. traire.

Detraire v. traire.

Detraieres v. traire.

Detres, detries v. tres et II, 370.

Detrier, detriier II, 166, différer, prolonger, retarder, empêcher, refuser; prov. destrigar, comp. de trigar; de tricari, faire des difficultés. Ici se range notre trigaud.

Deu de del, du I, 46 et suiv.

Deu v. Deus.

Deudroient II, 326 cond. de doloir.

Deugie v. delie.

Deux, deux v. doi,

Deus, deu, dieus, dieu, diu, dex, diex, dix I, 94, deo I, 19, Dieu; Deus; li de, les dieux I, 271; à Dieu soyez II, 342; deite I, 351. déité, divinité; deitas; divin, devin, e I, 220, 306, divin; subst. théologien; divinus; divinite R. d. l. V. 296. Rutb. I, 174, divinité; théologie; divinitas. Cfr. DC. divinus.

Deus, deux v. doi. Devaler v. val. Devancer v. davant. Devant v. davant. Devantir v. davant.

Devantrain, devantrainetet v. davant.

Devantrien, deventrien v. davant.
Devantrier v. davant.
Deveer v. veer.
Deveir, dever v. devoir.
Devenir v. venir.
Devenres v. venredi et di.
Devers v. vers.
Devier, deviier v. vivre.
Devier, deviier v. vivre.
Deviers v. vers.
Devien, e v. Deus.

Devin, devin, conteur, historien; de divinus; cfr. prov. devin, devin, qui a développé la signification de calomniateur; deviner II, 74, deviner, faire connaître, dire, parler, raconter; divinare, devineres, devineor, devinur I, 56. 77, devineur, devin, sorcier; divinator; du verbe, devinement I, 377, prophétie, divination, chose annoncée par un devin; devinaille, explication, action de deviner, mot d'une énigme; comp. adeviner II, 324, deviner, conjecturer, soupçonner; adevinement, chose obscure, prophétie, chose annoncée par un devin, médisance; adevinaille, adevinal, comme adevinement. Cfr. DC. divinus.

Devinaille v. devin. Devinement v. devin. Devineor v. devin.

Deviner, devineres v. devin.

Devins (à) v. devis.

Devis II, 253, marque, divisé, stipulé, établi; subst. avis, volonté, gré, plaisir, souhait; à ... devis II, 89. I, 232, avec n, à ... devins I, 94; cfr. ami, amin: devise I, 260. 364. II, 172, division, partage, exception, borne, limite, projet, délibération, décision, entretien; ordre, perfection, condition; volonté, gré, plaisir, service; à devise, à ordre, à gré, compte fait; par devise I, 321, par décision; faire sa devise, faire son testament, propr. la division, de ses biens; vb. deviser, devisier I, 96. 181. 239. 263. II, 63, partager, séparer, ranger, discerner, distinguer; stipuler, convenir par écrit, disposer par testament, proposer, dicter; s'entretenir, converser, discourir, parler, causer; d'où devisement, division, partage. Dér. de dividere, prov. devire, fréquentatif devisar, ital. divisare. -Devision, stipulation, traité; divisio.

Devise, devisement v. devis. Deviser, devisier v. devis.

Devision v. devis.

Devoir, dovoir, dever, deveir II, 1 et suiv., devoir; que ce doit, ce que cela signifie; inf. empl. subst. devoir, obligation, justice, revedance; comp. redevoir II, 11; dete, dette; du plur. debita; prov. deute, depte; de là s'endeter II, 205, s'endetter; deteur, débiteur, plus tard, en remontant au latin, debteur; debitor.

Devorer, devurer I, 54. II, 299, dévorer, ronger, manger; au fig. insulter, maudicre, P. d. B. 9771, R. d. l. V. 64; devorare.

Devot, devotement v. vo.
Devotion v. vo.
Devurer v. devorer,
Dewerpir v. guerpir.
Dex, Dieu v. Deus,

Dex, deux v. doi. Dex, dix v. dix.

Dezert v. desert.

Dezime v. dix.

Dezoivre v. decevoir.

Di v. dis.

Diable, deable, diaule 1, 55. 353. 366, diable, démon; diabolus; de là diablie I, 409, diablerie, oeuvre diabolique; diabler, décrier qqn., dire le diable de lui.

Diabler v. diable.

Diablie v. diable.

Dial v. doloir.

Diapre v. diaspre.

Diaspre, diapre I, 291, jaspe; sorte d'étoffe précieuse à couleurs variées; de jaspis (di=j); lmâ. diasprus et diaspra. De là notre adjectif diapré.

Diaule v. diable.

Diaus, deuil v. doloir.

Diaus, deux v. doi.

Diax v. doloir.

Dibler v. doble.

Dictie, dictier v. ditier.

Die v. dis.

Diegner v. digne.

Diel v. doloir.

Diemence v. diemenche.

Diemenche (di-e-men-che), dicmence, diemenge II, 253, A. et A. 2797 (prov. dimenge), diemoine, dimoinge, etc., dimanche; de dies dominicus. Le patois de Montbéliard a conservé la forme diemoine, prononcée aussi duemoine, probablement par rapport au mot Dieu, qu'on prononce Due. Cfr. dis.

Diemenge v. diemenche.

Diemoine v. diemenche.

Diesme v. dix.

Diestre v. destre.

Dieu, dieus v. Deus.

Dicx v. Deus.

Dignation v. digne.

Digne I, 52. II, 15, digne; dignus; adv. dignement I, 291, dignement;

degner, dengner, deigner, daigner, diegner, doigner I, 153. 225. 226. 229. 281. II, 259, daigner, approuver, accueillir; dignari; digniteit, dignite I, 376. II, 205, dignité, mérite; dignitas; dignation I, 83. 376, action de juger digne, estime, honneur; dignatio; comp. desdegner, desdaigner, desdiegner, desdeignerII, 326. 388, dédaigner, mépriser, repousser, rejeter; se desdaigner II, 60. 145, s'indigner, être irrité; dedignari; subst. desdaing, desdein, desdeig I, 82. II. 239, dédain; dér. desdeignance, desdegnance II, 9, dédain; mépris.

Dignement v. digne.

Digner, disner, disgner II, 124. 362, avec et sans se, dîner, repaître; lmâ. disnare; prov. disnar, dirnar, dinar, ital. desinare, disinare. On a dér. digner de δειπνεῖν, faire le repas principal; mais, pour que cette dérivation fût admissible, il faudrait reconnaître que les Provençaux nous ont transmis le mot, et cela n'est guère probable. Selon d'autres, digner vient de dignare domine, qui est le commencement d'une prière. M. Pott enfin propose coenare comme racine de digner, c'est-à-dire decocnare avec reculement de l'accent sur la première syllabe: et cette dérivation paraît d'autant plus juste, qu'on a le vb. reciner, goûter, faire collation. Cfr. DC. reticinium, et Mén. s. v. diner. Ces étymologies restent cependant douteuses, à cause du s des formes disner, desinare, disnar: s'il est intercalaire, il n'y a aucune objection à élever; mais s'il est primitif, elles sont tout à fait fautives. Cette question est difficile à décider; les plus anciens monuments du lmâ, orthographient disnare, tandis que notre vicille traduction des livres des Rois donne digner, comme on le voit par les exemples cités.

Dignete v. digne.

Digniteit v. digne.
Diliantrement v. diligent.
Diligence v. diligent.

Diligent, soigneux, diligent, prompt; diligens; adv. diligentement, et d'après diligenter; diliantrement II, 279, avec soin, diligence, promptement; diligence I, 375, soin, diligence, promtitude; diligentia.

Diligentement v. diligent. Dimoinge v. diemenche. Dioes v. joesdi.

Diol v. doloir.

Dious v. doloir.

Dire II, 143 et suiv.; subst. dit I, 59, 162, mot, parole, discours, le dire; dictum. Dire et dit, à l'égard de la poésie, s'employaient tantôt dans le sens simple de dire, c.-à-d. raconter, réciter, tantôt dans celui de chanter et dire en même temps; voy. Wolff, Ueber die Lais, 234. A dire, être, avoir à dire II, 147; dire joint à que et à un nom II, 168; ne dire, ne ço ne quoi I, 159; dire devant. Q. L. d. R. II, 144, prédire. De là disierres, diseor, diseur I, 77, diseur, raconteur, chanteur. Comp. benir v. s. v.; contredire II, 149; part. empl. adj. la contredite gent II, 149; subst. contredit I, 48, contradiction; contradictum; de là contredisement, contradiction; desdire II, 149, dedire II, 84, dédire, contredire, contester; subst. desdit, dédit, contradiction, contestation; entredire II, 149; entredit, interdit; interdicere, interdictum; s'entredire II; 149; esdire II, 149; indire II, 149; maldire II, 149, maleir, malir I, 322, 323; maledicere; maledicence, médisance; maledicentia; mesdire II, 149; part. prés empl. subst· I, 170; redire, redire; pardire II, 151; sordire II, 151.

Dis, die, di II, 31. Ben. 19232. jour; dies; cfr. Rayn. L. R. III, 41, s. v. dia, et ci-dessous jor. Tos dis II, 328; cfr. tandis II, 328. Ce mot di nous est resté dans les noms des différents jours de la semaine. Ainsi qu'en provençal, le di se plaça d'abord, dans l'ancienne langue, à la tête de la composition, où il est resté dans dimanche; on disait donc: dilun, dimars, demars, J. v. H. 537, dimercre, dijous, divenres, devenres; mais de très-bonne heure on renversa la composition. V. Roq. Suppl. Kalendier. Di s'est encore conservé dans meidi, miedi, I, 120, midi, medius dies, meridies. Cfr. meie I.

Dis, dix v. dix.

Disain v. dix.

Disciple, deciple I, 188, 220, disciple, qui est attaché à qqn.; discipulus; de là discipulage, école, noviciat; — discipline, decipline, enseignement, punition, peine; disciplina.

Discipline v. disciple.
Discipulage v. disciple.
Discorde v. discorder.

Discorder, descorder II, 305, n'être point d'accord, être d'un autre avis disputer, quereller; discordare (discors, cor); discort, descort I, 169. 224. II, 196, querelle, différend, démêlé, contrariété de sentiments; discors, discordis; discorde, descorde II, 104, désunion; mésintelligence, querelle, dispute; discordia; descordable, en désaccord, discordant; discordabilis. Cfr. acorder, concorder.

Discorre v. corre.

Discort v. discorder.

Discret, discret; discretus; discretion I, 53. 153, discernement, jugement, bon sens, équité; discretio; comp. indiscretion II, 346, indiscrétion, manque d'équité, de jugement.

Discretion v. discret.

Discussion II, 383, discussion; discussio.

Diseor, diseur v. dire,

Disete, disette; de desecta; chose coupée, retranchée, état où tout est coupé; selon Ménage de desita, mais ce mot aurait produit desoite, desite, ou deste; disetel, pauvre, indigent, qui est dans la disette.

Disetel v. disete.
Disgner v. digner.
Disierres v. dire.
Disiemes v. dix.
Disme, dismer v. dix.
Disner v. digner.
Disparoir v. paroir.
Dispensation v. despendre.

Disposer v. pause.
Disposition v. pause.
Dissemblant v. sembler.

Dissolu v. soldre.

Dit v. dire.

Dite, ditie v. ditier.

Ditier(dictier), composer un ouvrage composer, dire, prononcer; de dictare; ditie (dictie), dite, composition, écrit, oeuvre d'imagination (en vers), espèce de poésie; de dictatum; d'où enditier II, 255, indiquer, informer, instruire; de là enditement, indication, conseil, Cfr. Rayn. L. R. III, 45 s. v. dictar.

Diu v. Deus.

Diva interj. II, 400.

Divers, changeant, inconstant, bizarre, désagréable, contraire, fâcheux, dur,
cruel, rude; diversus; adv. diversement II, 87, d'une manière différente,
changeante, variable; verbe diverser,
varier, changer; contrarier, maltraiter,
injurier; propr. diversare; diversite,
intempérie de l'air, mauvais temps;
diversifier, diviser, partager, séparer.
Cfr. verser, vers, avers, vertir.

Diversement v. divers. Diverser v. divers. Diversifier v. divers. Diversite v. divers. Divin, e v. Deus, Divinite v. Deus, Diwes v. joesdi.

Dix, dis, dex, deix, deis, diz, dez I, 108. 109, dix; decem; disme, dixme, diesme, dizeime, disimes, dezime, decieme I, 115, dixième; decimus; empl. subst. m., et f. du lat. decima, dîme; d'où dismer, dîmer, décimer; decimare; comp. redisme, le dixième du dixième; redismer, lever ce droit. V. I, 119; — disain I, 116; — decembre, décembre; december; december; decanus; ital. decano, prov. dega.

Dix, Dieu v. Deus.

Dixme v. dix.

Dizeime v. dix.

Do, dou rég. ind. de l'art. I, 46. J'ai dit I, 48 que ces formes sont composées de de lo, de lou; c'est une erreur, car jamais de lo, de lou n'auraient produit do, dou. Dou est pour dol, et l'o a sa source dans l'ancienne forme olle ou ollus du pron. dém. ille. C'est un des restes de l'ancien latin qui, avec tant d'autres, s'était conservé dans les Gaules. Do n'est qu'une variante de dou. L'o s'expliquerait aussi sans ollus, on le trouve pour i, a, e; et de illo pourrait aussi bien fournir dol que del. Néanmoins je préfère la première explication.

Doaire v. doer.

Doairiere v. doer.

Dober, douber, armer; comp. adober, aduber, adouber, et avec bb II, 324, armer chevalier, garnir, orner Q. L. d. R. 250; adobe, adube, chevalier adoubé; adob, adou, adol, adoul, ados (avec syncope de la consonne), armes, armure, harnois équipage; adobement, adubement, armure, ornement. Dober, adober, dér. de l'anglosaxon dubban, ancien norois et suéd. dubba, donner un coup. Il s'est d'abord dit du coup dont on frappait le nouveau chevalier, puis il a signifié

116

la cérémonie qui accompagnait l'armement, et enfin l'armement même. V. DC. adobare.

Doble, double, dovule I, 117, double; duplex; de là doblier, doublier, dibler I, 329, serviette, petite nappe; assiette; sorte de vêtement; besace, sac, bissac; adj. p. ex. haubert doublier, double, doublé; cfr. DC. duplarium, doublerium, dibler; — dobler, doubler I, 86, doubler, redoubler; jeter par terre; DC. doblare; duplicare.

Dobler, doblier v. doble.

Doce, docement v. dols.

Doctrine I, 339, science, instruction, enseignement, châtiment, correction; doctrina; vb. doctriner II, 135, instruire, enseigner, châtier, corriger; comp. endoctriner II, 7, enseigner, endoctriner; d'où endoctrinement, enseignement, éducation, doctrine.

Doctriner v. doctrine.

Dodeliner v. dormir.

Doel v. doloir.

Doer, douer, douer, récompenser, doter; de dotare; d'où doaire, douaire, douaire, douaire, dotation, don; lmâ. dotarium; doairière, douairière.

Does v. doi.

Doi, doigt v. doit.

Doi, dui, dou, dous, does, deus, dus, dei, diaus, deuls, duez, doux, dels, dex I, 108, 109, 110, deux; duo; doze, douze, duze, dusze I, 108, 109, douze; duodecim; douzime, dudzime, duzime, dousieme, duzime, decimus; de là dozaine, douzaine.

Doigner v. digne.

Doignon v. donjon.

Dois, conduit v. duit

Dois, doigt v. doit.

Dois prép. v. dès.

Dois, deis I, 300, dais Trist. II, 101, table à manger, de discus. La forme dais nous est restée dans dais, espèce de baldaquin, etc. Nos pères avaient l'habitude de tendre un drap au-dessus de leurs tables à manger, afin que rien n'y tombât du plafond, de là la signification moderne. Il ne faut pas confondre dois, toujours invariable, avec le s. s. et p. r. dois de la forme picarde de doit, digitus, ni deis avec deiz = deits, s. s. et p. r. de deit, également de digitus. V. des exemples de dois P. d. R. 1602. G. d. V. 977. Q. L. d. R. III, 228. 315; de doit Ch. d. S. II, 86. R. d. l. M. 1615. Ch. d. S. II, 16. Q. L. d. R. II, 204. Ben. I, 2095.

Doit, deit, doi, s. s. et p. r. doiz, deiz, dois I, 128. 283, doigt; digitus. Cfr. dois.

Doiz v. doit.

Dol v. doloir.

Dolant v. doloir.

Dolce, dolcement v. dols.

Dolçor v. dols.

Doleir v. doloir.

Dolente, dolentet v. doloir.

Doleros, dolerosement v. doloir.

Doleur v. doloir.

**Doleure** II, 71, copeaux, propr. faits avec une doloire, celui-ci pour ainsi dire *doloria*, de dolare.

Doloir, doleir, douloir II, 112, souffrir, faire souffrir, éprouver de la douleur, plaindre, gémir, attrister, selamenter; part. prés. empl. subst. dolant, dolent II, 306, misérable, malheureux; d'ou dolentet, dolenté, misère, chose misérable, souffrance; - dolor, dolur, doleur I, 55. 106. 162, douleur, peine, souffrance; dolors, doleros, dolouros, douloureux, affligé, souffrant, infirme; dolorosus; adv. dolorosement, dolerosement II, 59, 265, douloureusement; - duel, doel, diol, diel, dial, dol, dul, duil, deol, dues, dious, diaus, dous, diax I, 87. 90. 91. 144. deuil, douleur, peine, affliction, souffrance; de dolium, qu'on a en composé dans cordolium; — vb. dér. doloser, doluser, dolouser I, 220. II, 265. 346, se plaindre, souffrir, s'affliger, lamenter; prov. doloirar, pour ainsi dire dolorare, avec permutation de la liquide; d'où doloison, douleur, souffrance; dolousement, douleur, affliction, souffrance.

Doloison v. doloir.

Dolor v. doloir.

Doloros, dolorosement v. doloir.

Doloser v. doloir.

Dolousement v. doloir.

Dolouser v. doloir.

Dols, dous, douz, doz, doue I, 162. II, 241. 341, fém. dolce, dulce, duce, douce II, 57, I. 351, etc., doux; de dulcis; adv. dolcement, dulcement, doucement, douchement, docement, ducement I, 52. 130. 174. 330 II, 166, doucement; subst. dolçor, dulçor, douçor I, 352, douceur; dulcor; de là adolcier, adulcier, adocier, aducier, et d'après la 2e conj. adolcir, adulcir, adoucir I, 135, adoucir, soulager, tempérer, calmer.

Dolur v. doloir.

Doluser v. doloir.

Domage v. damage.

Domagement v. damage.

Domagier v. damage.

Domaine v. demaine.

Dommeinement v. demaine.

Don, dun I, 48. 58. 378, don, présent; sorte de tribut; donum; du plur. dona, donne II, 271; vb. doner, duner, dunner, donier, douner I, 290 et suiv., donner, accorder, livrer, céder, frapper; donare; comp. s'entredoner I, 295. Poit. 51; redoner, donner à son tour; pardon I, 218, pardon rémission, indulgence, absolution; en pardon, gratuitement; pardoner, pardon, indulgence,

absolution; pardonement, pardon: pardonneres, qui pardonne, indulgent; pardonable, miséricordieux. Pardoner, propr. perdonare, formé comme condonare.

Don adv. et pron. rel. II, 285. I, 162, glos. ont.

Done, d'où, adv. et pron. rel. II, 285. I, 162, glos. ont.

Done, donkes, donques, dons, dont, dune, dunkes, dunches, dun, dun adv. II, 283; des donc II, 284; donc—donc, donc—ore II, 284; comp. adonc, adunc, adonques, adunques, adont; idonc, idonques II, 283.

Doner v. don.

Dongun v. donjon.

Donier v. don.

Donjon, dongun, doignon I, 67. II, 69. 266, donjon, forteresse, tour, l'endroit le plus élevé d'une ville ou d'une maison. Du celtique dún, firmus, fortis; irlandais dûn, lieu fortifié. Donjon = dun-ion. On a dérivé donjon de domnus, qui ne convient pas au sens; de domicilium, domus Caesaris, domus jugi; toutes suppositions plus absurdes l'une que l'autre.

Donkes, donques v. donc et II, 283.

Donne v. don.

Donoi, donoiement v. danz.

Donoier v. danz.

Dons adv. v. donc et II, 283.

Dont, d'où, adv. et pron. rel. II, 285. I, 162, glos. ont.

Dont, alors, donc, adv. II, 283 et glos. donc.

Donzels v. danz.

Dore II, 123, 1. p. s. prés. ind. de dormir.

Dormant v. dormir.

Dormeor v. dormir.

Dormicion v. dormir.

Dormieres v. dormir.

Dormiller v. dormir,

Dormir I, 101. 215 avec ou sans le pron. se, dormir; dormire; part. prés. dormant empl. subst. pour sommeil II, 72; dormeur II, 218; de là dormiller, sommeiller; dormoir, dortoir; — dormicres, dormeor I, 77, dormeur; de dormitor; dormicion, envie de dormir, sommeil; de dormitio; comp. endormir I, 85. II, 42, endormir, engourdir. Le mot enfantin dodo est une réduplication de la 1re syllabe de dormir, et, comme l'indique déjà Roquefort, c'est de ce dodo qu'on a fait dodeliner, bercer pour endormir, remuer doucement, branler, aujourd'hui dodiner.

Dormoir v. dormir.

Dorrai, dorroie fut. et cond. de donner I, 245.

Dos I, 407. II, 279, dos; de dorsum; metre arrière dos II, 248, se défaire, mettre de côté; de là dossal II, 369, dossier; manteau très-riche d'ornements qui n'était porté que par les gens de haute condition; dorsalis pour dorsualis; adosser, adoser, mettre derrière le dos; mépriser, laisser, abandonner; ados II, 80, appui, soutien, protection.

Dosnoi, dosnoiement v. danz.

Dosnoier v. danz.

Doster v. oster.

Dotance v. doter.

Dote v. doter.

 ter. Plus tard on introduisit b ou p dans tous ces mots.

Dotif, dotis v. doter.

Dotos, dotus v. doter.

Dotosement v. doter.

Dou, du v. do.

Dou, deux v. doi.

Douaire v. doer.

Douber v. dober.

Double, doubler v. doble.

Doublier v. doble.

Douc, douce v. dols.

Douçor v. dols.

Douelle v. dove.

Douhe v. dove.

Douloir v. doloir.

Douner v. don.

Dous, doux v. dols.

Dous, deuil v. doloir.

Dous, deux v. doi.

Dousieme v. doi.

Douter v. doter.

Douve v. dove.

Douz v. dols.

Douze, douzime v. doi.

Dove, douve II, 239, réservoir, puis fossé, bord ou parement d'un fossé, bord d'un vaisseau quelconque ou douve; telles sont les significations successives de ce mot. Lmâ. doga, doa, dova, douva. Le v de la forme dove est intercalaire: doe après la syncope du g, d'où dove. Ceux qui, comme M. Chevalet, ont dérivé dove de l'allemand daube = douve. ahal. duba, hollandais duige, bas-saxon deue, ont méconnu la signification primitive de ce mot; sans compter que daube paraît dérivé du roman, car il n'a pas de racine dans les idiomes allemands. DC. a trouvé la véritable origine de dove dans le latin doga, vaisseau, vase, du grec δοχή, réservoir. La forme douelle = douve, est un dérivé de dove; DC. s. v. doëla; s. v. doa, doha, il donne douhe = canal.

Dovoir v. devoir.

Dovule v. doble. Doyen v. dix. Doz v. dolz. Dozaine v. doi. Doze v. doi.

Dragon, dragun I. 112, dragon, et espèce de bannière; de draco. Voy. DC. s. v. draco. C'est également à draco, avec le sens de dracunculus, que se rapporte targon, tarchon, ancien nom de l'estragon.

Drague, drasche, marc de l'orge qui a été employée pour faire de la bière; de l'anc. norois dregg, suéd. drägg, anglais dreg, faex. Cfr. Dief. G. W. II, 645. Les habitants de l'Ile-de-France appelaient, par dérison, draschiers, ceux du duché de Normandie (R. d. R. v. 9940).

Dragun v. dragon.

Drap, s. s. et p. r. dras II, 303, habit, linge, étoffe; être aux dras ou des dras de qqn., être à son service; - de là drapel, drapeau, chiffon, morceau de linge; d'où drapelet, haillon. Les Espagnols et les Portugais écrivent ce mot avec un t initial: trapo. Quelle est l'origine de drap? M. Diez pense à l'ancien norois drabba, lacerare, de sorte que la signification primitive serait morceau, lambeau, etc.; mais il est plus probable que drap a désigné d'abord une étoffe. Partant de ce point de vue, Frisch a dér, drap de l'allemand trappen, marcher lourdement, c'est-à-dire que drap signifierait étoffe tissue d'une manière très-serrée. Cette supposition me paraît sans fondement.

Drapel, drapelet v. drap. Dras v. drap.

Drasche v. drague.

Drasche, gousse, coque qui enveloppe le grain; de l'ahal. drescan, battre le grain; ainsi ce qu'on rejette en battant?

Draschier v. drague.

Dreceoir v. drescer.

Drechier v. drescer. Drecie, drecier v. drescer. Dreit, dreitement v. droit. Dreiture, dreiturier v. droit. Dreiz v. droit.

Drescer, drezcer, dresser, drecier, drechier II, 348, dresser, élever, diriger, redresser, lever; de directus, d'où l'on fit directiare : se drescier en piez, se mettre debout, se lever; dressier en la crois, en parlant de J.-C., pendre à la croix; de là drecie, voie, chemin, direction; dreceoir II, 261, dressoir; comp. adrescer, adresser, adrecier, adrechier, faire droit, rendre justice, rendre droit, remettre en son état, rétablir, faire réussir, disposer, mettre en ordre, diriger; esdresser, dresser, relever, tirer; redrescer, redrecier, rederchier I, 50. 304. II, 25. 160, redresser, relever, rendre droit. Cfr. droit.

Dresser v. drescer. Dreturier v. droit. Drezcer v. drescer. Drincant v. dringuer.

Drinker, drinkerie v. dringuer.

Drinquer, drinker, part. prés. drincant, drinkant, etc., boire ensemble; de là notre trinquer: drinkerie. bacchanale, partie de débauche; de l'allemand trinken, goth. drigkan, ahal., anglo-saxon drincan, etc., boire.

Drois v. droit.

Droit, dreit, s. s. et p. r. droiz, drois, dreiz, droit, direct, bon, juste, équitable, vrai, et adverbialement; substantif droit, justice, équité; de directus; directum pour jus. Avoir droit opposé à avoir tort I, 70. 136; mais aussi déjà avoir tort ou raison I, 277; sera (ert) le tort et le droit I, 176; à droit, ju-. stement, à droit; faire droit et justice I, 182; faire droit à ggn. I, 288; tenir droit à qqn., respecter ses droits, les maintenir. Adv. droitement, dreitement I, 322, droitement, justement,) équitablement. De là droiture, dreiture, droit, justice; ce qui est dû à qqn., redevance; droiturier, dreiturier, dreturier I, 338. 350, équitable, juste, droit, sincère; seigneur droiturier, vrai et légitime. Comp. endroit, endreit prép. et adv. II, 350; de là le substantif endroit. Cfr. drescer.

Droitement v. droit.
Droiture, droiturier v. droit.
Droiz v. droit.
Dru, drud v. drut.
Drue, druerie v. drut.
Drugun v. drut.
Druion, druiun v. drut.
Drurie v. drut.

Drut, drud, dru, s. s. et p. r. druz, drus, ami, homme de confiance, amant; subst. fém. drue II, 232, amie, amante, maîtresse; de là druion, druiun, drugun, confident; druerie, drurie, amitié, attachement, amour, passion. De l'ahal. trût, drût aujourd'hui traut, dilectus; subst. amicus; servus. Cette racine se retrouve aussi dans le celtique, p. ex. gallois druth, meretrix, mais comme drut, etc. n'exprimait d'abord que l'idée d'amitié pure et fidèle, qui était une des plus belles qualités de la nation germanique, je crois être tout à fait autorisé à m'en tenir à l'allemand. Outre ce mot, on trouve l'adjectif homonyme dru, qui nous est resté, fort, robuste, vigoureux, serré, luxuriant, et voluptueux; d'où endruir, devenir fort et robuste, serrer, rendre compacte, dense. Les significations de cet adjectif nous reportent au celtique: gallois druth, gaillard, fringant; kymri drud, robuste, brave, courageux. Cfr. Dief. Celt. 246, G. W. II, 679.

Duc, duch, ducs, dus, dux I, 85. 86. 95, duc; de dux; de là ducesse, ducoise, ducheise, ducheit, duchet, ducee

(fém.), duché; duchete (fém.), duché; lmâ. ducatus, prov. ducat, ital. ducato; ducheaume II, 4, ducheame, duché, forme rare composée sur le modèle de roialme, roiaume = regalimen, de regalis.

Duce v. dols.

Ducee v. duc.

Duceise v. duc. Ducement v. dols.

Ducesse v. duc.

Duch v. duc.

Ducheame, ducheaume v. duc.

Ducheise v. duc.

Ducheit v. duc.

Duchete v. duc.

Duchiet v. duc.

Duchoise v. duc.

Ducoise v. duc.

Ducs v. duc.

Dudzime v. doi.

Duel v. doloir.

Dues v. doloir.

Duez, deux v. doi.

Dui v. doi.

Duire II, 252; part. duit, habile, exercé, expérimenté; comp. aduire II, 252, adducere; conduire II, 252, conducere, d'où aconduire II, 253; conduit I, 308. II, 213, conduite, direction, sauf-conduit; conductus; deduire, desduire II, 253, deducere, qui, dans la basse latinité, prit le sens de s'amuser; deduit, desduit I, 253. 366, plaisir, déduit; deductus; enduire II, 253; entreduire, entroduire II, 253. R.d. S. G. 22. 36, introducere; esduire II, 253; sosduire, souduire II, 253. I. 272; surduire II, 253; reduire II, 253.

Duit, habile v. duire.

Duit subst. masc., conduit, trad. par aquaeductus Q. L. d. R. IV, 408; de ductus; dois subst. fém., conduit, canal: Quant les poissons fait en la dois mucier (G. l. L. I, 264); de ductio. Cfr. duire.

Dul v. doloir.

Dulce, dulcement v. dols. Dulcor v. dols.

Duluve II, 130, déluge; diluvium. La forme déluge s'est formée comme sage, etc.

Dum, s. s. duns, duvet; (cfr. aleiion;) dumet dans Rabelais I, 13, dans le patois normand deumet; lmâ. duma; de l'anc. norois dûn, duvet. Duvet estil le même mot que dumet, et d'où vient le v?

Dum v. donc et II, 285.

Dun 1. p. s. prés. ind. de duner.

Dun, don v. don.

Dun, dunc, dund, d'où, adv. et pron. rel. II, 285. I, 162, glos ont.

Dun v. donc et II, 283.

Dunches v. donc et II, 283.

Duner, dunner v. don.

Dunkes v. donc et II, 283.

Duns v. dum.

Duns adv. v. donc et II; 283.

Dunt adv. et pron. rel. II, 285. I, 162, glos. ont.

Dur, dure II, 55. 259, dur; de durus; adv. durement I, 90. 173. 210. 215. II, 71, fortement, extrêmement, beaucoup, avec excès; durtet, durte II, 202. 221, dureté, peine, affliction: duritas; duresce I, 220, dureté; endurement I, 152, endurcissement. Verbe prov. endurar, indurare, endurcir, devenir dur. Cfr. durer.

Durable, durablement v. durer. Durablete v. durer.

Durement v. dur.

Durer II, 27. 53. 118. durer, s'étendre, supporter, vivre; de durare; comp. endurer, endurer, souffrir, supporter, adurer, ordinairement au part. passé adureie, adure I, 373. 79. II, 283, supporter, endurer, endurcir; de obdurare, avec changement de la préfixe. Aduré est une épithète fréquente des héros: l'endurci, l'infatigable, le brave. Durable, durable, éternel; durabilis; adv. durablement, éternellement; durablete, durée; durabilitas; comp. perdurable, pardurable I, 232, éternel; perdurablement, pardurablement, éternellement; perdurablete, longue durée, éternité. Cfr. dur.

Duresce v. dur.

Durfeuz II, 142, malheureux, misérable, pauvre, besogneux; mot d'origine allemande: ancien norois thurfi, besogneux; allmod. dürftig; vb. goth. thaurban, être nécessiteux, dans le besoin; ahal. durfun, durfen; allmod. dürfen.

Durte, durtet v. dur.

Dus, duc. v. duc.

Dus, deux v. doi.

Dusc' pour dusque.

Dusque, desque, juske, jusque, jeske, jesque, gesque, josque, jusche prép. II, 371; comp. enjoske, II, 372; conj. II, 380; enjosk'atant que II, 381.

Dutance v. doter.

Dute, duter v. doter.

Dux v. duc.

Duzime v. doi.

## E.

E conj. II, 382. Eage v. edage. Eame v. healme. Eas de als I, 132. Eaue v. aigue. Eauls, eaux de als I, 132. Eave v. aigue.

Eax de als I, 132. Ebaubir v. baube. Ecclesial v. eglise. Eche, esche, mèche, amorce; de

Edage, eage; aage, aaige, aige; eded, eët, eë, aëit (aëiz) aë II, 10. I, 106. 407. 203. 263. 266. 240. 312, etc., la durée de la vie, vie, âge; de actas. La suffixe age s'explique par une forme latine actaticus; ačit, eded, etc. dérivent directement de actas (actat). Dans la forme moderne, il n'est resté que la terminaison: a-age; le circonflexe tient ici lieu du radical. La forme aige prouve que la contraction s'est faite de bonne heure.

Eded v. edage.

Edefiement, edifiement v. edifier. Edifier I, 225.366, bâtir, construire, édifier; aedificare; de là edifiement, edefiement, édifice, bâtisse.

Eë, eët v. edage.

Efface II, 131. C'est le seul exemple que j'aie de ce mot inconnu à tous les Glossaires. Il paraît signifier vestiges indiqués par des dégâts, des ravages, et alors il pourrait être rapporté à face, effacer, v. s. e. v.

Effanche v. enfant,

Effant v. enfant.

Effonder v. fond.

Effondrer, effundrer v. fond.

Effraer v. froior.

Effraier v. froior.

Effraindre v. fraindre.

Effreer v. froior.

Effrei v. froior.

Effreison v. froior.

· Effroi v. froior.

Effronteiement v. front.

Effronteit v. front.

Egal v. ewer.

Eglise, iglise, par aphérèse glise, forme rhinitique englise, eynglise I, 56. 126. 166. 233. II, 172, église; ecclesia: prov. gleiza, glieyza, esp. iglesia, ital. chiesa; ecclesial II, 191, d'église, ecclésiastique.

Egre, egrement v. aigre.

Eide v. ajude.

Eïe v. ajude.

Eigre v. aigre.

Eikevos II, 286.

Eile, eille pour elle I, 128.

Eine v. anc.

Eincor II, 287 et Gloss. ore II.

Eins, einz, avant v. ans.

Einsi, einsine v. ensi et II, 273. Eir v. hoir.

Eis, es, mot qui entre dans la composition de beaucoup d'autres, surtout des adverbes; de ipse, ipsum, prov. eps, eis; esement, essiment, ensement, ansement, ansiment II, 277.

Eissi v. ensi et II, 274.

Eissil, essil, exil, exill I, 62. 126. 183. 286. 327. II, 307, exil; ruine, ravage, destruction, dévastation; exilium; vb. eissillier, essiler, escillier I, 88. 287. 303. 309. II, 338, exiler, bannir, détruire, ravager, extirper, maltraiter, tourmenter, accabler de maux; d'où eissillor, dissipateur.

Eissiller, eissillier v. eissil.

Eissillor v. eissil.

Eissir v. issir.

Eissis, ainsi les 1, 135.

Eisvos II, 286.

Eit v. hait.

Eiz v. es, abeille.

Ekevos II, 286.

El pour al I, 50; contraction de en le I, 50; eu pour el I, 51; plur. els, elz, d'où es I, 54. 55; ens pour en les I, 55.

El pron. indét. v. al III.

El pour ele I, 127.

Ele II, 178. 302, aile; ala.

Ele, eles, el, els pron. pers. fém. 3e pers. elle, elles; illa.

Election v. lire.

Eleecer v. liet.

Element I, 75. 82, élément; elementum.

Elin, de naissance distinguée, noble, gentilhome; lmâ. adelingus, edelingus. Elin est une contraction de l'ahal. adaline, ediling, même signification.

Elle, elle I, 128,

Ellever v. lever.

Ellevos II, 286.

Ellieut v. lire.

Ellieve de elliever v. lever.

Ellire v. lire.

Ellit v. lire.

Elme v. healme.

Eloquence, eloquenche I, 367. II, 216, éloquence; eloquentia.

Els, eux v. als.

Els pour eles I, 127.

Els, elz article v. el.

Eluec v. lieu et II, 200.

Em v. en pron. et prép., et I, 175. II, 349.

Embarnir v. baron.

Embatre v. batre.

Embasmer v. bausme.

Embedeus, embedui I, 112.

Embler, ambler, enbler I, 73.172. II, 51, ôter, enlever, prendre, voler, dérober; s'embler II, 187, s'échapper, s'esquiver, se soustraire, fuir, éviter; s'en embler, ib. Part. pas. empl. subst. dans l'expression adv. en emblee, clandestinement. Embler vient, comme le dit Ménage, de involare = voluta rapere, lmâ, imbulare, imbolare. Cfr. voler. M. Chevalet dérive le part, pas. emblet. L. d. G. 25 de ablatus avec m intercalaire. Tout cela est bel et bon, mais l'infinitif embler, que M. Chevalet passe sagement sous silence, ne peut venir de ablatus; et admettant même une nouvelle formation ablatare, toujours avec mintercalaire, on n'aurait jamais obtenu qu'ambleter, dont le part. serait ambleté et non emblé,

Emboivre v. boivre.

Embracer, embracier v. bras.

Embrasement v. brase.

Embraser v. brase.

Embrasser v. bras.

Embron v. embronc.

Embrone, embron, embrune, embrun, et avec n enbrone, etc., II, 254, baissé, en bas, la tête basse; puis pensif, soucieux, chagrin, colère; vb. embroncher, embruncher, anbrunchier, baisser, plier, s'affaisser, devenir sombre. Racine? Ce qu'on a dit jusqu'ici de l'origine de ces mots ne vaut pas la peine qu'on y songe; v. L. Duchat et Noëls bourguignons s. v. ambruncher. Embrone signifiait aussi couvert, affublé, enveloppé, comme embroncher, couvrir, cacher, envelopper, affubler. Est-ce le même mot dans cette signification?

Embroneher v. embronc.

Embrun, embrune v. embronc.

Embruncher v. embronc.

Embuissier v. bois.

Embusehement v. bois.

Embuscher v. bois.

Emende v. amender.

Eminage v. mine II.

Emine v. mine Il.

Empaluer v. palu.

Emparcher, emparchier v. parc.

Emparement v. parer.

Emparenter v. parent.

Emparer v. parer.

Emparler, emparlier v. parole.

Empeescher v. depescher.

Empeirer v. pis.

Empereis v. empire.

Empereor, empereour v. empire.

Empereres v. empire.

Empereris v. empire.

Emperial v. empire.

Empeschement v. depescher.

Empescher v. depescher.

Empestrer v. paistre.

Empirance v. pis.

Empire, empire, pouvoir, commandement, juridiction; imperium; empereres, empereor, empereour I, 73. 174. 5, chef, commandant, empereur; imperator; empereris, empereis I, 394, impératrice; imperatrix; emperial, impérial; imperialis;

drap imperial, drap qui servait de pavesade.

Empirement v. pis.

Empirer, empirier v. pis.

Emplastre II, 118, emplâtre; emplastrem (ἔμπλαστον). Emplastre, emplaistre signifiaient aussi emplacement, lieu vide; que l'on aphérésa en plastre, plaistre, emplacement, sol aplani, plancher, d'où plastron. Dans ces significations ces mots ont la même origine: écusson, d'où les significations plaque, plancher. Notre plâtre est égal à plastre. V. DC. amplastrum, plastrum.

Empleite v. plier.

Emploier v. plier.

Emploite, emploiter v. plier.

Emplovoir v. plovoir.

Emporter v. porter.

Emprains v. prains.

Empreingner v. prains.

Emprendre v. prendre.

Empres, empries v. pres et II, 362.

Empresser v. presse.

Emprinse v. prendre.

Emprise v. prendre.

Emprunter, enprunter I, 172. II, 139, emprunter; part. passé déjà aussi embarrassé; sbst. emprunt, emprunt; ital. improntare, qui, dit-on, a été pris du français, valaque, inprumuta, prêter et emprunter. On dérive ordinairement emprunter de promere ou plutôt de promptare, v. Mén. s. v.; mais cette étymologie aura toujours quelque chose de forcé dans la signification de recevoir de l'argent, et le valaque inprumuta s'oppose pour la forme. Denina a pensé à petere mutuum ; en effet mutuum est en jeu, dans la composition promutuum. Quiconque a voyagé dans nos provinces, a entendu plus d'une fois prunter au lieu de prêter, et, si toutefois ce n'est pas une formation postérieure sur emprunter, elle servira d'appui à l'étymologie de promutuus, avancé, ou promutuum, prêt, d'où promutuare, inpromutuare, étymologie pour laquelle la forme valaque est une preuve irréfragable. Il y a cependant une chose à remarquer dans la forme française, c'est la voyelle u, tandis qu'on aurait dû avoir o, comme dans l'ancien béarnais empront. Dans Agolant, G. d. V. p. 193, c. 2 et 172, c. 1, on lit empruté pour emprunté; le trait ordinaire d'abréviation du n a-t-il échappé à l'éditeur?

En, on v. hons.

En, an, em, am prép. II, 349; comp. enmei, enmi II, 359; en ce que conj. II, 375.

En, ent, end, int, an, em pron. I, 175. 176, en, de là, d'ici.

Enaises v. anaises.

Enamorer v. amer.

Enardoir v. ardoir.

Enarmer v. arme.

Enarmes v. arme.

Enartos v. art.

Enasprie v. aspre.

Enbatre v. batre.

Enbler, aller l'amble v. ambler.

Enbler, ôter v. embler.

Enboeir v. boe.

Enbrone v. embrone.

Enbuier v. buie.

Encainner v. chaaine.

Encalcer v. enchalcer.

Encantement v. chanter.

Encanteor v. chanter.

Encanter, mettre à l'enchère v. quant I.

Encanter v. chanter.

Encanteres v. chanter.

Encartrer v. chartre.

Encaucer v. enchalcer.

Encaucher v. enchalcer.

Encaus v. enchalcer.

Encaynner v. chaaine.

Enceinte v. ceindre.

Enceis v. ans.

Encembeler v. cembel.

Encens I, 56, encens; prov. encens, ences; ital. incenso; de incensum pour thus; d'où vb. encenser, encenser; encensier, encensoir.

Encenser v. encens.

Encensier v. encens.

Encerchaule v. cercher.

Encercher v. cercher.

Encercheur v. cercher.

Encerchier v. cercher.

Encercier, encerquier v. cercher.

Enchacier v. chacier.

Enchainer v. chaaine.

Enchalceanment v. enchalcer.

Enchalcer, enchaucer, enchaucher, encaucher, encalcer, encaucer, enchaucier, etc. I, 135. 336. II, 212. 244, poursuivre, pourchasser, propr. être aux talons de qqn.; de calx; sbst. enchalz, enchauz, encaus I, 256, poursuite, chasse; prov. encaussar, encaus; ital. incalzare, incalciare; anc. esp. encalzo; adv. enchalceanment I, 342, avec poursuite, d'une manière poursuivie, avec feu. Rayn. L. R. III, 351 conford encaussar et encassar= enchaucer et enchacier, et il rapporte à tort le premier à cassa, chasse; Roquefort commet la même faute, tout en dérivant, je ne sais comment, de quassare. Cfr. cauche. Et avec la préfixe es: eschaucier, escauchier I, 149, être hors d'haleine, s'amatir, être à bout, n'en pouvoir plus; propr. être détalonné; avec des: descalchier II, 362, chasser, poursuivre. De foris calcare, vient forschaucher, forchaucher I. 54, fouler aux pieds, abaisser, opprimer, écraser, déshonorer, outrager. Du simple caucher, caucer, cauquer, presser, de calcare, et de l'allemand mar, mahr, anglo-saxon, islandais mara, incube, cauchemar, bas-saxon maar, moor, nous avons fait cauchemar. Un verbe qui tient à la même racine est eschaleirer II, 268, ruer, regimber, se montrer récalicitrant; propr. ex-cal-citrare. Quelque lourde que paraisse cette forme infinitive, elle est exacte; on ne saurait obtenir la forme eschal-cirrouent d'autre façon. Les M. s. J. ont, pour ce verbe, scancelhier, v. s. v.

Enchalz v. enchalcer.

Enchanteeur v. chanter.

Enchanteler v. chantel.

Enchantement v. chanter.

Enchanteor v. chanter.

Enchanter, enchanteresv.chanter.

Enchanter, mettre à l'enchère v. quant I.

Enchantur v. chanter.

Enchapt II, 254, v. eschaper ad fin.

Encharger, enchairgier v. char I.

Encharrauder v. charme.

Enchartrer v. chartre.

Enchasser v. chacier.

Enchaucer, enchaucier v. enchalcer.

Enchaucher v. enchalcer.

Enchauz v. enchalcer.

Enche, enque, encre; abrégé de encaustum, encre de couleur pourpre à l'usage des empereurs d'Orient; ital. inchiostro, anglais ink.

Encheoir v. chaor.

Encherchier v. cercher.

Encherquer, encherquier v. cercher.

Enciter v. citer.

Enclin, encliner v. cliner.

Encloer v. clo.

Encloeure v. clo.

Encloistre v. clore.

Enclore v. clore.

Enclume, englume II, 385, enclume; prov. encluget, enclutge; ital. incudine, incude; esp. yunque; cat. enclusa; de incus, incudis; comme l'a dit Ménage.

Enclus v. clore.

Encoi v. hui et II, 297,

Ençois v. ans.

Encolper v. colpe.

Encombre, encombrement v

Encombrer v. comble.

Encombreus v. comble.

Encombrier v. comble.

Encombros v. comble.

Encomencement v. comencer.

Encomencer, encomencier v. comencer,

Encontre, encontree v. contre.

Encontrement v. contre.

Encontrer v. contre.

Encontrester v. steir.

Enconvent, pour en convent v. venir.

Enconvertir v. vertir.

Encorcer v. cort.

Encorre, encorrement v. corre.

Encortiner v. cortine.

Encoste v. costeit et II, 356.

Encourtiner v. cortine.

Encovir v. covoitous.

Encovrir v. covrir.

Encroer v. croc.

Encroissement v. croistre.

Encroistre v. croistre.

Encrouer v. croc.

Encrouter v. engrot.

Encumbrer v. comble.

Encuntre v. contre.

Encurtiner v. cortine.

Encusement v. encuser.

Encuser II, 341, accuser; d'où encusement II, 98, accusation; de incusare (incausa); comp. desencuser, disculper; escuser, eschuser I, 364. 389. 402, excuser, dispenser, absoudre; de excusare; d'où escus, excuse. Cfr. cause, acuser.

Encuvir v. covoitous.

EncuvizII, 161. C'estainsi que porte le texte édité par M. Le Roux de Lincy, mais il faut lire ou encuviez ou encuveiz, 2e p. pl. imp. ou prés. ind. de encuvir,

End v. en et I, 175.

Endemain v. main II.

Endementiers II, 283 et dementre.

Endementres II, 283 et dementre.

Endemetre v. metro.

Endenter v. dent.

Endeter (s') v. devoir.

Enditement v. ditier.

Enditier v. ditier.

Endoctrinement v. doctrine.

Endoctriner v. doctrine.

Endormir v. dormir.

Endreit v. droit.

Endroit v. droit.

Endruir v. drut.

Endui I, 112.

Enduire v. duire,

Endurement v. dur.

The Table 1. au

Endurer v. durer.

Enemi v. amer.

Eneslepas, lis. en es le pas, v.II, 298.

Enfance, v. enfant.

Enfancegnon v. enfant.

Enfancon v. enfant.

Enfançunet v. enfant.

Enfant, anfant, et par assimilation effant, s. s. enfes, anfes I, 71. 72. II, 30, enfant; noble; titre d'honneur qu'on a donné aux fils des rois, princes et grands seigneurs; esp. infante; de infims; dim. enfanton, enfançon, enfancegnon, enfançunet I, 99. II, 184, pctit enfant; vb. enfanter, anfanter I, 106, enfanter; d'où enfantement I, 190, enfantement; enfanture, naissance;—enfance, effanche I, 85. 251, enfance, enfantillage, folie; infantia; enfantil I, 230, enfantin; infantilis.

Enfantement v. enfant.

Enfanter v. enfant.

Enfantil v. enfant.

Enfantosmer v. fantosme.

Enfarmeteit v. infermete.

Enfer, enfern, infier I. 230. II, 65. 300. 312, enfer; infernum; infernal, enfernal I, 69. II, 23, infernaus gen. com I, 102, infernal, infernalis. Le

prov. et l'esp. ont formé le vb. infernar, enfernar, damner.

Enfermer v. ferm.

Enfermete, enfermetet v. infermete.

Enfern v. enfer.

Enfernal v. enfer.

Enferte v. infermete.

Enfes v. enfant.

Enfiler v. fil II.

Enflamber v. flame.

Enflamer, enflammer v. flame.

Enfler I, 129. 361, enfler, grossir, enorgueillir; inflare.

Enfoir, enfouir v. foir.

Enforcer, enforcier v. fort.

Enforcis v. fort.

Enfouoi, enfouoit part. de enfoir.

Enfraindre v. fraindre.

Enfrener v. frein.

Enfrum, enfrun V. s. 1. M. 38, gourmand, insatiable, avare, dur, rude; de in et frumen, gorge, ainsi dans la gorge, propr. en frum.

Enfrun v. enfrum.

Engager v. gage.

Enganer, enganner II, 202. L. d'I. p. 23. L. d. M. p. 54, tromper, abuser; ital. ingannare, prov. enganar, esp. engañar; langues qui ont en outre le subst. qui semble manquer en français, prov. engan, ital. inganno, esp. engaño; lmâ. gannum. La lettre radicale a ne permet pas de dériver ces formes de ingenium (cfr. engien), comme on le fait ordinairement; ni, avec M. Diez, de l'ahal. geinôn, ouvrir la bouche, bâiller, sans compter qu'ici la signification ne correspond pas. On a songé au celtique; le gallois et l'irlandais gang-aid signifie en effet tromperie, perfidie, mais gang n'aurrait pas produit les formes citées. Il existe dans l'allemand un radical gam, gom, signifiant delectatio, ludus, dont l'on a entre autres: ancien norois gums = gams, delusio, anglo-saxon gamen, badinage, dérision, moquerie, et d'ici par contraction gamn, d'où gamn, gan, radical de nos formes. Le nom du fameux traître Ganes, Ganelon, appartient à cette famille.

Enganner v. enganer.

Engarde v. ansgarde.

Engeignier v. engien.

Engendreor v. genre.

Engendrer, engendreres v. genre.

Engendreure v. gene.

Engenier v. engien.

Engenoiller v. genol.

Engenrer v. genre.

Engenreure v. genre.

Engenui v. genre.

Enger, emplanter, d'où multiplier, pulluler, remplir, embarrasser. Les significations de ce verbe se sont développées dans l'ordre que j'indique, et, au XVIe siècle, il n'exprimait encore aucune idée péjorative. Nicot, parlant de la nicotiane, dit dans son Trésor: "espèce d'herbe, de vertu admirable", qu'il (Nicot),, envoya en France en 1560, dont toutes les provinces ont été engées et peuplées". Il est probable que l'herbe miraculeuse de Nicot a été pour queh. dans la signification qu'on attribua plus tard exclusivement à enger. Ménage dér. enger, d'où engeance, d'ingignere, et, quoique la contraction soit un peu forte, il ne se trouve aucune étymologie plus convenable. Le port. a engar, tourmenter, presser, qui, pour la forme, peut être comparé à notre enger, mais non pour le sens primitif, à moins toutefois que engar n'ait suivi la même marche que enger pour en venir à sa signification actuelle. Si, dès le principe, engar a signifié tourmenter, on peut le dér. de enecare, martyriser, et il n'a rien de commun avec enger. Dans le pays de Bray, anger signifie encore procurer, fournir, et ange, espèce, graine; p. ex.: donnez-moi de l'ange de vos pois,

Engien, engin, engieng, enging I, 84. 162. 169. 279. II, 99. 251. 361. R. d. S. G. 2127, esprit, esprit inventif invention, art, industrie; machine de guerre; ruse, finesse, subtilité, fourberie, machinerie, tromperie: de ingenium; d'où engignier, engingner, engigner, enginner, engenier, engeignier I, 293. II, 15. 74. 336. Brut. 9790. Ben. I, 1633, inventer, imaginer, trouver quelque moyen, machiner, tromper, duper, surprendre, séduire. La Fontaine (fab. IV, 11) s'est encore servi de ce verbe très-expressif et son exemple aurait dû engager nos écrivains modernes à le faire revivre. Engigneres, engigneor, angigneor, engigneur I, 77. 110, ingénieur; machiniste, amorceur, allécheur; engignos, engingnos II, 33, ingénieux, industrieux, adroit, habile, rusé, trompeur; ingeniosus; et par aphérèse, comme le provençal ginhos, gignos P. d. B. 5434, avec la même signification. Notre verbe s'ingénier, le subst. ingénieur, se rangent ici; génie vient de genius.

Engieng v. engien.
Engigneor v. engien.
Engigner v. engien.
Engigneres v. engien.
Engigneur v. engien.
Engignier v. engien.
Engignier v. engien.
Engin, enging v. engien.
Engingner v. engien.
Engingner v. engien.
Engingnos v. engien.
Engingnos v. engien.
Enginner v. engien.
Enginner v. engien.

Englise v. eglise.

Englume v. enclume.

Engoint I, 255 pour enjoint v. joindre.

Engraigner v. grant. Engrainer v. grant. Engrais v. engres. Engraisser v. cras.

Eugrande v. engrant.

Engrant, engrande, désireux, acharné, avide. Racine? car ce mot n'a aucune communauté avec grams, grains, comme l'admet Raynouard L. R. III, 494, ni avec engres ainsi que d'autres étymologistes l'ont avancé.

Engregier v. grief.

Engres, engries II, 213. 347, engrois, engrais, f. engresse II, 100. 293, empl. aussi subst., violent, impétueux, passionné, opiniâtre entêté, désireux, acharné, adv. engressement M. s. J. 472; engreste, angreste, violence, impétuosité, courage, férocité; engresser (s), s'opiniâtrer, s'acharner, se passionner; engresserie M. s. J. 472. Selon M. Villemarqué, engres viendrait du breton enkrez, inkrez, chagrin, agitation; mais je préfère une autre étymologie, sur la voie de laquelle met M. Le Roux de Lincy en proposant, quoique bien à tort, de lire agreste pour angreste Brut. II, 198, D'après cela, engres dériverait de agrestis, grossier, sauvage, féroce. Cfr.engrot, de aegrotus.

Engresse v. engres.

Engresser, engraisser v. cras.

Engresser, s'opiniâtrer v. engres.

Engresserie v. engres.

Engreste v. engres.

Engries v. engres.

Engrois v. engres.

Engrot, malade; engrotier, engroter II, 15, engruter R. d. R. I, 371. encrouter P. d. B. 1087, tomber malade, être malade; part. pas. employé subst; de aegrotus; aegrotare, avec n intercalaire. Cfr. heingre.

Engroter v. engrot.

Engruter v. engrot.

Enguardes v. ansgarde.

Enhalcer v. halt.

Enhaner v. ahan.

Enhanter v. hante.

Enhardir v. hardir.

Enhaucer v. halt.

Enhel (curs) II, 299 et glos. anheler.

Enhelder v. helt.

Enheldir v. helt.

Enhelement II, 299 et glos. anheler.

Enherber v. herbe.

Enherdir, hérisser, dresser: si enherdirent li poil de ma char, M. s. J. 483; de hirtus.

Enhermi, ie, tranquille, solitaire; part. pas d'un verbe enhermir, qui m'est inconnu; de l'ahal. hirmjan, quiescere.

Enheuder v. helt.

Enheudeure, enheudure v. helt.

Enhort v. enhorter.

Enhortement v. enhorter.

Enhorter, exhorter, engager, exciter; inhortari; d'ou subst. enhort, enort R. d 1. V. 242, exhortation, conseil, suggestion; enhortement II, 13, exhortation, instance, instigation, incitation.

Enhouder v. helt.

Enivrer v. ivre.

Enjoindre II, 238 v. joindre.

Enjoske v. dusque.

Enki v. anqui et II, 271.

Enlacer v. lac.

Enlaceure v. lac.

Enlaeier v. lac.

Enleecier v. liet.

Enlever v. lever.

Enlire v. lire.

Enlumineiet de enluminer.

Enluminer v. lumière.

Enmaladir v. malade.

Enmanantir v. manoir.

Enmei, enmi v. en prép. et II, 359.

Emmener v. mener.

Enmeu part. pas. de enmovoir.

Eumovoir v. movoir.

Enne II, 287.

Enuement II, 288.

Enoindre v. oindre.

Enoint v. oindre.

Enombrer v. ombre.

Enor v. honor.

Enorer v. honor.

Enorguellir v. orgoil.

Enort v. enhorter.

Enpenser v. pois I.

Enplaider v. plait.

Enporter v. porter.

Enprendre v. prendre.

Enpres v. pres et II, 362.

Enpries v. pres et II, 362.

Enpruef v. prop. et II, 361.

Enprunter v. emprunter.

Enquant, enquanter v. quant I.

Enque v. enche.

Enquerement v. querre.

Enquerrer v. querre.

Enqui v. hui et II, 297.

Enqui v. anqui et II, 271.

Enquoi v. hui et II, 297.

Enraciner v. raïs.

Enragier v. rage.

Enrichir v. riche.

Enroer v. roe.

Ens, en les v. el. et I, 55.

Ens, enz, ans, anz adv. et prép.II, 288. 351; comp. dens, denz, danz, dans II, 352; d'où dedenz, dedans, etc. II, 352.

Ensaigne, ensaigner v. signe.

Ensaignier v. signe.

Ensainte v. ceindre.

Ensanble II, 352.

Ensanglanter v. sang.

Ensanle II, 352.

Enscombrement v. comble.

Enseigne v, signe.

Enseigner, enseignier v. signe.

Enseignorir v. sendra.

Enseiner v. signe.

Enseir v. seoir et II, 80.

Enseller v. selle.

Ensemble, ensemle, ensemle, ensanle, ensanble II, 352, d'où ensemblement II, 352.

Ensemblement II, 352.
Ensement v. eis.
Ensemle II, 352.
Ensenge, ensenger v. signe.
Ensengne, ensengner v. signe.
Ensenle II, 352.
Enseoir v. seoir et II, 80.
Ensepouturer v. sevelir.
Ensepulturer v. sevelir.
Enserrer v. serrer.
Enseure, ensevre v. sevre.
Ensevelir pour lequel on trouve

Ensi, ansi, einsi, ainsi, insi, ensine, ensinques, ansine, einsine, ainsine, ainsint—eissi, issi, isi, issiques, issine, issint II, 273.
274, ensi que, eissi que, conj. II, 377.

aussi ensepelir, v. sevelir.

74, ensi que, eissi que, conj. 11, 377.
Ensiet II, 80.
Ensigner v. signe.
Ensine, ensinques v. ensi et II, 273.
Ensoignier v. soin.
Ensongement v. songe.
Ensongier v. soin.
Ensonier v. soin.
Ensoquetot, ensoquetout II, 228.
Ensounier v. soin.

Ensprendre v. prendre. Enssengnier v. signe.

Enstruire, estruire II, 253. I, 169; de instruere; estrument I, 181. 401, instrument, outil; instrument de musique; de instrumentum; estruire II, 253, édifier; extruere; construire III, 253; construere; destruire destruere; de là destruiement II, 14, 102, destruction, ruine, — destruction II, 199, destruction, ruine, de destructio; — pardestruire II, 253.

Ensurehetut II, 288.
Ensurketut II, 288.
Ent v. en et I, 175.
Entaille v. taille.
Entailler v. taille.
Entailler v. taille.

Entalmascher, entalemaschier v. mascher.

Entalenter v. talent.

Entamer I, 69, entamer, trancher, blesser, léser, enlever l'intégrité; prov. entamenar. Selon M. Dief. Celt. I, 142 de in et du celtique: kymri tam, morceau, gall. taman, souche, etc.; selon d'autres du gree êvréµveiv; enfin selon M. Diez I, 39 de attaminare, avec changement de préfixe, ce qui n'est pas sans exemple. Je préfère cette dernière étymologie, et pour la forme et pour le sens.

Entan v. an et II, 275.

Ente II, 142, greffe, plante, arbre à fruit; enter, anter, greffer, enter, réduire en état de culture; du grec ἔμφύτον, ἔμφυτεύειν. On trouve déjà dans la Loi salique impôtus, greffe, composé selon quelques-uns de in et néerlandais poot, patte, et sujet (à greffer), d'où l'abal. impitôn, etc., enter pour empter. Cfr. Dief. G. W. I, 415. II, 472 (add.). Le déplacement de l'accent sur la particule rend cette dérivation très-peu probable. M. Pott (Hall. Ltz. N. 207. 1845.) rapporte enteràimputare, inciser, entailler, qui conviendrait parfaitement, si ces significations pouvaient être prouvées d'une manière certaine. Cfr. Mén, s. v.

Entechier, exciter v. enticher.
Entecier v. taiche,
Entencion v. entendre.
Entendable v. entendre.
Entendant v. entendre.
Entendement v. entendre.
Entendible v. entendre.

Entechier v. taiche.

Entendre I, 185. II, 170, entendre, écouter, comprendre; entendre envers qqn. I, 71; avoir à coeur, prétendre, s'appliquer, s'affectionner, donner son attention, s'occuper, viser (v. II, 170, s'entendre à faire qqch., I, 281, entendre à qqch., I, 66. 386. etc.); de intendere; faire entendant, faire entendare, donner à entendre; être entendant,

être attentif, regarder; de là entendable I, 207, qui mérite d'être entendu, digne de confiance, de foi; intelligent ; facile à entendre, compréhensible; entendible, facile à entendre, intelligible; entendement I, 88, 117, 128, entendement, intelligence, explication, interprétation; intention; entente I, 388. II, 4. 143, attention, intention, attente, but, dessein: livrer entente, donner de la besogne; ententif, ve I, 160. ententius I, 195, attentif, affectionné; être ententis à gach. II, 53, y appliquer son esprit, y mettre ses soins; adv. ententivement, ententiement II, 174, attentivement, avec application d'esprit, soigneusement, instammant, avec instance; - entencion, entention I, 83. 180. 240, intention, affection, attention, dessein, application: intentio.

Entente v. entendre.

Ententiement v. entendre.

Ententif, ve v. entendre.

Entention v. entendre.

Ententius v. entendre.

Ententivement v. entendre.

Enter v. ente.

Entercier, entercer II, 301, reconnaître; du lat. moy.-â. intertiare, mettre en main tierce, en séquestre. Voy. dans DC. s. v. intertiare l'origine de ce mot, par laquelle on verra pourquoi mettre en séquestre devint synonyme de reconnaître.

Enterin v. entier.

Enterinance v. entier.

Enterment v. terre.

Enterrai, enterroie fut. et cond. d'entrer I, 244.

Enterrement v. terre.

Enterrer v. terre.

Enterver v. rover.

Enticer v. enticher.

Enticher, enticer, enticler, entechier R. d. l. V. 25, exciter, susciter,

suggérer, pousser à; de l'anglo-saxon stician, stican, piquer, poindre, stimuler; ahal. stehhan, stechan, ib. C'est à la même racine que se rapporte notre enticher, en parlant d'un fruit qui commence à se gâter, allm. anstecken. Il ne faut pas confondre enticher avec entechier, s. v. taiche.

Enticier v. enticher.

Entier, antier, entir, à la rime, intègre, irréprochable, sincère; de integer; adv. entierement, anterement I, 48. 345, intègrement, entièrement; de là enterin, comme entier adv. enterinement, entièrement, enterinement; enteriner, accomplir, exécuter, achever, cautionner; mot qui s'est conservé au palais; d'où enterinance, caution, sûreté.

Entierement v. entier.

Entierer v. terre.

Entir v. entier.

Entocher, entochier v. tocher.

Entoier v. toie.

Entor, entour v. tor I et II, 290.353.

Entornèrent (s') II, 38, lis. s'en tornèrent v. tor I.

Entert v. tort II.

Entosche v. toxiche.

Entoscher v. toxiche.

Entracoler v. col.

Entrafier v. foit.

Entraherdre v. aherdre.

Entraidier v. ajude.

Entraire v. traire.

Entrait v. traire.

Entraiter, entraitier v. traiter.

Entraler v. aler.

Entramer v. amer.

Entrant v. entrer.

Entraprocier v. proche.

Entrasalir v. saillir.

Entraseurer v. segur.

Entratirer v. tirer.

Entre, antre II, 352. 3, conjointement, ensemble, à la fois; inter; 132 ENV

comp. entremi, au milieu de; cfr. parmi; entre ci que, entre si que, entresque, antresque II, 372 et suiv.; antre ei à I, 235, d'ici à; entrues adv. II, 289; entruesque, entreusque conj. II, 382.

Entreamer v. amer.

Entreasenbler v. sembler.

Entrebaisier v. baisier.

Entreconsentir v. sens.

Entrecontrer v. contre.

Entrecorre v. corre.

Entredailler, entredaillier v.dail.

Entredire v. dire.

Entredit v. dire.

Entredoner v. doner.

Entreduire v. duire.

Entree v. entrer.

Entrefaillir v. faillir.

Entreferir v. ferir.

Entrelachier v. lac.

Entrelaissier v. laissier.

Entreluire, entreluisir v. luire.

Entremeller v. mesler.

Entrement v. entrer.

Entremente II, 283.

Entrementiers II, 283.

Entremetre, entremestre metre.

Entremi v. entre.

Entreoeire v. occire.

Entroil v. oil.

Entreorgiller v. orguel.

Entreoscher v. oscher.

Entreovrir v. aovrir.

Entrepooir v. pooir.

Entreprendre v. prendre.

Entreprinse v. prendre.

Entreprise v. prendre.

Entrer I, 60, 179, entrer, commencer; intrare; inf. empl. subst. entrée, commencement; part. prés. empl. subst. entrant I, 342, entrée; ingrédient, ce qui entre dans la préparation d'une médecine; — de là entree I, 48, entrée, action d'entrer, commencement; prov. intrada, ital. entrata; entrement II, 49, action d'entrer, entrée, amenage, arrivage; comp. rentrer, rentrer, recommencer; rentrement I. 257 même signification que le simple.

Entresait, entressait II, 288, 289.

Entreseit, entreset II, 288, 289.

Entresque v. entre et II, 372.

Entretant v. tant et II, 325.

Entretenir v. tenir.

Entretolir v. tolir.

Entretrover v. trover.

Entreus que v. entre et II, 382.

Entrevenir v. venir.

Entreveoir v. veoir.

Entrues, entruesque v. entre et II, 289. 382.

Entur v. tor I, et II, 290. 353.

Enui, enuier v. anoi.

Enuingndre v. oindre.

Enuint v. oindre.

Enuius v. anoi.

Enur, enurer v. honor.

Envaer v. voie.

Envaïe v. envaïr.

Envair II, 281, assaillir, attaquer, charger, entamer; notre envahir; subst. envaïe, attaque, choc, assaut; prov. envazir; envaïda. Du latin invadere, avec syncope de d, et, dans la langue moderne, intercalation de h.

Envei v. voie.

Enveier v. voie.

Enveillir v. viel.

Enveise, enveisement v. vice.

Enveiser v. vice.

Enveisie, enveisiet v. vice.

Enveisure v. vice.

Envelimer v. venim.

Envenimer v. venim.

Envermeillir v. verm.

Envermillir v. verm.

Envers v. verser.

Envers prép. v. vers.

Enverser v. verser.

Enviaille v. voie.

Envial v. voie. Enviaus v. voie.

Envie I, 107. II, 387, envie, désir; de invidia; envios, envieux, désireux, jaloux; invidiosus; envir I, 304, envier, désirer; invidere. Notre locution adverbiale à l'envi s'écrivait autrefois à l'envie, à l'euvie de qqn.; on en a retranché l'e final après le XVI° siècle.

Enviellir v. viel.

Envier v. envie.

Enviers v. vers et verser.

Enviezier v. vice.

Envilanir v. vile.

Envillenir v. vile.

Envios v. envie.

Environ v. II, 290 et virer.

Environner v. virer.

Envirun v. II, 290 et virer.

Enviruner v. virer.

Envis, enviz, à envis II, 289.

Envoi v. voie.

Envoier v. voie.

Envoisement v. vice.

Envoiser, envoiserie v. vice.

Envoiseure, envoisure v. vice.

Envoisie v. vice.

Envoleper v. envoluper,

Envoler v. voler.

Envoluper II, 85. Ch. d. R. p. 17, envoleper I, 407, envelopper, couvrir; desvoleper, ôter l'enveloppe, découvrir, débarasser; comp. de voluper, voleper; prov.envolopar, volopar, revolopir Rayn. L. R. On a dérivé voluper de volvere, volutare; mais ni l'un ni l'autre de ces verbes ne convient pour la forme. Je ne connais qu'un seul mot latin qui, pour la forme, puisse servir de racine, c'est volup, volupe, et il s'agirait de prouver que l'idée primitive de voluper a été celle de commodité, de confort, d'où se tenir chaudement.

Enyvrer v. ivre.

Enz, avant v. ans.

Enz, dans v. ens.

· Eo Serm. je, v. 1, 123.

Epars v. esparcir.

Er v. hier et II, 269.

Erbe v. herbe.

Erboie v. herbe.

Erbu v. herbe.

Ereiner, éreinter; de ren. Le t de la forme actuelle est intercalaire.

Eriçon v. heriçon.

Erier, eriere v. rier.

Eriter v. hoir.

Eritet v. hoir.

Erme v. herme.

Ermenie v. ermine.

Ermin v. ermine.

Ermine, hermine II, 25, hermine; de armenius, parce que la peau de cet animal, qui habite le nord de l'Asie, était tirée de l'Arménie, Ermenie, en langue d'oïl.

Ermite v. herme.

Ermoise I, 55, armoise, appelée vulgairement herbe de la St. Jean; corruption de artemisia; prov. artemezia, arsemisa, ital. artemisia; de là ermoisié, V. s.l. M., préparé avec de l'armoise.

Erramment v. erre.

Erranment v. erre.

Errant v. erre.

Erraument v. erre.

Erre, oire I, 306. II, 212. 368, voyage, chemin, marche, tout ce qui est nécessaire pour un voyage; dessein, projet, entreprise; errer, oirer, oirrer I, 154, 172, 196, II, 93; esrer I, 303, marcher, voyager, agir, se conduire; d'où errement, voyage, conduite, ordre, manière; comp. meserrer, mal agir, se conduire mal; adv. errant, erranment, erranment, erraument, erroment I, 146, 226. II, 211, incontinent, sur-le-champ. Dans la vie de St. Léger, on trouve edrar (Strop. 12 edrat, que M. E. Du Méril prend pour erat, avec d'intercalaire!), qui nous reporte au latin iter, iterare, ainsi que l'avait d'éjà pensé Ménage, et non pas de errare. En suivant cette dérivation, on traduira chevalier, juif errant, par chevalier, juif marchant, voyageant, ce qui est plus plausible et plus en accord avec l'idée qu'on attribuait à ces expressions, que si l'on songeait à allant çà et là, à l'aventure.

Errement v. erre.

Errer v. erre.

Erroment v. erre.

Error, errur I, 255. 265, erreur, faute, trouble, peine; error.

Erseir v. hier et II, 269.

Ersoir v. hier et II, 269.

Es adv. II, 287.

Es de ipse, v. eis.

Es en les v. el.

Es, eiz I, 191. M. d. F. fal. p. 243, abeille; pour eps, de apis ou apes; cfr. es de ipsum; dim. ewette Ben. v. 335, où le p syncopé dans es, reparaît sous la forme v, w, normand avette. La forme moderne abeille vient directement du latin apicula. Achier, ruche, apier; de apiarium.

Esbahiement v. baïf.

Esbahir, esbaïr v. baïf.

Esbaldir v. bald.

Esbalsi II, 281, lis. esbahi.

Esbaneier v. bande.

Esbaneis v. bande.

Esbanier v. bande.

Esbanir v. ban.

Esbanoier, esbanoiier v. bande.

Esbanois v. bande.

Esbatant v. batre.

Esbatement v. batre.

Esbatre v. batre.

Esbaudir v. bald.

Esbaudré v. baldret.

Esbloir II, 338, éblouir; selon M. Grandgagnage, et avec raison, de l'allemand: ahal. blôdi, plôdi, hebes, infirmus, timidus; ancien norois blaudhr;

vb. plôdan (transitif), debilitare, infirmare, goth. gaplauthian, forme qui explique le prov. (es, em) blauzir. Cfr. l'allemand moderne blödsichtig, oculis hebes.

Esboeler v. boel.

134

Esboilir v. bolir.

Esbouler v. boule.

Esboulir v. bolir.

Esbrander v. brant.

Esbraoner v. braon.

Esbraser v. brase.

Esbuiller v. boel.

Escachier v. catir.

Escafaut, eschafaut II, 25, échafaud. La forme primitive de ce mot a été escadafalt (DC. s. v. escadafault), italien catafalco, prov. cadafalc. Escafaut est une forme hybride, composée de cata, cada et de falco, falc. Le c final s'est permuté en t dans la langue d'oïl. Cata dérive de catar, voir, de captare, épier, (Rayn. Lex. R. III, 416), verbe que la langue d'oil n'a pas admis, à ce qu'il semble; falc est l'ahal. palko, palho, poutre. Le p a passé au ph, puis au f. Escafaut signifie donc proprement poutre d'où l'on voit. Nous n'aurions pas eu besoin d'emprunter notre catafalque à l'italien catafalco, qui n'a pas d'autre signification que escafaut.

Escaile v. escale.

Escailiere v. escale.

Escale, escaile, écaille; dim. escalete. Nous avons conservé les deux formes écale et écaille, dans un sens différent. Escale dérive de l'allemand schale, tout ce qui est en lames; ahal. scala, tegimen, gluma, testa, concha, etc. Le gothique skalja se trouve avec la signification tuile; mais M. Diefenbach, G. W. II, 233, prétend que ce n'était pas la seule. Escaile signifiait encore ardoise; escailliere, ardoisière. Cfr. le hollandais schalie, ardoise.

Escalete v. escale.

Escalguaite v. eschargaite.

Escame, escamel, eschame, eschamel II, 342, escabelle, petit banc de bois; de scamellum. Escabeau, escabelle, vient descabellum. Cfr. M. Grandgaguage, Dict. wal. s. v. hamai.

Escamel v. escame.

Escamp, escampee v. champ.

Escamper v. champ.

Escance v. chaor.

Escancer v. eschancer.

Escançon v. eschancer.

Escandele v. scandele.

Escandelisier v. scandele.

Escandle v. scandele.

Escandre v. scandele.

Eseanle v. scandele.

Escap, escapement v. eschaper.

Escaper v. eschaper.

Escapin v. escarpin.

Escar v. escharnir.

Escarir v. eschele.

Escarlate. Dans l'ancienne langue, ce mot désignait une étoffe et non une couleur. Il y avait des escarlates blanches, sanguines, vermeilles, etc. V. R. d. l. V. p. 169, note 2 et Ben. III, p. 801 s.v. escarlate. Escarlate dérive, dit-on, du persan scarlat; ture iskerlet.

Escarn v. escharnir.

Escarnir v. escharnir.

Escarnissement v. escharnir.

Escarpin, escapin, eschapin, espèce de soulier, escarpin, pantoufle. Dérivés dont le simple se trouve dans l'italien scarpa, soulier (à talon pointu). Nos mots escarpe, escarper paraissent être de la même famille; italien scarpa. Quelle est l'origine de ces mots? L'ancien norois skarpr, ahal. scarf, aujourd'hui scharf? V. Schwenk D. W.

s. v. scharf.

Escars v. eschars.

Escarteler v. quart.

Escarter, écarter; de carta (charta), comme le dit Nicot, mot d'abord employé au jeu de cartes, puis par métaphore dans le sens général de mettre de côté. Les cartes remontent au moins au XIV° siècle.

Escauchier v. enchalcer.

Escaveler v. chevel.

Escavi, eschevi I, 216, svelte (de corps), élancé, dégagé; de l'ahal. scafjan, former, ordonner. Il faut sousentendre bien, comme on disait formé pour bien formé v. former, molé pour bien molé, p. ex.: Aubris fu biaus, eschevis e moles (G. l. L. I, 85). Eschewid, Ch. d. R. str. 279, que M. E. Michel ne comprend pas, est notre mot. Prov. escafit, mal traduit par Raynouard L. R. III, 143.

Escercher v. cercher.

Escerpe v. escharpe.

I. Eschac, eschec, eskiec Fl. et Bl.v. 131, s. s. et p. r., eschas, esches, eskies, butin; de l'ahal. schâh, butin.

II. Eschac, eschec, eskiec, s. s. et p. r. eschas, esches, eskies, jeu des échecs. On dérive eschac du persan schach, roi, parce que le roi est la pièce principale. De eschac, on forma eschakier, eschequier, eskickier R. d. l. V. 77, etc., échiquier; nom par lequel on désignait aussi une cour de justice de la Normandie et l'Angleterre, ainsi que le trésor royal (Q. L. d. R. p. 238); - eschaquer, eschequer, eschekier, répartir également; - eschaquete, eskiekete, etc., notre échiqueté. V. DC. scacci, scacarium; et cfr. M. Sachs, Beiträge zur Sprachund Alterthumsforschung, 1ste Liefer., S. 98.

Eschacer, eschacier v. chacer.

Eschafaut v. escafaut.

Eschakier v. eschac II.

Eschaleirer v. enchalcer, verslafin.

Eschame, eschamel v. escame.

Eschampe, eschampee, même signification que escamp, escampec. Eschamper, fuir en toute hâte v. champ.

Eschancer, escancer, verser à boire; eschançon, escançon, échanson; de l'ahal. secnhan, seancjan, anglosaxon seencan, aujourd'hui schenken, verre à boire, donner; substantif seenho, seencho, seancjo, lmâ. scancio. Chinquer, boire beaucoup, boire à la santé, dérive également de schenken.

Eschançon v. eschancer.
Eschandele v. scandele.
Eschandre v. scandele.
Eschanteler v. chantel.

Eschap, eschapement v. eschaper. Echaper I, 175. 181. II, 151, etc., escaper I, 83. 137. 171, exaper I, 341, échapper, se sauver; ne pas eschaper pied 1, 200, phrase qui signifie ne pas échapper un seul. On a souvent dérivé eschaper de eschamper (v. s. v. champ); mais, comme l'a déjà fait observer M. Grundgagnage (s. v. haper), ce sont deux mots d'origine différente. bien qu'il ne sache pas s'expliquer la racine de eschaper. La lettre m ne disparaît pas devant le p. Eschaper dérive du roman cappa, manteau, ainsi excappare, sortir du manteau, parce qu'il gêne dans la fuite. L'étymologie hybride proposée par M. Diez I, 288. II, 349, ex et champf, ancien norois kapp, combat, n'a aucun fondement. M. Diez a en outre le tort, comme Caseneuve et Ménage, de confondre eschamper et eschaper. De eschaper vient eschap, escap, échappatoire; eschapement, escapement, échappement, fuite; moyen d'échapper. T. II, p. 254 on lit enchapt, qu'il ne faut pas confondre avcc l'italien incappare, tomber dans, de in et cappa; c'est le même en que dans ensuir, et l'auteur à considéré chaper, de eschaper, comme le radical d'un verbe composé. Il eût mieux valu écrire en chapt.

Eschapin v. escarpin.
Eschaquer v. eschac II.
Eschar v. escharir.
Escharer v. escharir.
Eschareer v. eschars.
Escharete v. eschars.
Escharde, écharde v. chardon.

Escharde, brèche; échalas, picu; vb. escharder, diminuer, fendre; dépouiller; de l'ahal. scartî, ancien norois skard, incisura; ahal. skertan, ancien norois skarda, faire des brèches, des coupures, diminuer.

Escharder, carder v. chardon. Escharder, fendre v. escharde.

Eschargaite, escalgualte, guet, sentinelle; d'où eschargaiter, eschilguaitier II, 297, faire le guet, épier; de l'allemand schaarwacht, guet que chaque citoyen devait faire à son tour. Nous disons aujourd'hui éschauguette, Cfr. gaiter pour les variantes de gaite.

Escharie v. eschele.

Escharir v. eschele.

Escharn v. escharnir.

Escharnir, escarnir, eschernir, eskernir, blâmer, railler, se moquer, honnir, mépriser, outrager; escharn, eskarn, eschern, eskern, dérision, moquerie, mépris, outrage, honte; de l'ahal. skernôn, se moquer; skërn, moquerie. Le n final de la forme substantive se perdit de fort bonne heure et l'on eut eschar, eskar, esker, II, 290, que Roquefort confond avec eschars; à eschar, en dérision. là escharnissement, eschernissement, eskernissement, escarnissement, raillerie, moqueric, insulte, injure, outrage; eschernisseor, eschernisseur, (cschernisseres,) railleur, moqueur.

Escharnissement v. escharnier.

Escharpe, escherpe, eschierpe, escerpe, écharpe, et poche suspendue au cou, comme le prouve le vers suivant: Puis mist main à l'escharpe, s'en traist le carrenon (Ch. d. S II, p. 123). Pour retrouver l'origine de ce mot, il faudrait avant tout savoir laquelle de ces deux significations a été la primitive; mais, en tout cas, escharpe dérive de l'allemand. Cfr. l'ahal. scherbe, poche; anglo-saxon scearfan, couper; l'all. mod. scharben ou schärben, couper. — Voy. Roquefort, s. v. escherpe.

Eschars, escars, ménager, économe, chiche, mesquin, avare; à cschars, en petite quantité; du lmâ. scarpsus, excarpus, part. de excarpere pour excerpere (DC. s. v.), réduire en petit. De là escharsement, avec ménage, en épargnant; escharcete, économic, épargne, ménage; escharcer, diminuer, affaiblir.

Escharsement v. eschars.

Eschas v. eschac.

Eschaucier v. enchalcer.

Eschauder v. chalt.

Eschaufement v. chaufer.

Eschaufer, eschaufier v. chaufer.

Eschaufeté v. chaufer.

Eschausfer v. chaufer.

Esche v. eche.

Eschec v. eschac.

Escheiteur v. scyre.

Eschekier v. eschac II.

I. Eschele, eschiele, escadron, bataillon, rang, colonne, corps de troupes. Au lieu de eschiele on trouve quelquefois eschiere, prov. esqueira; et il s'agirait de savoir si ces deux mots sont identiques dans leur origine, c'està-dire s'il y a eu changement de r en l ou de l en r. Dans le premier cas, eschiele i. e. eschiere dériverait de l'allemand scara, aujoud'hui schar, division, corps, dans l'allmâ, aussi rang, ligne; dans le second cas nous aurions la dérivation du latin scala. Cependant le verbe qui répond à ce substantif a toujours un r radical et cela pourrait faire pencher la balance pour la racine allemande, si l'on n'était en droit d'admettre deux radicaux différents: eschiele = scala et eschiere = scara, qui fut remplacé par le premier, tandis qu'on conserva le verbe d'origine germanique: escharit, escarir, escherir, départir, diviser, partager, séparcr, abandonner, ordonner, désigner, enseigner, suggérer; de là l'expression fréquente ad maisnie escharie I, 287, avec une troupe peu nombreuse (choisie?); escherie, eskerie, sort, destinée, condition; de l'ahal. scarjan, scerjan, ordonner, partager.

II. Eschele, eschiele, I, 66, échelle; de scala.

Eschelle, eschellette v. eschiele.

Escheoir v. chaor.

Eschequer v. eschac II.

Eschequier v. eschac II.

Eschercher v. cercher.

Escherie v. eschele.

Escherir v. eschele.

Eschern, eschernir v. escharnir.

Eschernissement v. escharnir.

Eschernisseor, eschernisseur v. escharnir.

Escherpe v. escharpe.

Esches v. eschac.

Eschet v. chaor.

Escheveler v. chevel.

Eschevi v. escavi.

Eschevin, eskevin, esquievin, échevin; de l'ahal. sceffino, sceffen; ancien saxon scepeno; all. mod. schöffe, schöppe, scheffen; de schaffen, régler, arranger, ordonner. Lmâ. scabinus, scabinius.

Eschewid v. escavi.

Eschi v. eschiver.

Eschiele, escadron v. eschele I.

Eschiele, échelle v. eschele II.

Eschiele, eschelle, eschille, sonnette, clochette; dimin. eschelette, eschilette, etc.; de l'ahal. scella, skella, skilla, aujourd'hui schelle, clochette.

Dans le latin du moyen-âge tintinmabulum signifiait souvent une espèce d'instrument composé de plusieurs clochettes de divers calibres suspendues en file à une barre de bois ou de fer et donnant des sons différents quand on les frappait l'une après l'autre en cadence. Ce tintinnabulum paraît avoir été traduit par eschelettes.

Eschiere v. eschele.

Eschierpe v. escharpe.

Eschif, eskip, esquif, embarcation; eschiper, esquiper, équiper et s'embarquer; eschipre, eskipre, marinier, marin, et non pas esquif, comme le dit M. F. Michel dans ses Glossaires de Trist. et de la Ch. d. R. Eschif du goth. skip, ahal. skif, seef, ancien norois skip, vaisseau; ainsi f et p final, comme dans la langue d'oïl; pour eschiper efr. ancien norois skipa, ordinare, constituere, eschipre de l'anglo-saxon sciper, anc. norois skipari, schiffer, dans l'allemand moderne.

Eschilguaitier v. eschargaite. Eschille, eschilette v. eschiele.

Eschine, eschinee I, 274, échine; prov. esquina, esquena, esp. esquena, ital. schiena. On dérive ordinairement eschine de spina, mais le p fait quelque difficulté pour le ch; je préfère l'ahal. skina, aiguille, pointe, épine. Spina a également la signification de épine et échine.

Eschinee v. eschine.

Eschiper v. eschif,

Eschipre v. eschif.

Eschirer, esquirer, escirer, déchirer, écorcher, égratigner; de l'ahal. skërran, scerran, gratter, etc. De là avec la prép. de, le composé deschirer, desquirer, descirer, dessirer, desirer I, 142. 407. II, 38, déchirer, écorcher, faire une plaic.

Eschis v. eschiver.

Eschiu v. eschiver.

Eschiver, eskiver, escheveir I, 225, éviter, fuir, esquiver; de l'ahal. sciuhan, skiuhan, aujourd'hui scheuen, fuir, éviter. Eschiu, eskiu, esqui, eschi (altération de eschiu), poltron, sans coeur, farouche, dur; de l'adj. scheu, fuyant par crainte, par répugnance ou par peur. T. II, 321 on lit eschiwid, dans la signification primitive du mot eschiver, c'est-à-dire éviter par crainte, craindre, cavere dans le texte latin; mais ici ce verbe se rapporte à la 2e ou à la 4e conj. J'admets le dernier cas: eschiwre = eschiure, en Normandie, pour eschiver des autres dialectes. On trouve en outre eschis (en s final), dans la signification de banni exilé, proscrit, chassé, privé, séparé, étranger; et alors il faut le dériver de excisus. Enfin, au lieu de cet eschis, on a, dans le même sens, eskui, escu I, 236, qui ne peuvent guère appartenir à une des deux racines indiquées, si toutefois l'orthographe est exacte; ou bien ui est-il un simple renversement de iu et u représente-til une forme normande non-diphthonguée?

Eschiwid v. eschiver.

Eschuser v. encuser.

Eschut v. escolter.

Escient v. scient.

Escientre v. scient.

Escillier v. eissil.

Escintele v. stencele.

Escirer v. eschirer.

Esclairer, esclairier v. clair.

Esclamasse v. clamer.

Esclarcir v. clair.

Esclarcistrat v. clair.

Esclarzir v. clair.

Esclas v. esclier.

Esclat v. csclier.

Esclate R. d. C. d. P. 33, race, famille, rejetons; de l'ahal. slahta, ib.

Esclenche, esclenque, gauche; de l'ahal. sline, gauche; holl. slink; allem. mod. link.

Esclenque v. esclenche.

Esclice, esclicer v. esclier.

Esclier, esclieer II, 241, fendre, rompre, briser, voler en éclats; de l'ahal. slizan, sleizan (selîzan), aujourd', hui schleissen, anglo-saxon slitan, briser, déchirer. De là esclit, esclice, éclat, et esclat, (esclaz, esclas), ibid; vb. esclater, éclater, voler en éclats.

Escliste v. esclistre.

Esclistre, escliste II, 44, éclair. Ce mot est d'origine allemande; l'ancien norois glitta, le suédois glitta, l'anglais glister, glitter, signifient briller. Cfr. Dief. G.W.II, 413. L'ancienne langue se servait aussi de espart pour exprimer la même idée. Eclair vient de éclairer, exclarare. On trouve dans nos patois: champenois lumer, faire des éclairs, de lumen; ancienne principauté de Montbéliard éluzet, éclair, de csluisir, ex lucere; Lorraine, alaude, éclair.

Esclit v. esclier.

Esclo, trace des pieds, vestige; prov. esclau, bruit du pied du cheval, et trace; de l'ahal. slag, slac, coup, transposé en scla, allmâ. slac, coup et trace. Cfr. R. d. l. V. p. 208.

Esclore v. clore.

Escoer v. coe.

Escole II, 393, école; schola (σχολή loisir).

Escolre v. escorre.

Escolter, esculter, ascouter, ascuter, escuter, escoter, escouter II, 268. 317. 326. écouter, attendre; de auscultare; cfr. Ben. s. v. escutoent et M. d. F. II, 360; de là escot, escut, eschut, escout, puis avec e, escoute 1, 293. II, 138, espion, guet; faire escout, estre en escout, écouter attentivement, épier; donner escout, donner audience.

Escomenier, escommenier v.

ESC

Escommeniement v. commun.

Escommunion v. commun.

Escommuniement v. commun.

Escondire, escundire I, 117, 237. 292, excuser, disculper, justifier, prétexter des excuses, contester, contredire, refuser, repousser, empêcher, défendre; et avec le pronom se; subst. escondit II, 29, excuse, justification, échappatoire, refus, opposition. Du lat. m.-â. excondicere. V. des détails Rayn. Lex. R. III, 152 s. v. escondire.

Escondit v. escondire.

Escondre v. esconser.

Escons v. esconser.

Esconser, escunser I, 88, cacher, se cacher; soleil esconsant, soleil couchant; part. pas. esconsé et escons, à la rime; de absconsus, avec syncope du b et puis permutation de l'a en e; ital. ascondere. De même qu'en prov., on trouve à la fin du XIIIe siècle la forme escondre, qui dérive de l'infinitif latin; esp., port. esconder. T. I, 235 esconser dans le seus de aombrer, v. s. v. Comp. resconser, rescunser II, 297, cacher, se cacher, se retirer; soleil resconsé, soleil couché. Quant à la forme sconser II, 44, ce n'est que esconser avec aphérèse de la voyelle e.

Escopir, escupir, eracher; prov. escopir, escupir; port., esp. escupir. Raynouard dérive escopir de spuere, mais cette étymologie est absurde quant à la forme; il aurait fallu, au moins, admettreexspuere == ecspuere, d'où, avec renversement, on aurait pu obtenir escupere; mais une pareille transformation est contre les usages de la langue d'oïl et du prov., l'espagnol seul la connaît. Ce mot scupir (Rayn. L. R. III, 155) est très-répandu; il s'est conservé dans le wallon scuipa, dans le valaque scuipire; le patois de Montbéliard a cuper (pro-

140

noncez e pour ainsi dire tiu, en tirant e t vers le q), sbst. cupet, cuperet, crachat; le gallois côp, cuip signifie écume (de la bouche), etc., v. Dief. G. W. II, 296; de sorte qu'on a le droit de chercher une origine particulière à scupir, cupir, qui se trouve sans doute dans le celtique.

Escorce, escorche II, 241, écorce; prov. escorsa; de cortex, avec influence du verbe suivant pour le es; vb. escorcer, escorchier, escourchier II, 229, écorcer, et écorcher; de excorticare. Caseneuve dér. escorce de scortum, cuir, scorteus, scortea, de cuir; en effet la peau et l'écorce sont regardées comme semblables, ainsi que le prouve le verbe; néanmoins je préfère la dér. de cortex, parce que les langues romanes effrent encore d'autres formes de cette famille: ital. corteccia, esp. corteza, port. cortiça, qui ne peuvent venir que de l'adject. corticeus, corticea. V. Mén. s. v. écorcher.

Escorcer v. escorce.
Escorchier, écorcher v. escorce.
Escorchier, écourter v. cort adj.
Escorcier, écourter v. cort adj.

Escornofle. On lit dans Ben. v. 15362: Cuit m'a li reis del escornofle, servi m'a d'estrange gastel. Ce mot que M. Fr. Michel ne sait s'expliquer, me semble fabriqué d'abord pour rimer avec sofle, qui si trouve au vers précédent, et ensuite pour maintenir la comparaison avec gastel. Escornofle a son radical dans escorner, humilier, outrager, honnir, couvrir de honte, c'està-dire proprement enlever les cornes à quelqu'un; de cornu. Cfr. de la même source écornifler.

Escorre, escurre, escoure, escolre II, 151 et suiv.; escorre la proie II, 152, note; escosse, escousse, ébranement, secousse (excussus), excussa; comp. rescorre, rescurre, rescoure, rescoure, rescoure, rescolre II, 151 et suiv.; rescosse, rescusse, rescousse, action de délivrer, de secourir, secours. Sur escouer et secouer (succutere) v. II, 154.

Escors, eszcorz v. cort adj. Escosse v. escorre.

Escot, espion v. escolter.

Escot II, 196, écot; lmâ. scotum, a d'abord signifié taxe, cens, redevance; DC. s. v. scot, et cfr. Ruteb. I, 448; vb. escoter, payer l'écot, être victime. De l'allemand: ancien frison skot, suédois skott, anglais scot, all. mod. schoss, impôt. La racine de l'homonyme écot signifiant éclat de bois qui reste sur une branche mal coupée, est aussi allemande: ahal. scuz.

Escote, écoute, corde attachée au coin inférieur de la voile; du suédois skot, ib., all. mod. schote, anglais sheat, sheet.

Escoter v. escot.
Escouer, écourter v. coe.
Escouer, secouer v. escore.
Escourchier v. escore.
Escourcier v. cort adj.
Escoure v. escorre.
Escousse v. escorre.
Escout, escoute v. escolter.

Escouter v. escolter. Escrafe v. escraper.

Escran, écran; de l'ahal. seranna, banc, selon les uns; de schragen, tréteau à pieds croisés, selon d'autres. M. Chevalet fait venir escran de skirm, tout ce qui protége, garantit, mais il ne dit pas comment cela est possible.

Escraper, enlever en râclant; du néerlandais schrapen, ib., allmâ. schrafen. De la même racine vient escrafe, escrefe, nageoire, encore sans e préposé dans les M. s. J., scrafe II, 114.

Escraser, écraser; de l'ancien norois krassa, briser, broyer.

Escraventer v. crever.

Escraveure v. crever.

Escrefe v. escraper.

Escregne v. escrin.

Escremic v. escremir.

Escremir, eskermir I, 387, escrimer, faire des armes, se battre, se défendre; escremie, eskermie, fait d'armes, jeu de l'épée, joute; de l'ahal. scirm, skirm, skerm, bouclier, protection; skirman, allmâ. schirmen, escrimer, combattre. Nos mots escrime, escrimer sont de cette source.

Escreture v. escrire.

Escreventer v. crever.

Escrivisse, écrevisse, et sorte d'armure, cuirasse faite en façon d'écailles; de l'ahal. krebiz, aujourd'hui krebs, écrevisse.

Escriegne v. escrin.

Escrienne v. escriu.

Escrier v. crier.

Escrignet v. escrin.

Escrin Q. L. d. R. 22, coffre, cassette, écrin; dimin. escrinet, escrignet, de serinium. Au même scrinium, par le moyen de screuna, chambre du bas étage, qui se trouve dans la loi Salique, on rapporte escregne, escrienne, escriegne, petite maison, licu où s'assemblent les femmes pour la veil-lée. Dans les derniers temps, on a élevé des doutes sur cette étymologie, sans toutefois la renverser par des raisons déterminantes.

Escrinct v. escrin.

Escripture v. escrire.

Escrire, escrivre II, 155, écrire, inscrire, graver; escrit I, 196, 316, écrit, ordonnance; scriptum; escriture, escreture, escripture I, 187. 251, écriture, écrit; Ecriture sainte; comp. descrire, descrivre II, 155, décrire, raconter, faire l'histoire de, describere; soscrire, souscrire; subscribere.

Escriture v. escrire.

Escrivre v. escrire.

Escrois v. croissir.

Escroistre v. croistre.

Escroler v. roe.

Escu v. eschiver.

Escueil, escueillir v. cueillir.

Escuel v. cueillir.

Escuele II, 297, écuelle; de scutella; prov. escudela, ital. scodella.

Escuier v. escut.

Esculter v. escolter.

Escume, écume; de l'ahal. scûm, anglais scum, suédois skumm, bas-saxon schuum, etc.; de là escumer, écumer. Voy. DC. les mots sous Escumator.

Escumengement v. commun.

Escumenier v. commun.

Escumer v. escume.

Escuminier v. commun.

Escunbrier v. comble.

Escundire v. escondire.

Escurser v. esconser.

Escupir v. escopir.

Escurel, escureil, escuriel, escurel, escureil, s. s. et p. r. escureils, escures, escures, écureuil; mantel d'escurel, manteau fourré ou garni de peaux d'écureuil; — de sciurus, diminutif sciurulus.

Escureil v. escurel.

Escurer v. cure.

Escureus v. escurel.

Escurie, écurie ; de l'ahal. scûra, allmâ. schiure, allmod. scheuer, lmâ. scuria.

Escuriel v. escurel.

Escuroil, escurol v. escurel.

Escuros v. escurel.

Escurous v. escurel.

Escurre v. escorre.

Escus v. encuser.

Escuser v. encuser.

Escusson v. escut.

Escut, espion v. escolter.

Escut, s. s. et p. r. escuz, escus I, 83. 97, bouclier; au figuré combattant; de scutum; escu de quartier I, 182, écu posé sur le côté; de là escuier, esquier I, 325. II, 328. 343, écuyer, titre que les jeunes gens prenaient à l'âge de quatorze ans, et qui leur accordait le port de l'épée (v. Roq. s. v.); escusson, écusson pour les armoiries.

Escuter v. escolter.

Escuz v. escut.

Esdemetre v. metre.

Esdevenir v. venir.

Esdire v. dire.

Esdit part. de esdire.

Esdresser v. drescer.

Esduire v. duire.

Esement v. eis et II, 277.

Esficher v. ficher.

Esfoldre v. foldre.

Esforbir v. forbir.

Esforcement v. fort.

Esforcer v. fort.

Esforehier v. fort.

Esforcier, esforcis v. fort.

Esfors, esfort v. fort.

Esforz v. fort.

Esfraindre v. fraindre.

Esfreer v. froior.

Esfrei, esfreier v. froior.

Esfreissement v. froior.

Esfreur v. froior.

Esfroi, esfroier v. froior.

Esfundrer v. fond.

Esgaiement v. gai.

Esgaier v. gai.

Esgard, esgarde, esgardement v. garder.

Esgardeor v. garder.

Esgarder, esgardeir v. garder.

Esgarderes v. garder.

Esgarer v. garer.

Esgart v. garder.

Esgoïr v. joïr.

Esgouter v. gote.

Esgrafer v. grafe.

Esgrafigner v. grafe.

Esgrugnier v. esgrumer.

Esgrumer, esgruner, esgrugnier, esgrunier, réduire en fragments, rom-

pre par petits morceaux, enlever un morceau, réduire en pondre; du holl. kruime, allmod. krume, bas-saxon kröme, anglo-saxon crume, petit morceau produit par broyement.

Esgruner, esgrunier v. esgrumer

Esguarder v. garder.

Esguarer v. garer.

Eshalcer, eshalcier v. halt.

Eshaucer, eshaucier v. halt.

Esinent (est) I, 48, est resté non rempli, non accompli, non acquitté, pendant. Esinent est un mot rare, qui tient à sinere, si toutefois j'en ai bien saisi la signification.

Esjoïance v. joïr.

Esjoie subj. de esjoïr.

Esjoir v. joir.

Esker v. escharnir.

Eskerie v. eschele.

Eskermie v. escremir.

Eskermir v. escremir.

Eskern, eskernir v. escharnir.

Eskernissement v. escharnir.

Eskevin v. eschevin.

Eskiec v. eschac.

Eskiekete v. eschac II.

Eskiekier v. eschac II.

Eskies v. eschac.

Eskip v. eschif.

Eskipre v. eschif.

Eskiu v. echivrer.

Eskiver v. eschiver.

Eskui v. eschiver.

Eslais subst. v. laier.

Eslaisser v. laier.

Eslection v. lire.

Esleecement v. liet.

Esleechier v. liet.

Esleccier v. liet.

Esleger, eslegier v. esligier.

Esleicier v. liet.

Esleire v. lire.

Esleit v. lire.

Esleue part. de esleire.

Esles subst. v. laier.

Eslesser v. laier.

Eslever v. lever.

Eslider, glisser, affleurer; de l'anglo-saxon slîdan, ib.

Esliecer v. liet.

Eslier v. lier.

Esliger v. esligier.

Esligier, eslegier, esliger, esleger II, 57. Ben. I, 1462, Fl. et Bl. 1294, compenser, payer. La forme de ce mot repousse toute liaison avec lier, et le sens même ne permettrait pas de l'y réunir ; il faudrait admettre l'idée d'engagement, et de là on ne saurait passer à compenser. On pourrait songer à legier, ligier, mais ici encore le sens ne concorde pas avec notre verbe. Eslegier a son origine dans la famille du goth. ligan, ahal. liggan, leggen, etc.; je prends pour point de départ la signification fixer, établir, qui se retrouve entre autres dans l'ancien frison laga, et, à tous égards, on y peut rapporter l'idée exprimée par notre mot. Pour la forme, il n'y a aucune difficulté.

Eslire v. lire.

Eslit v. lire.

Esliture v. lire.

Eslocher v. locher.

Eslocier v. locher.

Esmaer v. esmaier.

Esmai v. esmaier.

Esmaiable v. esmaier.

Esmaiance v. esmaier.

Esmaiement v. esmaier.

Esmaier, esmoier, esmaer II, 248, 327. 337, faire perdre courage, inquiéter, émouvoir, troubler, épouvanter; se troubler, être en peine, en inquiétude; subst. esmai, esmei, esmoi II, 312. 337, notre émoi, le seul mot de cette famille qui nous est resté; esmaiance, émoi, frayeur; esmaiement, émoi, frayeur; esmaiement, émoi, frayeur; esmaiable, propre à faire perdre le courage, qui n'est pas de nature à s'esmaier. Mot hybride,

de es privatif latin et du goth. magan, δύνασθαι, Ισχύειν — subst. mahts, δύναμις, Ισχύς, κράτος.

Esmail v. esmal.

Esmal, esmail, s. s. et p.r. esmaus, émail; de l'ahal. smaltjan, smelzan, auglo-saxon smeltan, allmod. schmelzen, fondre; lmâ smaltum, esmaletus, encaustum, liquati coloratique metalli pigmentum. La langue d'oïl a apocopé le t final; italien smalto, espagnol et portugais esmalte, provençal esmaut.

Esmance v. aesmer.

Esmarir, esmarrir v. marir.

Esmaus v. esmal.

Esme, casque v. healme.

Esme, estimation v. aesmer.

Esmee v. aesmer.

Esmei v. esmaier.

Esmer v. aesmer.

Esmeralde, esmeraude, émeraude; de smaragdus, avec changement de g en l, comme le prouvent les formes maragde, maracda, du provençal, esmeracda de l'ancien espagnol.

Esmeraude v. esmeralde.

Esmerer v. mer I.

Esmerillon, émérillon, oiseau de proie; dérivé par renforcement de merülus, merùla. L'ahal. smirl, l'allmod. schmerl, schmirl, merl, mirle émérillon, ont la même origine; mais esmerillon ne dérive pas de là, comme on l'a avancé.

Esmerveiller v. merveille.

Esmervillement v. merveille.

Esmerviller v. merveille.

Esmier v. mie.

Esmoi, esmoier v. esmaier.

Esmonder v. monde I.

Esmovement v. movoir.

Esmovoir v. movoir.

Esneke, esneque, sorte de navire; de l'auc. norois sneckia, ahal. snaga allmâ. snecke, ib.; selon M. Grimm III 437 affilié à schnecke, limax, concha.

144

Cfr. Schwenk D. W. s. v. schnake, DC. s. v. naca.

Esneque v. esneke.

Esnuer v. nud.

Esoigne v. soin.

Espace II, 205, espace, intervalle; spatium.

Espaenter, espoenter I, 373. II, 174. Ch. d. R. str. 123, épouvanter, effrayer; de expavens, de expavere. Notre forme actuelle a un v intercalaire: espoventer, espouvanter. Quant à espoenter, il s'est formé par l'affaiblissement du v primitif en u: espauenter, espoenter. De là espoentement II, 37, espoenteison, crainte, épouvante; espoentaule I, 126, qui cause de l'épouvante, effroyable; espoentus, peureux, ombrageux.

Espairgne v. cepargner. Espairnable v. espargner. Espairnance v. espargner. Espairne v. espargne.

Espalde, espaule II, 363. 373. épaule; prov. espatla, espalla; de spathula (spatula), dimin. de spatha. Notre mot espalier a la même origine; c'est bien à tort et sans la moindre nécessité qu'on l'a dérivé de palus ou de l'italien spalla.

Espan, espane II, 255, empan, mesure de la main étendue; de l'ahal. spanne, aujourd'hui spanne, même signification, de spannan, spannen, étendre. Pour la forme sans e final on peut cfr. l'allmâ. span.

Espandre II, 366, épandre, répandre, s'étendre, se répandre, se disperser; se lancer, se hasarder; de expandere; d'où respandre I, 285, répandre, disperser. Du même radical et comme forme collatérale de espandre, on avait fait espanir, pour espandir, signifiant étendre, développer, épanouir. C'est de cet espanir que nous avons fait épanouir, par extension de forme.

Espane v. espan.

Espaneir v. pan. Espaner, étendre v. espandre. Espaner, expier v. pan. Espanoir v. pan.

Esparcir II, 44, éclairer, faire des éclairs; de spargere; esp. esparcir, port. espargir, ital. spargere, prov. esparger, esparsor, dans les S.d. S. B. esparjer avec le sens de répandre, dissiper. Espars, epars II, 220. 253, épars, dispersé; de sparsus.

Espargner, espargnier, esparnier II, 304. 306, épargner: s'espargnier, se modérer, se tenir sur la réserve, se ménager; esparn, espairgne, esperne, espairne, espairnance, action d'épargner, quartier: esparnable, espairnable, qui ménage, économe; miséricordieux. Quelle est la racine de ces mots? Il est ridicule de penser au latin parcere, quoiqu'il y ait sans doute affinité entre espargner et parcere. M. Schwenk confronte espargner avec sparen, épargner, ahal. sparan, islandais spara; mais il est difficile de s'expliquer comment espargner s'est formé de sparan, surtout quand on a égard à l'ital. sparagnare, sparmiare, risparmiare, et au bourguignon reparmer.

Espargnier v. espargner. Esparn v. espargner. Esparnable v. espargner. Esparnier v. espargnier.

Esparpeiller, éparpiller. Ce mot est un dérivé du latin papilio, qui devint papalio en catalan, parpaglione en italien, parpaillo en provençal; d'où le verbe sparpagliare, esparpalhar, en provençal moderne esfarfalhar de farfalla, papillon (v. Honorat s. v.). Je ne connais pas, il est vrai, parpaillo ou parpeille dans la langue d'oïl; mais il doit avoir existé, car plusieurs de nos patois en font usage, p. ex. en Franche-Comté, dans les environs de Montbé-

liard, les enfants font la chasse aux parpaillots. Cfr. Rabelais I, 11, Mén. s.v. parpaillaut et ci-dessous paveillon.

Espars v. esparcir.

Espartir v. part.

Espasmiz v. pasmison.

Espeaut v. espeler.

I. Espece, espeze I, 185. 220, espèce; species; especial II. 93, particulier, spécial; specialis; adv. especialment, especialement, specialement I, 252, spécialement; par especial II, 375, spécialement, principalement, surtout.

II. Espece, espesce, espisce II, 118 P. d. B. 4585, épice; prov. especia, ital. spezie; de species, qui avait pris cette signification après l'âge classique. Cfr. espece I, et Mén. s. v. épices.

Espeche, épeiche; de l'ahal. speh, pic. Especial, especialment v. espece I. Especiaument v. espece I.

Espee v. spede.

Espeie, espeier v. spede.,

Espeir v. esperer.

Espeis, espeisse v. espois.

Espeisser v. espois.

Espeler, 1 re pers. s. pr. ind. espel, espeaut 3 e p. s. ib., dire, signifier, expliquer; aujourd'huiépeler; du goth. spillôn, raconter, annoncer; ahal. spellôn. La forme primitive, sans e préposé, se trouve encore dans les Q. L. d. R. II, 162: Que spelt que tu es si dehaitez esi enmegriz? Que signifie que, etc.

Espenir v. pan.

Esperance, esperanche v. esperer. Esperdre v. perdre.

Esperer I, 220, espérer, attendre, appréhender, craindre; de sperare; la 1re pers. sing. prés. ind. qui avait la diphthongaison oi, ei: espoir, espeir, nous a fourni le subst. homonyme II, 175—espoir, attente, appréhension, lequel paraît s'être employé d'abord avec les pronoms mon, ton, son; cfr. voil; cette 1 re pers. s'empl. aussi adv. II,

Burguy, langue d'oil Glossaire. III, Éd,

291; d'esperer dér. par le part. prés. sperance, esperance, esperanche I, 191.374. II, 293, espérance, crainte; comp. desperer I, 122, désespérer; d'où desperance, desesperance II, 19. 345, désespoir, chagrin violent desperacion I, 220, désespoir.

Esperir, éveiller, exciter; s'esperir, s'éveiller; de expergere, peut-être avec influence de expergiscere. Le g a été syncopé. Resperir, ranimer, réveiller.

Esperit, espirit, espir I, 47, 145. 228. 251, esprit, âme; la troisième personne de la Trinité; esprits bons ou mauvais; de spiritus; espirital, esperital (espiritaus), esperitel, spirituel I, 183. II, 133, spirituel: immatériel; spiritualis, spiritalis; adv. spiritueilment, espiritelment, esperitelment I, 122. II, 176. 211, spirituellement, en esprit; dér. esperite I, 117, le Saint-Esprit; esperitable I, 145, spirituel, céleste; comp. espirer, inspirer, souffler, animer: espire, souffle; aspirer, inspirer, animer; aspirare; d'où aspirement, souffle; - aspiration I, 215, aspiration, inspiration; de aspiratio; - sospirer, sopirer, suspirer, souspirer I, 134. 315. II, 10. 112, soupirer, pleurer, regretter; suspirare; sospir, suspir, souspir I, 345. II, 249, soupir; suspirium; souspirement, ib.; sospiros, langoureux, gémissant.

Esperitable v. esperit.

Esperital, esperitaus v. esperit.

Esperite v. esperit.

Esperitel, esperitelement v. esperit.

Espermenter I, 371, reconnaître par l'épreuve, par l'expérience; de experimentum; propr. experimentare.

Esperne v. espargner.

Esperon v. esporon.

Esperonner v. esporon.

Espert v. apert.

Espervier, esperver, esprevier II, 253. 337. épervier; lmâ. sparvarius; de l'ahal. sparwâri, aujourd'hui sperber, même signification. Sparva, en goth., signifie moincau; et sparwâri signifie, dit-on, sperlingfalke, (sperling = moincau; falke = faucon). V. Schwenk D. W. s. v.

chwenk D. W. s. v.

Espes v. espois.

Espesce v. espece II.

Espessement v. espois.

Espeyr I, 225 pour espeir.

Espeze v. espece I.

Espice v. espece II.

Espice, espiement v. espier.

Espie, espiement v. espier.

Espiel I, 182, espiol P. d. B. 2995. 3063. 2214, espiex R. d. M. 1768, épieu, sorte d'arme, lance; de spiculum. On confond sans cesse ce mot avec espict (v. ci-dessous), et on regarde ce dernier comme le primitif de espieu II, 194, notre épieu, tandis qu'il faut admettre espieu—espiel, u—l; et de espiet n'aurait jamais pu produire eu de espieu.

Espier I, 72. 296. II, 72, épier, découvrir; de l'ahal. spehôn, spiohon, allmod. spähen, épier. Espie fém. I, 212. 306. 394, espion; de l'ahal speha. Notre forme masculine est de date bien postérieure; italien spione, d'où les Allemands on tiré leur spion. De là espiement R. d. l. V. 63, action d'épier, embuscade.

Espies v. espiet.

Espiet I, 291, li espiez Ch. d. S. I. 255, del espiet Ch. d. R. 52; od les trenchanz espiez Ben. II, 504; par nos espies R. d. M. p. 66; espie I, 74, épieu, lance. Il faut bien distinguer ce mot de espiel (v. p. h.), dont il se sépare par la finale et l'étymologie. De l'ahal. spioz, spiez., speoz, épieu; anglo-saxon spitu; allmâ. spiez, aujourd'hui spiess, pique, épieu.

Espieu v. espiel. Espiex v. espiel. Espiez v. espiet.

Espine II, 118. 257, épine; aubépin; spina; espinos, espinus I, 106, épineux: spinosus.

Espinoche, épinard; comme l'italien spinace, ce moit doit dériver d'une forme latine barbare spinaceus, tandis que épinard vient de spina (à cause des feuilles échancrées). Divers patois ont conservé espinoche, entres celui de Montbéliard: épinoiche.

Espinos, espinus v. espine. Espiol v. espiel. Espir v. esperit. Espire, espirer v. esperit.

Espirit v. esperit.
Espirital, espiritaus v. esperit.

Espiritelment v. esperit.
Espisee v. espece II.
Espleit v. plier.

Espleiter v. plier. Esploier v. plier.

Esploit v. plier.

Esploiter v. plier.
Espoentaule v. espaenter.

Espoenteison v. espaenter.
Espoentement v. espaenter.

Espoenter v. espaenter.

Espoentus v. espaenter.

Espoigne II, 113 subj. prés. du verbe espondre, s. v. despondre.

Espoir, v. esperer.

Espois, espeis, espes II. 350. 373, épais; de spissus; de là espessement I, 364, d'une manière épaisse, en grande foule; espoisser, espeisser II, 242, devenir épais, grossir, s'épaissir; espoisse, espoise, espeisse, épaisseur, fourré.

Espoise v. espois.

Espoisse, espoisser v. espois. Esponde, bois dè lit, bord du lit,

levée, chausée, digue; sponda.

Espondre, exposer v. despondre. Espondre, promettre; spondere; esponse, caution; sponsus; espos, espous II, 379, financé, époux; spouse, espouse I, 126. 314, financée, épouse; sponsus, sponsa; esposer, espuser, espouser I, 73. 170. 296. II, 161, épouser, marier; sponsare; de là espouserie, épousailles; espousnige, épousailles, célébration demariage; — despondre, depondre, promettre, ratifier; despondere; respondre I, 132, responre I, 207 avec d syncopé, répondre, cautionner; respondere; respons, response I, 131, réponse; responsum.

Esponse v. espondre.

Esporon, esperon I, 55. 83, éperon; de l'ahal. sporo, ib., aujourd'hui sporn; — echapper par esperon II, 215, échapper à force d'éperons, en piquant des deux; à esperons, à toute bride, bride abattue; vb. esporonner, espouronner, esperonner I, 337. II, 43. 358, éperonner, stimuler.

Esporonner v. esporon.
Esposer v. espondre.
Espourounner v. esporon.
Espous v. espondre.
Espousaiges v. espondre.
Espouse v. espondre.
Espouser, espouserie v. espondre.
Espreker, esprequer, poindre, pi-

quer; du néerlandais prikken, ib.
Esprendre v. prendre.
Esprequer v. espreker.
Esprevier v. espervier.
Espringale v. espringer.

Espringer, espringier, espringuer, danser en sautant, en trépignant, sauter; d'où espringale, espringerie, cette c<sub>s</sub>pèce de danse; de l'ahal springan, même signification. Espringale signifiait aussi machine propre à lancer de grosses pierres, plus tard un moyen canon, et il est d'autant plus probable que ce mot est identique avec l'autre, que springan est affilié par sa racine à sprikan, rompre, briser. V. R. d. l. V. 306.

Espringerie v. espringer.
Espringier v. espringer.
Espringuer v. espringer.
Esproher, asperger; de l'ahal.

spruejen, sprühen, mouiller, asperger.

Esprohon, étourneau; de l'ahal. spra, ib., oiseau qui, dans l'all. moderne est connu sous les différents noms sprehe, spreche, sprewe, sprew, sprinne.

Esprovance v. prover. Esprove, esprover v. prover. Espruver v. prover. Espuehier v. puiz. Espuiser v. puiz. Espurgement v. purger. Espurgier v. purger. Espuser, épouser v. espondre. Espusier, épuiser v. puiz. Esquachier v. quat. Esquarteler v. quart. Esquarterer v. quart. Esquel v. cueillir. Esquerre v. querre. Esquier v. escut. Esquievin v. eschevin. Esquiper v. eschif. Esquirer v. eschirer. Esracer v. raïs. Esrachier v. raïs. Esrager, esragier, enrager v. rage.

Esrager, esragier, enrager v. rage.
Esragiement v. rage.
Esrer v. erre.
Essai II 94 313 R d Ren IV 249.

Essai II, 94. 313. R. d. Ren. IV, 249, essai, petite portion de qqch. qui sert à juger du reste; essaier, asaier I, 222. 336. II, 14. 51, examiner, juger de quelque chose, essayer. La forme de ce mot ne permet pas qu'on le dérive de sapor ou sapere, comme on l'a proposé. Il vient de exagium, l'action de peser, d'où examen, etc. (Muratori.)

Essaler v. essai. Essaler v. halt. Essalir v. saillir. Essample v. exemple. Essart, terre défrichée, essartement, destruction, carnage; essarter Ch. d. E. II, 114, détruire, ravager; de exsarritum, exsarritare.

Essaucement v. halt.

Essaucier v. halt.

Essant v. saillir.

Esseketeur v. sevre.

Essemple v. exemple.

Esseuler v. seul.

Essientos v. scient.

Essil v. eissil.

Essiller v. eissil.

Essiment v. eis et II, 277.

Essir v. issir.

Essoigne, essoigner v. soin.

Essoine, essoinement v. soin.

Essoiner v. soin.

Essoinieres v. soin.

Essombre v. ombre.

Essone v. soin.

Essonier v. soin.

Essorber v. orbe.

Essoreiller v. oreille.

Essui, essuier v. suc.

Essuion v. suc.

Est II, 252, écrit quelquefois avec h dans les Q. L. d. R., est; de l'anglo-saxon edst, oriens. Cfr. Dief. G. W. I, 108, 109.

Estable, estauble I, 315, étable; stabulum; vb. establer, mettre à l'étable.

Estable adj. v. steir.

Establer v. estable.

Establie v. steir.

Establir v. steir.

Establissement v. steir.

Estache, estace, estaque II, 57, pieu, poteau, colonne; lmâ. staca, stacha, estecha, etc.; de l'anglo-saxon staca, pieu, etc.; suédois staka; ancien frison stake. De là estachier, estaquier, attacher à un pieu; estacheis, combat, surtout auprès des palissades d'une ville ou d'un château. Cfr. l'allemand moderne stacket, fermeture de palissades ou de lattes.

Estacheis v. estache.

Estachier v. estache,

Estage v. steir.

Estagier v. steir.

Estaige v. steir.

Estaindre v. esteindre.

Estal II, 99, 163, place, séjour, position, arrêt, action de s'arrêter. Rendre, livrer estal, s'arrêter pour combattre, pour se défendre; prendre estal, prendre position, se placer, s'arrêter; à estal, en place, en repos, fixement. De l'ahal. stal, station, lieu, séjour, demeure, écurie. De là estaler, s'arrêter, résister, combattre, Plusieurs de nos patois, p. ex. dans la principauté de Montbéliard, ont conservé le mot étale (estale), écurie ; d'où estalon R. d.l. V. 28 (note), étalon (equus ad stallum). L'ancienne langue connaissait déjà les significations dérivées que nous donnons à étal, étaler.

Estale v. estal.

Estaler v. estal.

Estalon v. estal.

Estanc v. estancher.

Estance v. steir.

Estancer v. estancher.

Estancher, estanchier, estancer, estangehier I, 354. II, 213. arrêter, étancher, rassasier; harasser, exténuer; se dérober, faire retraite; restancher, restainchier II, 123, étancher; de stagnare, arrêter, empêcher; lmâ. stancare. Cfr. Dief. G. W. II, 311. 324, et pour estanc, p. 325. De là estanche, vivier. De stagnum, estang, estanc, lent, mat, adjectif formé de la même manière que le substantif homonyme.

Estanchier v. estancher.

Estang v. estancher.

Estangchier v. estancher.

Estant v. steir.

Estaquier v. estache.

Estauble v. estable.

Estaublir v. steir.

Estaule, chaume v. esteuble.

Estaule, stable v. steir.

Estaulir v. steir.

Estavoir v. estovoir.

Este I, 51. 220, été; aestas; estival d'été, de la saison d'été; aestivalis.

Estee v. steir.

Esteile v. estoile.

Esteindre, estaindre, estigure II, 236. 7; desteindre II, 237.

Esteir v. steir.

Estele v. astele.

Estelé v. estoile.

Estelevos II, 286.

Estendart v. tendre.

Estendeiller, estendillerv. tendre.

Estendre v. tendre.

Ester v. steir.

Esterman v. estruman.

Esterminal II, 116, pierre précieuse, mais laquelle?

Estermination v. termine,

Esterminer v. termine.

Esteslevos II, 286.

Estesvos II, 286.

Esteule, estaule, chaume; d'où esteuler, ramasser les esteules; de stipula. Cfr. estouble.

Esteuler v. esteule.

Estevoir v. estovoir.

Estevos II, 286.

Estiers v. estre II.

Estignre v. esteindre.

Estincele v. stencele.

Estival v. este.

Estivos II, 286.

Estoc, estoch, espèce d'épée qui ne servait qu'à percer; pieu, poteau, tronc d'arbre; de l'ahal. stoch, stoc, aujourd'hui, stock, ib., de stican, percer. De là estocer, estochier, frapper de l'estoc, frapper de pointe. D'une forme augmentative de stican, les Allemands ont fait stocken, s'arrêter, s'accrocher, se boucher, d'où estoquer, boucher, fermer, mot qui s'est conservé dans

quelques patois avec le sens de étouffer. Notre mot étau est sans doute de la même famille: les Allemands disent schraubstock pour étau; dans la Picardie étau a la signification de arbre coupé à quelque distance de la terre, chaume qui reste quand les céréales sont sciées; eitauque, aitauque, en Lorraine, correspond à notre étau, autre orthographe de éto après la disparition du c final.

Estofe, ce qui est mis en oeuvre par les artisans, garniture, ornement — puis étoffe; estofer, estoffer I, 357, fournir ce qui est nécessaire, équiper, approvisionner, garnir, orner; de l'ancien norois stofn, principium, fundamentum; stofna, apparare; goth. stabs, matière, première, élément; allmod. stoff, matière, étoffe, forme qui a éprouvé l'influence romane; staftren, équiper, etc.

Estofer v. estofe.

Estoi, estoier v. estui.

Estoile, estoille, esteile I, 56. 220. 253, étoile; stella; cfr. jornal s. v. jor; dim. estoilete I, 154, petite étoile; estoilé, esteilé, estelé, étoilé; stellatus.

Estoilete v. estoile.

Estoire, provisions de voyage; flotte, armée navale; lmâ. storium, de στόλιον. Cfr. lmâ. stolus de στόλος, armement, expédition militaire, flotte; provençal estol, flotte. Voy. DC. stolus. Dans le mot de la langue d'oïl il y a eu changement de l en r, cfr. navile et navirie.

Estoire v. historie.

Estoner R. d. l. V. 302, étourdir, faire perdre connaissance; perdre connaissance; de attonare, changé ou plutôt renforcé en extonare, de tonus.

Estope, estoupe, estupe I, 383, étoupe; de stuppa; de là notre étoupin, dans l'ancienne langue aussi estoplilon, bouchon; estoper, estuper, estouper I, 149. 256, étouper, rem-

bourrer, boucher, fermer, bloquer; d'où destoper, déboucher, ouvrir. On trouve aussi quelquefois estoper avec l'acception de destoper; c'est une innovation de la fin du XIII e siècle.

Estoper v. estope. Estopillon v. estope.

Estoquer v. estoc.

Estor, estour, esturI, 193. 263. II, 232, tumulte, choc, combat, mêlée; estormir, esturmir, estourmir I, 72, se mettre en mouvement, s'assembler, s'attrouper, donner l'alarme, éveiller, escarmoucher, combattre; estormie, estourmie, comme estor. Estorn en provençal, que Raynouard ramène à tort à torner; stormo, en italien, verbe stormire. Dérivés de l'allemand: ahal. sturm, anglo-saxon storm; aujourd'hui sturm, agitation violente, etc.

Estordre v. tordre.

Estore v. histoire.

Estorer, créer, fonder, établir, meubler, garnir; de instaurare.

Estormie v. estor.

Estormir v. estor.

Estors, estort de estordre,

Estorser v. torser.

Estortre v. tordre.

Estot v. estout.

Estotoier, estoteier v. estout.

Estoublage v. estouble.

Estouble, chaume; d'où estoublage, lmâ estoblagium, droit qu l'on paie au seigneur pour faire paître les chaumes aux moutons; de l'ahal. stupfila. Les Italiens disent stoppia. Cfr. esteule.

Estoupe, estouper v. estope.

Estour v. estor.

Estourdir I, 185, étourdir, faire perdre connaissance; estourdissement, étourdissement. Roquefort après avoir eu le courage de dériver estor de exturbatio, ajoute: "d'où vient, dit Borel, le mot estourdir." Peu importe le comment. On a pensé, pour la racine denotremot, à l'allemand stürzen; mais la forme espagnole aturdir (a=ad), prouve que les es est le ex latin et que t est la lettre initiale du radical, ce qui rend cette dérivation impossible. Wachter propose de dériver estourdir, italien stordire, du kymri twrdd, bruit, tonnerre. Cette étymologie acquiert un haut degré de vraisemblance si l'on compare estourdir et estonner de tonus.

Estourdissement v. estourdir.

Estourmie v. estor.

Estourmir v. estor.

Estout, estot, fougueux, hardi, imprudent, étourdi; puis furieux, insensé, stupide, méchant; prov. estot, estout. On a dérivé ces mots de stolidus, stultus, maisleur signification primitive ne le permet pas; il faut les rapporter à l'allem. stolz, bas-saxon stolt, hollandais stout, ici avec la signification de hardi, imprudent, etc. De là estotie, estutie, estoutie, témérité, fureur, folie; qui se trouve écrit estultie dans la Ch. d. R., peut-être à cause d'un rapprochement à stultitia: estoteier, estouteier, estuteier, estoutoier, estotoier, maltraiter. T. II, 220, on trouve dans un exemple de Villeh. le subst. estot, qui se rapporte à la même racine et signifie coup, affaire, entreprise audacieuse.

Estout de ester.

Estouteier, estoutoier v. estout. Estouvoir v. estovoir.

Estoveir, estover v. estovoir.

Estovoir, estevoir, estover, estoveir, estuver, estouvoir, estavoir II, 56. 57; l'infinitif s'empl. subst. I, 377. II, 148 et signifiait provisions, nécessaire, nécessité, besoin, devoir.

Estrabot, estribot, sorte de poésie; esp. estribo, refrain. Le refrain est une espèce d'appui, une chose sur laquelle on revient, et cela paraît ramener estribot à la même famille que estref. Cfr. Rayn. L. R. III, 231; F. Michel, Glos de Ben. s. v.

Estrace v. traire.

Estracion v. traire.

Estraïer, errer, aller çà et là, extravaguer; prov. estraguar; de extravagare.

Estraigne, étrenne v. estrene.

Estraigne, étranger v. estre II.

Estraim, s. s. estrains, puis partout estrain II, 344, paille, chaume; de stramen. Ce mot est resté dans la plupart des patois: étrain.

Estrain v. estraim.

Estraindre v. straindre.

Estraine v. estrene.

Estraint part. pas. d'estraindre.

Estraire v. traire.

Estrait v. traire.

Estrange v. estre II.

Estranger, estrangier v. estre II.

Estrangement v. estre II.

Estraper v. estreper.

I. Estre, iestre I, 258 et suiv.; il ne m'est gaires, il ne me touche point, je m'en soucie peu, il m'est égal; inf. empl. subst. I, 103. 107. 117. 346, être, vie, constitution, conduite, moeurs, manière de vivre, nature, caractère; ètat, condition, sort, arrangement; lieu où l'on se tient, place, demeure, maison, chambre. L'on voit que ester a cu de l'influence dans le développement de ces significations, comme il a servi à former divers temps de estre. Cfr. steir.

II. Estre prép. II, 353. 4. I, 365—; estrange, estraigne I, 326. 365. II, 100. L. d. T.v.5. étranger, absent, éloigné, opposé, extraordinaire, contraire, étrange; et estrangier, étranger; de extraneus; adv. estrangement I, 352, singulièrement, extraordinairement, considérablement; de là estran-

ger, estrangier, mettre dehors, aliéner, quitter, chasser, écarter, s'éloigner, se priver. — Estiers II, 144 particule signifiant propr. hors, outre, puis excepté, à la réserve. Ainsi notre exemple signifie je ne serai hors de ce, c.-à-d. je ne me refuserai pas. Estiers mon gret, hors de ma volonté, sans ma volonté, etc. Estiers dér. de exterius, avec transposition de la voyelle i.

Estrece v. estroit.

Estrecer v. estroit.

Estrechier, estrecier v. estroit. Estree, dans les Q. L. d. R. II, 209 si cume la boc de la strae les defulerai: voie pavée, grand chemin, chemin public, de strata, chemin couvert de pierres.

Estref II, 22, estrief, d'où estreu, estriu, estrier (d'où r final?) I, 72, étrier (pour monter à cheval); en espagnol estribo; de l'ahal. streban, soutenir. L'étrier est un soutien pour le cavalier. De là desestriver II, 366, faire sortir des étriers, ce qui semble supposer un verbe estriver, dans le sens du provençal estribar; mais je n'en ai trouvé aucune trace. Ne confondez pas avec estriver cité plus bas.

Estreit v. estroit.

Estrene, estraine, estraigne II, 177, étrenne, présent, don, gratification; de strena; d'où estrainer, estrener, étrenner, gratifier.

Estrepement v. estreper.

Estreper II, 309, arracher, détruire, ravager; de exstirpare; d'où estrepement, dégât, ravaga, saccagement. A côté de cette forme, on trouve estraper, couper le chaume, d'où estrape, étrape (longue serpe qui sert à couper le chaume), qui peut-être a une autro origine. Cfr. le suisse strapen, strafen, tailler un arbre; le bavarois straffen, tailler, rogner, ébrancher.

Estret v. traire, Estreu v. estref, Estri v. estrif, Estribot v. estrabot. Estrief v. estref. Estrier v. estref.

Estrif, estri, s. s. et p. r. estris I, 193. II, 60. 85. 350, querelle, dispute, combat, bataille; peine contrainte. La forme primitive de ce mot paraît avoir été estrit: Un compte i oth, pres en l'estrit (St. Léger. X.); le t a été remplacé par f, par suite de l'influence du v intercalaire du verbe estriver. Cfr. Diez I, 321, note 2. A estrif, à estri, à l'envi, avec vitesse, empressement. Dérivé de l'ahal. strît, même signification. Estriver I, 224. II, 97. 212, quereller, disputer, débattre, s'efforcer, soutenir, lutter, combattre; de l'ahal. strîtan, ancien norois strîda; allmod. streiten, quereller, etc. De là estrivement, querelle, dispute.

Estrique v. trique.
Estriquet v. tricoter.
Estris v. estrif.
Estriu v. estref.
Estrivement v. estrif.
Estriver v. estrif.
Estroer v. trau.

Estroit, estreit, étroit, serré, de strictus, encore stroit dans les M. s. J. 494; de là, par l'intermédiaire d'une forme strictiare, estrecer, estrecier, estrechier Q. L. d. R. II, 209, étrécir, mettre à l'étroit, serrer, déprimer; d'où estrece I, 183, étroitesse. Cfr. destroit, straindre.

Estront, étron; bas-saxon strunt, ib., hollandais stront, ordure, fumier; ital. stronzo, allmod. strunzen, morceau coupé, ainsi propr. copeau, débris; rebut. Cfr. ital. stronzare, couper, rogner.

Estros, estrus, estrous (à) II, 291; de là estroseement, estrousement II, 291; à la parestrusse II, 291. Cfr. estre II.

Etroseement v. estros.

Estrous v. estros.

Estrousement v. estros.

Estruire v. enstruire.

Estrumant v. esturman.

Estrument v. enstruire.

Estrus v. estros.

Estrusser v. torser.

Estude, estudie v. estudier.

Estudier I, 129. II, 155, étudier, exercer, s'appliquer, mettre ses soins; studere; estude, estudie, estude I, 153. II, 177. 216, étude, application, soin; studium.

Estui, estoi, étui; d'après Adelung, de l'allmâ. stûche, étui pour le bras, espèce de moufle, et aussi voile. De là estuier, estoier, mettre dans l'étui, serrer, garder, réserver.

Estuide v. estudier.

Estuier v. estui.

Estultie v. estout.

Estupe, estuper v. estope.

Estur v. estor.

Esturman, esterman, estrumant (stieresman dans G. Gaimar), pilote; du holl. stuurman, anglosaxon steérman, anglais steersman, allmod. steuermann, ib., de steuer, steer, etc., gouvernail, et man, homme.

Esturmir v. estor.

Estuteier v. estout.

Estuver v. estovoir.

Esveiller v. veiller.

Esvertuer v. vertut.

Esveudier v. vuit.

Esvoilher v. veiller.

Esvos II, 286.

Eswardeir v. garder.

Eswart v. garder.

Et, e, conj. II, 382.

Eternaus v. eternel.

Eternel, eternaus II, 184, éternel; aeternalis; comp. coeternaus II, 184, coéternel; coaeternalis, comme le coaeternus de Tertullien.

Ethymologie I,312, étymologie; etymologia; d'où ethymologier, étymologiser.

Ethymologier v. ethymologie.

Eu de el, art. v. el.

Eu pour el, pron. indét. v. al III.

Eule, eulle pour elle I, 128.

Euls, eulz, eulx I, 131, de els.

Euls v. oes.

Eiir v. aur.

Eure v. ore II.

Eiirer v. aür.

Eüret v. aür.

Eus, eux v. als.

Eus v. oes.

Eve, evet, terminaison de l'imparfait I, 218 et suiv.

Eve v. aigue.

Evesche v. evesque.

Eveschie v. evesque.

Eveske v. evesque.

Evesque, eveske, evesche, et, avec aphérèse, vesque, veske, vesche I, 54. 143. 271. II, 27, évêque; de episcopus; evesquiet, evesquie, eveschie (cette forme en eh nous est restée à côté d'évêque), évêché; episcopatus; comp. archevesque, arcevesque, arseveske I, 156. 321. II, 50, archevêque; archiepiscopus; archeveskiet, arcevesquie II, 336, archevêché.

Evesquie, evesquiet v. evesque, Exempler v. exemple.

Ewal, ewalement v. ewer.

Ewer I, 56, égaler, comparer; de aequare; prov. equar, eguar; ewal, iwel, ivel, egal, igal, igaus I, 279. 361. II, 96. etc., égal, pareil, semblable: de aequalis; adv. ewalement, igaument, ivelment I, 188. 260. 383, également; de là igance, égalité; comp. desigal, inégal; desigance, inégalité; parigal, égal. Pour la forme cfr. aigue.

Ewette v. es.

Ex I, 131 de els.

Ex v. oil.

Examplaire v. exemple.

Example v. exemple.

Exaper v. eschaper.

Excellence I, 272, excellence, mérite: excellentia.

Executer v. sevre.

Executor, executour v. sevre.

Exemple, example, essemple, essample I, 105. 161. 307. II, 193, exemple, moralité; exemplum; de là s'exempler, prendre exemple; essemplaire, examplaire, II, 364, exemple, modèle; exemplarium, exemplare.

Exempler v. exemple.

Exil, exill v. eissil.

Exiller v. eissil.

Expresseir I, 95, exprimer, énoncer, représenter; de (exprimere) expressus.

Extermination v. termine.

Exterminer v. termine.

Eynglise v. eglise.

Ez, ezle, ezles adv. II, 287.

Ezvos 11, 286.

## F.

Fable I, 75, fable, mensonge, invention; de fabula; diminutif fablel, fabliaus, petit récit, espèce de poésie; vb. fabler, fabloler II, 291, conter des fables, raconter, mentir, dire, parler; en espagnol hablar, d'où notre habler, qui ne nous était pas nécessaire, puisque nous avions notre bon vieux mot; de fabulari; fablerres, fableor I, 75, fabuliste, conteur, hableur; - de fabella dérive favele I, 301, discours, bavardage, flatterie, cajolerie: vb. faveler, favieler, R. d. l. V. 238, parler, s'entretenir, flatter, dire des douceurs; également de fabulari. La lettre l de fable, fablel est quelquefois transposée: flabe, flabel.

Fablel v. fable.

Fableor v. fable.

Fabler, fablerres v. fable

Fabliaus v. fable.

Fabloier v. fable.

Face I, 89, face, visage; de facies; vb. comp. effacer, propr. changerla face, rendre méconnaissable.

Faceon v. faire.

Fachon v. faire.

Fade II, 170, déplaisant, désagréable, dégoûtant; fatuus.

Fadestuel v. faldestuel.

Fae, feie, fee II, 147. 165, espèce de démon; femme à qui l'on attribuait un pouvoir surnaturel; de fata, de fatum. Cfr. fatus dans Pétrone. De là faer, feer, enchanter, douer, part. faet, feeit, fae, fee, doué de vertus surnaturelles; de là faerie, enchantemant. V. Schwenk.

Faer v. fae.

Faerie v. fae.

Faet v. fae.

Fage v. feu II.

Fagne v. feu II.

Faihs v. fais.

Faille Ben. I,1181, torche, flambeau; de facula, de fax; prov. falha, falia.

Faillir, falir, fallir I, 131 et suiv., manquer, faire une faute, faire défaut, faire faute, perdre ou laisser échapper l'occasion, ne pas réussir; de là faille II, 111, faute, erreur, fausseté, tromperie; sans faille I, 170, sans faute, sûrement; à faille, en vain; faire faille vers qqn. II, 23, lui fausser qqch., lui manquer de parole; du part. prés. faillance, faillanche, faute, manquement, erreur; sans faillance II, 313, comme sans faille; part. pass. empl. subst.failli, homme sans coeur ni honneur; comp.

defaillir, défaillir, manquer, commettre une faute, cesser, expirer; part. prés. I, 189 avec l'acception de périsable; estre defaillans I, 190, manquer; d'ici defaillance, défaillance, défaut; du vb. defaillement I, 332, défaillance, manque, défaut, cessation : - entrefaillir Ben. 20705, entrefaillir. Alafin du XIIIe siècle, on trouve l'infinitif faudre formé sur le futur avec d'intercalaire. D'un réitératif roman de fallere, fallitare, que les Italiens ont dans faltare, les Espagnols et les Portugais dans faltar, on forma le subst. falte, faute, faute, manquement, lacune; d'où deffaute, defaute II, 243 fém., omission, manquement, défaut (aujourd'hui masc.).

Faim, s. s. fains I, 79, fein I, 283, faim; prov. fam; de fames; de là famine II, 219, famine; afameir, afamer I, 265. II, 57, affamer; fameillos, familleus, affamé; de famelicus; d'où le verbe familler II, 174, avoir faim, être affamé.

Fain v. foen.

Faindre v. feindre.

Faine, aujourd'hui, avec ou radical, fouine; du goth. faih, varius; anglosaxon fāh, varius, pietus, discolor, rutilans, fāg, versicolor, variabilis, fāgian, variare, rutilare; ancien norois fā, ornare, pingere, polire.

Faïne, faîne v. feu II.

Fains v. faim.

Faintise v. feindre.

Faire, fare, fere, feire II, 156 et suiv. On s'est étonné qu'en parlant de ce verbe, je n'aie pas distingué faire signifiant dire, de faire = facere. C'est que je n'admets pas, comme on le fait ordinairement, un verbe faire dérivé de fari. Faire = dire est pour facere verba; et, s'il restait quelque doute à ce sujet, voici un exemple qui prouvera l'identité de faire dans toutes ses acceptations: Ceste prendra la grue au ciel, | Fesoient

il, par ataïne. Ruteb. II, 165. Comme fesoient est et ne peut être que l'imparfait de faire = facere, de même fait, fit, en pareil cas, sont le présent et le parf. défini de ce verbe. - Faire à cum infinit. II, 167; faire que suivi d'un nom II, 168; si fait, com fait II, 292; eissi, issi, ensi, si faitement, com faitement, faiterement II, 292. Subst. fait, s. s. et p. r. faiz, fais I, 70. 220. II, 379, fait, action, acte; factum. Faciende, affaires; plur. de faciendum. Faiteor I, 228, créateur; factor. Adj. dér. faitis, faitisse, faitice, beau, bien fait, agréable. Faceon, fazon, fachon I, 153. 340. II, 378. R. d. l. V. 262, forme, figure, image, face, visage; façon; de factio, le faire, ce qui est fait, créé; cfr. Rayn. L. R. III, 267, faisso. Faiture, façon, tournure, ouvrage, création; factura. Comp. afaire, afeire I, 335.345.358, affaire, état, condition; composé comme avenir, pourboire, etc.; il resta masc. jusqu'au XVIIe siècle; bienfait, bienfet, bienfait; benefactum; bienfetor, bienfaiteur; benefactor; benefice II, 360, bienfait, avantage, bénéfice; beneficium; - contrefaire II, 169; (estre) contrefait, difforme, monstrueux; dont on trouve un curieux exemple dans un commentaire sur le Talmud (Cholin fol. 77), fait par le rabbin Salomon Ben Isaac, contemporain de Godefroy de Bouillon, et qui vivait à Troyes; desfaire, deffaire, defaire II, 170; defaire pour deficere, manquer, faire défaut, ne pas comparaître; v. DC. defectus; desfactiun, desfaciun, desfacun II, 35.178. Q.L. d. R. 262, destruction, mutilation; metre à desfaction, perdre, détruire; - forsfaire, forfaire II, 169, foris facere; forfait, excès, délit punissable, amende, peine; forisfactum; forfait Ben. 7309, malfaiteur, coupable; forisfactus; forfaiture, tort, faute, amende, saisie,

confiscation; - malfaire, maufaire II, 170, malefacere; malfait, malfet, maufet, méfait, méchanceté; malefactum; malfait, malfet, maufet, maufe II, 366, diable, monstre, bête féroce: Maufet, dit DC., dicuntur scriptoribus vernaculis medii aevi, quasi malefici, vel potius malefacti, quod turpi et putida ut plurimum figura donentur, unde efficta postmodum etiam hodie in usu vox Mauvais, qua res quaepiam mala denotatur; - mesfaire, meffaire II, 170, méfaire, offenser, devenir ou rendre criminel; mesfait, mesfet, meffait I, 377. 379. II, 130. 208. 365, méfait, offense, crime, - parfaire II, 171; parfeit, parfit I, 58, parfait; perfectus; adv. parfeitement, parfitement I, 208. 263, d'une manière parfaite, accomplie, achevée, complétement; perfection I, 332, perfection; perfectio; imperfection II, 8, imperfection; refaire II,171; - sorfait, hautain, arrogant, exagéré; subst. excès, arrogance.

Fais v. faire.

Fais, faihs, fes I, 305. 313. II, 143, botte, faisceau, charge, fardeau, poids, force, embarras, travail; se metre à fais, prendre à tâche, se charger de qqch.; à fais II, 19. 23, pesamment, lourdement; à un fais, en un monceau, en masse. Dérivé de fuscis. De là les mots faisceau, fascine, affaisser.

Faisan, I, 191, faisan; phasianus. Faisier v. faisser.

Faisser, faissier, faisier, bander, panser une plaie; de fascio, de fascia; prov. faissa, ital. fascia. Ce mot s'employait aussi en terme de blason, fascé, R. d. C. d. C. p. 38.

Faissier v. faisser.

Faïste, feïste, puis feiste, faiste, feste, faîte; fastigium.

Fait v. faire.

Fait (si, com) v. faire et II, 292. Faïte v. faiste. Faitement (si, com) v. faire et II,292. Faiteor v. faire.

Faiterement v. faire et II, 292. Faitice v. faire.

Faitis, faitisse, v. faire.

Faiture v. faire.

Faiz v. faire.

Falcheison v. faus.

Falcon, faucon, falcun I, 90. II, 253, faucon; de falco (Serv. ad Virg. Ac. 10, 146), de falx, faux, à cause des pieds fortement recourbés de l'oiseau; de là fauconier I, 396, fauconnier, etc. Aussi sous la forme fauc Ben. I, 2070. II, 9559. 21401, faux s. s. Agolant p. 61.

Falcun v. falcon.

Falde Q. d. R. I, 93, faude pare ou lieu fermé de claies, principalement à l'usage des brebis, bergerie; voy. DC. s. v. falda; de l'anglo-saxon fald, angl. fold, ib.

Faldestoed v. faldestuel.

Faldestuel, faudestueil, fadestuel I, 321, faldestoed, faudestuef O. d. D. 4855, fauteuil; de l'ahal. valtsuol, faltstuol, siége pliant, fauteuil de faltan, plier, et stuol, siége. Le fauteuil était un siége pliant, garni de sangles, et recouvert d'étoffe, ayant un dossier composé de même et des accotoirs; ce siége était spécialement destiné aux cérémonies publiques.

Falorde, falourde R. d. Ren. III, 30, conte fait à plaisir; falorder, falourder, tromper, duper; se falorder, se moquer. Falourde signifie aujourd'hui gros fagot de bois à brûler, et vient, selon Nicot, de faix lourd. Le falorde ici en question est identique pour la forme, mais, supposé la vérité de l'opinion de Nicot, je doute qu'il soit identique dans son origine, parce que les anciennes orthographes de faix se montreraient quelque part. Le premier membre de la composition dans balourd et dans son synonyme badaud est ba, du verbe baer,

et l'on pourrait dériver falorder de fare et lord, c'est-à-dire faire louid, rendre sot, duper. Cfr. le breton lourder, de lourd, être idiot.

Falorder v. falorde.

Falourde v. falorde.

Falourder v. falorde.

Fals, fax, faus, false, fause I, 62. 100. II, 376, faux, trompeur; falsus; adv. falsement, fausement, injustement, avec fauseté; falseteit, fausete, fausete I, 313. 314. II, 97. 121, fauseté, perfidie; falsitas; falser, fauser I, 263.385. II, 16.52, tromper, manquer à sa parole, déclarer faux, appeler de qqch.; plier, rompre; de falsus).

False, falsement v. fals.

Falser v. fals.

Falseteit v. fals.

Falte v. faillir.

Falue I, 396, conte fait à plaisir, tromperie. Ce mot étant à la rime, il est difficile de dire si c'est là sa véritable forme; mais en tout cas il tient à fallere, tromper.

Fame, famme v. feme.

Fameillos v. faim.

Famete v. feme.

Familier v. famille.

Famille, famille; familia; familler I, 147, qui est attaché au service de qqn.; ami, conseiller; familiaris.

Familler v. faim.

Famine v. faim.

Fandre v. fendre.

Fanon, ornement d'autel, tapis, rideau, bandelette au bras du prêtre; DC. fano; de l'ahal. fano, linteum, vexillum, goth. fana, báxos, σουδάριον.

Fantosme, chose extraordinaire, conte, fable, chimère; de fantasma; de là enfantosmer, ensorceler, enchanter.

Faön, faöner v. feön.

Faouner v. feön.

Fard, fard; farder, farder. Mot d'origine allemande; il tient au verbe ahal. farwjan, teindre, colorer, par l'intermédiaire du participe (à cause du d'final) gifarwit (gi = ge de l'allmod.)

Farder v. fard.

Fare v. faire.

Farine, ferine I, 403. II, 54, farine; farina.

Faubourg. Je place ce mot à part et sous sa forme actuelle, parce qu'il a donné lieu à de nombreuses discussions. M. Génin, qui décide tout d'un trait de plume, prétend que faubourg est faux, vu qu'il n'y a rien de faux dans un bourg. Et pourquoi faux-bourg ne pourrait-il pas s'expliquer par falsus-burgus, c'està-dire le bourg impropre, ce qui n'est pas proprement la ville, comme on dit une fausse clef. du faux bois? On a dit autrefois, prétendez-vous, fors-bourg, hors-bourg, c.-à-d. foris-burgus, ce qui est situé hors du bourg, et vous en concluez de suite que notre fau est pour fors, et que ..les gens qui écrivent, abusés par leur oreille "et leur ignorance" (!), ont commis la bévue de prendre l'un pour l'autre." Oui, on a écrit quelquefois fors-borc, et les Picards disent encore forbourg; mais les Wallons leurs voisins disent fâbor, fâbour (fâ = faux), et fors n'aurait jamais produit fa dans leur dialecte; de plus, il n'y avait aucune raison euphonique pour changer fors en fâ ou en fau. Les deux explications étant fort logiques, quoi qu'en dise M. Génin, et la forme ne permettant pas d'admettre faux = fors, au moins pour qui n'est pas habitué à faire des tours de passe-passe dans l'étymologie, il faut en conclure que faubourg équivaut à falsus burgus et qu'on a perdu fors bourg.

Faue v. falcon.
Fauchaison v. faus.
Fauchart v. faus.
Faucheor v. faus.
Fauchier, fauchierres v. faus.

Fauchon v. faus.
Faucon, fauconier v. falcon.
Faude v. falde.
Faudestuef v. faldestuel.
Faudestueil v. faldestuel.
Faukier v. faus.
Faus, fou v. fol.

Faus, fause, faux v. fals.
Faus, fauz II, 45, faux; falx; de là
fauchier, faukier, faucier I, 89. II,
272, faucher; d'où fauchierres, faucheor I, 77, faucheur; falcheison, fauchaison, récolte des foins. C'est également de falx que dérivent fauchon, fauchart ou faussart, espèce d'épée en
formede faux; cfr. DC. falcastrum, faucho
et Roq. s. v. Faucille de falcula (falcilla).

Fausement v. fals. Fauser v. fals.

Fausete, faussete v. fals.

Faussart v. faus.

Faute v. faillir.

Fautre v. feltre.

Fauve, de couleur fauve; fauvel I, 242, ibid.; surtout en parlant des animaux. V. Roquef. s. v. fauvel; Rom. d. Ren. IV, p. 159, note. De l'ahal. fale, gen. falewes. (Les adjectifs qui, sans la désinence, se terminent par une autre voyelle que i, prennent un w devant la désinence, dans l'ahal. et l'allmâ.)

Fauvel v. fauve.

Faux v. falcon.

Fauz v. faus. Favele v. fable,

Faveler, favieler v. fable.

Favine v. feu II.

Fax, fou v. fol.

Fax, faux v. fals.

Fazon v. faire.

Feal, fealment v. fedeil.

Fealte v. fedeil.

Feaul, feaules v. fedeil. Feaument v. fedeil.

Feaus v. fedeil.

Feaute v. fedeil.

Fedeil, feeil, feel, feil, feal, feaul, feiaul, foial, s. s. et p. r. feeus, feaus, feiaus, feus, fidèle, loyal, vrai; de fidelis. T. I, p. 100, on trouve le s. s. masc. feaules. Employé subst., il signifiait vassal, sujet, féal. De là feelment, feiaument, feeument, feaument, feaument, feeument I, 223. 404. II, 15, fidèlement, loyalement. Feelteit, feelte, fealte, feaute, feiaute II, 370, fidélité, loyauté, devoir du vassal envers son suzerain; de fidelitas. Cfr. fiance, fit, foit.

Fee v. fae.

Feeil v. fedeil.

Feeit v. fae.

Feel, feelment v. fedeil.

Feelte, feelteit v. fedeil.

Feer v. fae.

Feeument v. fedeil.

Feeus v. fedeil.

Fei, foit v. foit.

Fei, v. t. II, p. 293.

Feiaul v. fedeil.

Feiaument v. fedeil.

Feiaus v. fedeil.

Feiaute v. fedeil.

Feid v. foit.

Feie, fée v. fae.

Feie v. t. II, p. 293 et Glos. s. v. voie. Feiee v. t. II, p. 293 et Glos. s.

v. voie.

Feignant v. feindre.

Feil v. fedeil.

Feimenti v. foit.

Fein, foin v. foen.

Fein, faim v. faim.

Feindre, faindre II, 237. hésiter, dissimuler, déguiser, feindre, tromper; avec le pron. se: se faire passer pour, se cacher, se ménager, travailler nonchalamment; le part. pas. s'empl. dans l'acception de se feindre, pour négligent, paresseux: Son chaceor forment somont, | Et de verge et d'esporon, | Et nel trova faint ne felon (P. d. B. 686-8); et c'est

dela même source que nous vient le mot populaire feignant (part. prés.), homme paresseux, mais qui a encore la pudeur de ne vouloir pas laisser apercevoir son vice et qui se feint de travailler; autrefois faignant signifiait un homme timide, un homme qui hésite, sans toutefois être lâche. De là feinte, feintie, feinte, dissimulation, déguisement, faux-semblant, tromperie; feintise, faintise, fointise I, 101. 160. 326, dissimulation, déguisement, tromperie, ménagement, nonchalance.

Feinte v. feindre.

Feintie v. feindre.

Feintise v. feindre.

Feire, faire v. faire. Feire, foire v. foire.

Feïste v. faïste.

Feiz, foi v. foit.

Feiz v. voie et II, 293.

Fel, s. s. feul, feus I, I, 67, 74, 293. 338. 352. II, 235. 273, cruel, impitoyable, pervers, perfide, furieux; subst. scélérat, parjure, traître, rebelle. Ordinairement fel se déclinait de la manière suivante: s. s. fels, s. r. et p. s. felon, p.r. felons; cependant on se servit, mais abusivement, de felon au s. s. ou de fel à tous les cas. De fel, felon, on avait le féminin felonesse, et plus souvent felenesse II, 19. Adv. felonessement, felenessement I, 197. II, 3, méchamment, cruellement, avec trahison, avec outrance, avec fureur, injustement; avec vigueur, fortement. Fellonie, felonnie, fellonie, felenie, felunie, felounie I, 46. 227. 296. 355. II, 372, félonie, trahison; colère, cruauté, vigueur. On a dérivé ce mot de l'anglo-saxon fell, méchant, cruel; mais, à ma connaissance, fell ne se trouve nulle part dans les anciens textes. L'ahal, a fillan, écorcher, battre; il a probablement eu un substantif correspondant fillo, flagellateur, etc., qui serait la racine de notre

fel. Voy. d'autres mots de la même famille dans Dief. G. W. I, 377.

Felenesse v. fel.

Felenessement v. fel.

Felenie v. fel.

Fellon, fellonie v. fel.

Felon, felonie v. fel.

Felonessement v. fel.

Felounie, felunie v. fel.

Feltre, feutre, fautre, feutre, tapis, partie de la selle; lmâ. filtrum; de l'ahal. filz, anglo-saxon felt, avec r additif; de là afeltrer, afeutrer, afautrer II, 324, équiper, harnacher, s'appuyer, se joindre; d'où desafautrer II, 388, déharnacher, mettre hors de selle, perdre la selle.

Fembrier v. femier.

Feme, femme, fame, famme I, 46. 101. 124, femme; femina; dim. famete I, 99, petite femme.

Femier I, 250, fembrier, fumier; de *fimus*. Dans la forme moderne l'u a remplacé l'e, qui était plus correct. Cfr. fumelle pour femelle.

Femme v. feme.

Fendre, fandre II, 244. 266, fendre crever; findere; comp. porfendre II, 102, pourfendre.

Fenestrage v. fenestre.

Fenestre, feniestre I, 160, 329. II. 127, ouverture, fenêtre; boutique, parce que, dit Roq., les boutiques n'étaient point ouvertes comme à présent, on vendait au travers des fcnêtres, et le chaland restait dans la rue; armoire, tabernacle d'autel; fenestra; dimin. fenestrele I, 99; fenestrer, pourvoir de fenêtres; faire le galant sous les fenêtres de sa maîtresse; part, pas, souvent aussi taillé, découpé, en parlant des habits; fenestrare; de là fenestrage, droit d'étalage pour les marchandises; exposition des armes avant les tournois, afin de connaître les combattants et d'empêcher de tournoier ceux qui se seraient rendus indignes de cet honneur. Cfr. DC. fenestrare, fenestragium.

Fenestrele v. fenestre.

Fenestrer v. fenestre.

Feniestre v. fenestre.

Fenir v. fin.

Feolment v. fedeil.

Feön, par changement de l'e en a, faön, faon, mais, dans l'ancienne langue, on donnait ce nom à tous les petits des animaux; feoner, faoner, faouner, mettre bas, faire des petits, produire, engendrer, croître. De fetus, avec la terminaison dérivative on; dissyllabe à cause de la syncope du t.

Feöner v. feon.

Feor v. fuer.

I. Fer, fier I, 106. II, 212. 308, farouche, sauvage, vigoureux, fort cruel, féroce; ferus; adv. fierement I, 288. 327, d'une manière farouche, sauvage, cruelle, vigoureusement, fortement; de là ferain, farouche, dur, cruel; fere, bête sauvage, féroce; fera; fierte, ferte I, 255.369, naturel farouche, humeur sauvage, cruauté, barbarie, sévérité; fierté, faste, pompe; feritas. Notre verbe effarer est dérivé d'une nouvelle formation de ferus, et non d'efferare; cfr. farouche de ferox pour l'a radical, et le prov. esferar.

II. Fer, fier I, 52. 86. II, 249, fer, arme; ferrum; de là ferrer, ferrer; frete, contraction de ferete, anneau, bande de fer; d'où freté, entouré de bandes, bardé, croisé, entrelacé, galonné. V. ferrant et vestir.

Ferain v. fer I.

Fere, bête féroce v. fer 1.

Fere, foire v. foire.

Fere, faire v. faire.

Fereis v. ferir.

Ferer v. foire.

Ferine v. farine.

Ferir, ferre, I, 336 et suiv., frapper, combattre; se ferir; s'élancer, se jeter avec inpétuosité; de là ferreis, fereis, coup, l'action de frapper, choc, combat; comp. referir I, 336, frapper à son tour, de nouveau; entreferir I, 336, entrefrapper, entrechoquer; aferir, afferir I, 336; d'où raferir.

Ferm II, 160, ferme; de firmus; adv. fermement I, 177, 232, fermement; de là ferme, subst. ferme, fermage, demeure; fermail, fremail boucle, agrafe, crochet qui reçoit le verrou; fermaille, fremaille II, 162, enjeu, promesse, traité, accordaille; fermetet, fermete, firmete I, 149. 372. II, 195, assurance, forteresse; souvent contracté en ferte (cfr. infermete), lmà. firmitas. De firmare, fermer, fremer II, 262. 343, promettre, assurer avec serment, conclure; affermir, fixer, attacher; fermer, fortifier une ville, un château; d'où refermer, refremer II, 32, 381, refaire, rebâtir, reconstruire; refermer; comp. afermer, afremer I, 66. 155. II, 204. 295, affermir, consolider, rendre ferme et stable, affirmer; lat, affirmare; confermer, confarmeir I, 191. 128. 386, confirmer, affermir, établir; lat. confirmare; d'où aconfermer II, 52, confirmer; - desfermer, desfremer, deffremer I, 403. R. d. l. V. 93, ouvrir, ébranler; enfermer I, 358, enfermer.

Fermail, fermaille v. ferm. Ferme, fermer v. ferm. Fermement v. ferm. Fermete, fermetet v. ferm. Fermillon v. fremir.

Ferrant, auferrant, gris (des hommes et des chevaux), gris de fer; cheval blanc ou gris; plus tard cheval de bataille. DC. dérive ferrant de l'arabe faras, equus generosus (s. v. farius, cfr. ferrandus), d'où φάρας, dans la basse grécité, et avec l'article arabe alfaras: ferrant, auferrant; on dériva l'adjectif de la couleur de ces chevaux. La forme

repousse cette dérivation, et le sens ne s'y prête guère. Raynouard, Lex. R. VI, 24 place avec raison ferrenc = ferrant à l'article fer, ferrum (cfr. Diez II, 306. 7); mais il a eu tort d'en séparer alferant II, 53=auferrant, où al est simplement une apocope de alb = albus, comme on trouve blanc ferrant.

Ferre v. ferir.

Ferreis v. ferir.

Ferrer v. fer.

Ferte, cruanté v. fer. I.

Ferte, assurance v. ferm.

Fertere II, 158, châsse, reliquaire; feretrum (φέρετρον).

Fervestir v. vestir.

Fervor I, 151, ferveur, ardeur; fervor.

Fes v. fais.

Feste, faîte v. faïste.

Feste I, 69, cour, assamblée, festin, fête; foire, marché privilégié: festum; dim. festelete II, 161, jeu; vb. fester, festier I, 406, festoyer, régaler, faire fête, jouter; ne rien faire; festivetet, festivete, solennité, fête, réjouissance; festivitas; festif, festive, qui a rapport aux solennités, aux grands jours; — festival, festivaus I, 102. II, 196 de fête, solennel; nouvelle formation adject, sur le radical festiv.

Festelete v. feste. Fester, festier v. feste.

Festif v. feste.

Festival v. feste. Festivaus v. feste.

Festive v. feste.

Festivete v. feste.

Festu II, 147. 249, fêtu, paille; de festucus lmâ. pour festuca, prov. festuc; ital. festuco; — rompre le festu, quitter, abandonner qqch., se brouiller, rompre une alliance.

I. Feu, fu, fou I, 25. 142. II, 34, feu, foyer; focus; de là feuage, fouage, droit que le seigneur levait sur chaque feu (maison); propr. focagium;

fouier, foyer; prov. foguier, foguairo; propr. focarium; foace, fouace, fouace; propr. focacia; fouee, chauffage, fagot, bourrée; propr. focata. Fusil, morceau d'acier servant à faire du feu, quand on le bat avec un caillou, puis arme à feu, se rapporte également à focus, ital. focile; fuisius s. s., où le second u=l, P. d. B. 5066. Voy. DC. fugillus.

II. Feu, fo R. d. l. V. 55. Bert. 48, hêtre; de fagus; fage, fague, lieu planté de hêtres; de fageus (adj.); favine, faïne, faine; de faginus (adj.). Outre faine, il nous est resté de cette famille le nom vulgaire du hêtre, dérivé foyard.

III. Feu, feu, défunt. Ménage, dans sesObservations sur la Langue françoise, 2 part. 57 chap., a traité longuement de l'origine de ce mot et combattu ceux qui le dér. de fuit. Il prétend que feu vient de felix. Le Duchat a déjà prouvé que Ménage se trompait, en faisant la simple remarque que "les notaires de quelques provinces disent encore au pluriel furent, en parlant de deux personnes conjointes et décédées." Cet usage de furent est ordinaire dans l'ancienne langue.

Feu, fief v. fieu.

Feuage v. feu.

Feuille v. feuil.

Feul v. fel.

Feur v. fuer.

Feus, cruel v. fel.

Feus, fidèle v. fedeil.

Feutre v. feltre.

Fevre, fièvre v. fievre.

Fevre, ouvrier, artisan, forgeron, taillandier, maréchal, serrurier; de faber; fevres for janz Q.L.d.R.1, 44, faber ferrarius. Ce mot s'est conservé dans orfèvre = aurifaber. Forge, qui signifiait fabrique, construction, dérive de fabrica, o=av=au; forgier, furgier, II, 75, fabriquer, forger; de fabricare.

Fevros v. fievre.

Fi v. fit.

Fiance II, 388, serment de fidélité que le vassal doit à son seigneur, promesse de mariage, foi, confiance, gage, promesse, engagement, certitude; de fidentia; de la fiances, plein de confiance, certain; fiancer, fianchier II, 338, promettre, garantir, engager sa foi, prendre des gages; d'où affancer II, 228, confirmer par sa foi, par une promesse, rassurer; desfiancer (se) II, 312, sotir de l'obéissance, cesser d'être vassal. Cfr. foit, fit, fedeil. Fiance est le simple de notre mot confiance.

Fiancer, fianchier v. fiance. Fiances v. fiance.

Ficher, fichier, ficier II, 278. 313, placer, fixer, arrêter, attacher, clouer, enfoncer, appliquer ; ficher en terre, enterrer; comp. aficher, afichier, aficier, publier, enseigner hautement, affirmer, certifier; fixer, ficher, arrêter. poser, affermir; s'aficher, s'appuyer, se fixer, s'obstiner, s'efforcer; de là afiche, afice, boucle, agrafe, ornement; aficheement, afichiement, affirmativement, sans réserve; fixement; esficher I, 52, fixer, poser, affermir; lmâ. fixire, affixire. Nos mots sont des dérivés de figere, affigere, par l'intermédiaire d'un fréquentatif figicare, qu'il faut supposer pour la forme. Cfr. vellicare de vellere, et crucifier s v. crois.

Fichier, ficier v. ficher.

Fie, fief v. fieu.

Fie v. t. II, p. 292.3 et Glos. s. v. voie.

Fied v. fieu.

Fiede v. t. II, p. 293 et Glos. s. v. voie.

Fiee v. t. II, p. 293 et Glos. s. v. voie.

Fief, fiefe v. fieu.

Fiefer v. fieu.

Ficie v. t. II, p. 293 et Glos. s. v. voie.

Fiement v. fit.

Fien v. foen.

Fiens II, 219. 389, feins Q. L. d. R. 379, fiente, fumier; prov. fem; de fimus. A côté de ce fiens, on trouve fiente I, 357. II, 358, fiente, excrément; prov. fenta, fenda; catal. fempta; anc. esp. hienda; qui, comme cela devrait être pour la forme, ne peut guère venir de fimitus pour fimētum, car régulièrement on aurait en fimaie ou femaie.

Fiente v. fiens.

Fier, fier v. foit.

Fier, farouche v. fer I.

Fier, fer v. fer.

Fieree, fierge Ben. II, p. 515, à la note, dame, reine, la seconde pièce des échecs; lmâ. fercia; du persan ferz, général. De fierge on fit, par corruption, vierge, d'où dame, puis reine.

Fierement v. fer I.

Fierge v. fierce.

Fierte v. fer I.

Fies v. fieu.

Fieu I, 172, feu II, 96, fiu I, 221, formes d'ont l'u se permuta en f, d'où fief (fies), fied (fiez) I, 97, par l'influence de feodum v. plus-bas, fie I, 124, fief, hommage; d'où fiever, fiefer P.d. B. 463, donner en fief, inféodor, recevoir comme vassal; fieve, fiefe, possesseur d'un fief, contrat, bail d'héritage on fief; flevet (flevez) I, 49, feudataire. Ces mots se retrouvent exactement à l'état de composé dans le lombard fader-fio, bien, héritage paternel; goth. faihu, biens, richesses, effets, etc.; ahal. fihu, ib. (rare), bétail; ancien saxon fehu, ib.; etc. Voy. Diefenbach G. W. I, 350. Ainsi l'idée primitive de notre mot est richesse. Quant à feodum, feudum de la basse latinité, dont on a formé les mots féodal, féodalité, etc., M. Diefenbach trou ve avec raison que la dérivation de fihu-ôd (ôd = propriété) est forcée. Feudum est simplement feu latinisé, feuum avec d'intercalaire. Il est bon de remarquer que, dans la racine, l'u était terminaison; mais les peuples romans ne le considéraient plus comme tel.

Fieve, fiefer v. fieu.

Fievet, fievez v. fieu.

Fievre, fevre II, 116, fièvre; febris; adj. febros, fievros II, 15, fiévreux.

Fievros v. fièvre.

Fiex v. fil I.

Fiez v. voie et t. II, p. 293.

Fiez v. fieu.

Fige II, 345, figue; ficus.

Figure I, 263, forme, aspect, visage; figure, symbole; figura; figurer I, 66, figurer, représenter; figurare; comp. defigurer, deffigurer II, 195. 198, défigurer, déformer, changer de figure.

Figurer v. figure.

I. Fil, s. s. et p. r. fils, flus, flus, flex I, 92, fils, enfant; filius; dim. fillol II, 140, filleul; filiolus; fille, fille; filia; dim. fillole, filleule; filiola; fillastre P. d. B. 299, beau-fils, fils d'un autrelit, gendre, bru; cfr. Roq. et Diez I, 13 filiaster.

II. Fil II, 228, fil; filum; dim. filet I, 134, petit fil, filet; vb. filer II, 135, filer; comp. afiler, se former en fil ou filet; affiler; enfiler II, 135, enfiler; parfiler, porfiler, parfiler. Le subst. file f. est de la même racine; vb. filer, comp. défiler, d'où le subst. défilé, chemin étroit.

Filer v. fil II.

Filet v. fil II.

Fillastre v. fil I.

Fille v. fil I.

Fillol, fillole v. fil I.

Fils v. fil I.

Fin I, 50.177, fin, borne, limite, conclusion, paix, accord; finis; finer, fenir I, 339, le premier de finire, nouvelle dérivation romane de finis, l'autre de finire, finir, terminer, achever, cesser, mourir; et, toujours avec la forme de latre conj., financer, payer I, 340, c.-à-d. finir, conclure une affaire; de là finance, fin, convention, conclusion; — paîment,

amende, argent; finement, fin; - fin, e I, 130. II, 243, pur, parfait, fidèle, sincère, sûr, fin; abrégé de finitus, accompli, parfait; et non pas de l'allem. fein, comme on l'a avancé, tandis qu'il auraitfalludirelecontraire; cfr. Schwenk D. W. s. v. fein; le latin et le grec perfectus, τέλειος; - comp. afiner, afenir, approcher de la fin, achever, terminer, mourir -; et, toujours avec la forme de la 1re conj., arrêter, apurer un compte - épurer, affiner - tromper avec finesse (d'où notre raffiner) - affinite II, 352, affinité, et avec le sens de affinis, pays limitrophe; affinitas; - definer I, 340. II, 82, d'où definement I, 252, fin, terme, achèvement; - defin, fin; - parfin, fin, parfin; à la parfin I, 284. 300. II, 315, à la fin, pour la conclusion.

Finance v. fin.

Finement v. fin.

Finer v. fin.

Firmete v. ferm.

Fis v. fit.

Fisicien v. Fisique.

Fisique II, 60, science et art de la médecine; physica; fisicien, médecin; propr. physicianus; cfr. Roq. s. v. fisicien; prov. phizician, anglais physician.

Fit, fi (fiz, fis) I, 245. certain, assuré, plein de confiance, convaincu; fiement S. d. S. B. 548, Ruteb. II, 257, avec confiance; de fidus; de fit, de fi, certainement, entoute certitude, entoute sûreté; comp. afi II, 225, confiance, conviction. Cfr. foit, fedeil, fiance.

Fiu v. fieu.

Fius v. fil'I.

Fix v. fil I.

Fiz v. fit.

Flael, flaial I, 268. 391, fouct, fléau, tourment; de flagellum; I1, 293 on lit le r.p. flaieaz; flaeler, flageller, fouetter, tourmenter, faire souffrir; flagellare; de là fiaielement, fléaux, flagellation.

Flaleit II, 9 de flaeler v. flael.

Flaeler v. flael.

Flaial v. flael.

Flaieaz v. flael.

Flaielement v. flael,

Flair v. flairer.

Flairer W. A. L. p. 22, rendre une odeur, fleurer; flair, odeur; dér. flairor, odeur, parfum; de fragrare, r permuté en l, i. e. flagrare. Voy. DC. s. v. fragrare.

Flaistre, flestre, flétri, sans couleur; de *flaccaster*. De *flaistre*, vient flaistrir I, 392, flestrir, flétrir (prop. et fig.).

Flaistrir v. flaistre.

Flambe v. flame.

Flamber v. flame.

Flambier, flamboier v. flame.

Flamble v. flame.

Flame, flamme I, 143. II, 116. 387, flamme; de flamma; flamble, flambe II, 116. Ben. 42084, flamme; de flammula, avec bintercalaire flamble, flambe; vb. flamer, enflammer, brûler, lancer des flammes; enflammer, enflammer I, 145. II, 209, enflammer; flamber, flambier, flamboier II, 220, brûler, jeter des flammes; flamboyer, étinceler, flotter; enflamber, enflammer. Ces deux formes flame, flambe expliquent les dérivés flammeche, flameron, flamiche (espèce de galette cuite à la flamme), flambard, flambeau, etc.

Flamer, flammer v. flame.

Flamme v. flame.

Flane, s. s. et p. r. flans II 289, flane; d'où flanchiere, sorte d'armure qui couvrait tout le corps. On dérive ordinairement ce mot de l'ahal. lancha, hlanca, flanc. Cette étymologie ne me paraît pas admissible. Sans me faire une raison de ce que la forme aspirée hlanca, qu'il faut pour obtenir le f, est fort douteuse, ear on ne la trouve qu'une ou deux fois, je dirai que les combinaisons hn, hr de

164

l'ahal. restent dans la langue d'oïl (l'ancien norois hr est devenu plus tard fr), et il n'est pas probable que hl ait suivi une autre loi; puis que les fém. allem. en a conservent leur genre dans les langues romanes. Quelle est donc l'origine de flanc, ital. flanco? Les Allemands appellent cette partie du corps weiche, propr. partie molle; et ils nous ont emprunté flanc, qu'ils font féminin, flanke.

Flanchiere v. flanc.

Flans v. flanc.

Flat, coup, tape; flatir, abattre, jeter par terre, précipiter, enfoncer, plonger; de l'anc. norois flat, ahal. flaz, plat, aplati. Ainsi flatir = aplati par terre. Ce mot nous est resté en termes de monnayeur, pour signifier aplatir une pièce de monnaie avec le flatoir.

Flater, flatter; flateres I, 104, s. r. et p. s. flateor, flatteur; de l'anc. norois flat, plat, aplati. Cette dérivation s'explique très-facilement dans les différentes significations du mot: caresser, etc. Cfr. flat.

Flateres v. flater. Flateres v. flater.

Flatir v. flat.

Flaüste v. flaüte.

Flaüte, flaüste, fleüste R. d. l. V. 101, flûte; vb. flaiiter, fleiister, jouer de la flûte; flaüteur, joueur de flûte. Selon Barbazan, flaüte dérive de flatus; il eût mieux valu prendre le verbe comme ayant précédé le subst. et le dériver de flatus, souffle, que les anciens employaient à l'égard du jeu de la flûte: d'où flatuer et avec transposition de l'u, flaüter et de là flaüte. Dim. de flaüte, propr. flautiolus, flajol, flajel, flageol, flagiel, et toujours avec rejet du t, mais conservation de l'u: flavel, d'où un nouveau dim. flaiolet. Sous la dénomination de flajol, on comprenait autrefois, non seulement des espèces de flûtes différentes, mais des variations de la même famille, comme on le voit par ce passage de Guillaume de Machaut: Et de flajos plus de x paires, c'est-à-dire de xx manieres, tant de fortes comme des legeres.

Fläuter v. flaüte.

Flechet I, 82, forme gallo-latine, de flechir.

Flechir II, 361, fléchir; de flectere.

Flestre v. flaistre.

Flestrir v. flaistre.

Fleur v. flor.

Fleiiste v. flaüte.

Floc, floche, flocon, houppe; floccus; dimin. flocel, flochel, flocon, petit flocon; et d'ici floceler I, 62, friser, être ou tomber en flocons. Le mot froc, froc, ne diffère de floc que par la liquide, et il a la même racine: cfr. prov. floc, flocon et froc; et DC. floquetus.

Floc, troupe v. folc.

Flocel v. floc.

Floceler v. floc.

Fliche, quartier de porc salé, morceau de lard; lmâ. fliches, flichia. Fliche nous est resté sous la forme flèche, dans l'expression flèche de lard, et Roquefort dit que ce morceau enlevé sur l'un des côtés d'un cochon, depuis l'épaule jusqu'à la cuisse, a été appelé ainsi à cause de sa longueur qui le fait ressembler à un trait, à une flèche. Cette étymologie ne serait pas tellement ridicule qu'on a bien voulu le dire; car nous voyons haste signifier aussi une pièce de chair (R. d. l. V. p. 300. 1). Toutefois l'origine du mot fliche est autre; il dérive de l'ahal. flicci, perna (Haupt, Zeitschr. f. D. A. p. 197, 1re col.); anglo-saxon flicce, anglais flitch, islandais flycke, flèche; suéd, flåsk, un demi-cochon. Tous ces mots affiliés à fleck, flick, morceau, pièce. V. Schwenk D. W. fleisch.

Floible M. s. J. 503, l. 11 d'en bas, foible II, 22, débile, languissant, faible; de flebilis; de là floibeteit I, 82. 148. II, 240, foiblete, débilité, langueur, faiblesse; afoiblir, afebloier, afebleier I, 155. 297. 382, affaiblir, diminuer de force, décourager. On voit que, par euphonie, tantôt le premier, tantôt le second la été retranché.

Flor, flur, flour, fleur I, 255. 328. 329, fleur; flos, (flor); vb. florir, flurir I, 52. 407. 408. II, 17. 191, fleurir, briller; en parlant des cheveux et de la barbe, il se traduit par blanc; (II, 240, viex floris;) florere; de là floré, fleuré, bordé de fleurs; floron, fleuron; florin, sorte de monnaie d'or, florin; voy. DC. Floreni et moneta.

Floré v. flor.

Florir v. flor.

Floron v. flor.

Flot v. flote.

Flote (f.), troupe, rassemblement, réunion, foule, train, soit de personnes, soit de choses; flot (m.), flux; de fluctus. D'ordinaire on dérive notre mot flotte, de l'allemand: ancien norois floti, anglo-saxon flota, hollandais vloot, suédois flotta, tous = flotte, excepté l'anglo-saxon flota, qui a quelquefois la signification particulière de navire. Cependant à considérer la signification du flote de la langue d'oïl, il me semble que, quant à la forme, il est inutile de quitter le domaine roman; pour le sens, au contraire, il faut admettre l'influence germanique, mais elle est postérieure à la premiére période de la langue et ne peut remonter qu'au suédois ou au hollandais. Partout, dans l'ancienne langue, la signification primitive de flote est la seule admissible; p. ex: Od le montant en flote sont, | Et od le retraiant s'en vont (P. d. B. v. 7585. 6.); en flote = en troupe, groupés, rassemblés. Flotter dérivé de fluctuare. MM. Diez I, 280 et Diefenbach I, 387 ont une autre opinion.

Flou v. folc.

Flour v. flor.

Fluet II, 229 signifie petit fleuve, rivière, tandis qu'en d'autres passages des mêmes dialogues, II, 311, il est synonyme de fluctus et signifie flot, inondation, débordement. Il faut donc le rapporter à fluctus. V. flot.

Fluie v. flum.

Fluive v. flum.

Flum, s. s. et p. r. fluns I, 78, fleuve rivière; flumen; I, 257 on voit la forme p. s. flume, qui est anglo-normande; —fluie, fluive I, 78, fleuve; de fluvius, la première forme avec syncope du v.

Flume v. flum.

Fluns v. flum.

Flur v. flor.

Flurir v. flor.

Fo v. feu II.

Foace v. feu.

Foee v.t. II, p. 293 et Glos. s. v. voie. Foen, fain, fein, fien I, 392. II, 311. S. d. S. B. 540, foin; fenum (foenum).

Foer, foers v. fors.

Foi v. foit.

Foial v. fedeil.

Foible v. floible.

Foiblete v. floible.

Foie v. t. II, p. 292. 3 et Glos. s. v. voie.

Foie I, 118, foie; italien fegato; du lmâ. ficatum se. jeeur, foie d'oie engraissée de figues, puis foie en général. M. Diez I, 30. 37 compare le gree moderne σικότι, foie, de συκωτὸν ἦπαφ.

Foille v. fueil.

Foiller v. fueil.

Foilliee v. fueil.

Foillir v. fueil.

Foillus v. fueil.

Foimenti v. foit.

Fointise v. feindre. Foir, fuir v. fuir.

Foïr, fouïr, verbe fort, qui conserva l'u de la diphthongaison à certains temps dans quelques contrées, pour le distinguer de l'orthographe foir de fuir I, 342 et dont la conjugaison se troubla de bonne heure; il signifiait fouir, fouiller, bêcher; creuser la terre; de fodere; fosse I, 347. II, 337, fosse, prison, cachot; fossa; fosset, fossé; fossatum; fossion I, 374, action de fouir, fouille; fossio; comp. enfoïr, enfouïr I, 342, enfouir, enterrer.

Foire, feire, fere I, 234, foire; de feriae, plus tard feria, au singulier, selon Festus. Foire signifie donc proprement jour de fête, parce que les foires se tenaient aux jours des fêtes de l'église. De là foiriet, foirie, jour de fête, jour de la foire; foirier, foirer, ferer, fêter, chômer. Ainsi le véritable terme français devrait être foirié au lieu de férié, puisque nous avons conservé foire.

Foirer v. foire.

Foirie, foirier v. foire.

Foiriet v. foire.

Fois, foi v. foit.

Fois v. t. II, p. 292. 3 et Glos. s. v. voie.

Foison v. fondre.

Foisonner v. fondre.

Foid, feid, foi, fei, s. s. et p. r. foiz, fois, feiz II, 271. 388, foi, franchise, croyance religieuse; de fides; metre sur foi, mettre sur la foi, sur la parole; par ma, ta, etc., foi, ib.; nonfoi, nonfei II, 378, nonfoi, incrédulité. De foi et du participe passé de mentir, on forma foimenti, feimenti, qui a trahi sa foi, parjure, déloyal; car on disait mentir sa foi II, 84 pour trahir sa foi, manquer à sa parole, se parjurer. De fides, on forma encore le verbe fier, fier, confier, promettre,

engager sa foi, garantir; esp. et port. fiar, ital. fidare, prov. fizar, fiar; se fier en qqn. I, 162; se fier à qqn. I, 222; se fier en qqn. de qqeh. I, 271; comp. afier, affier II, 313. 336, promettre, assurer, affirmer, garantir; le participe afie, affie, s'employait souvent substantivement pour qui a fait une promesse, juré, allié; s'entrafier I, 263, s'afier mutuellement; desfier, defier, deffier I, 255. 349. II, 32, proprem. renier sa foi (O.d.D. v. 3059), retirer sa confiance, puis défier. Cfr. fedeil, fiance, fit.

Foiz, foi v. foit.

Foiz v. t. II, p. 252. 3 et Glos. s. v. voie.

Fol, fols, fous, fos, fox, faus, fax I, 93. II, 218, subst. et adj. fou; adv. folement I, 179. 272, folement; vb. foler, errer çà et là, marcher de côté et d'autre (II, 62), s'écarter, flotter (P. d. B. 5764); au figuré, sous les formes, foler, folier, foleier, foloier II, 270. 339, extravaguer, faire des folies, agir en fou, se tromper, s'égarer, railler, moquer, dire des injures, errer, mener une vie de débauche; comp. afoler (ne confondez pas avec afoler = maltraiter), devenir fou, perdre l'esprit faire, enrager quelqu'un, tromper; s'afoler, devenir fou d'amour, se passionner, vivre licencieusement avec des femmes; dér. folie, folie, sottise, radotage; folage, folaige, folie, sottise; folor, folur, sottise, folie, étourderie; folestet, foletet II, 313, folie, étourderie; folet, foleit, badinage, moquerie; folieuse, femme débauchée. Tous ces mots appartiennent à une même racine, folere, se remuer çà et là, follis, soufflet à souffler le feu, = soufflet de forge, c'est-à-dire quelque chose qui se remue çà et là, signification fondamentale qui se retrouve dans tous les dérivés et qui s'est conservée dans notre mot follet (feu). Fol dérive directement de follis.

Folage, folaige v. fol.

Fole, fule, foue, floe, flou Q. L. d. R. I, 97, troupeau de bétail, troupe, multitude, assemblée; de l'ahal. vole, fole, populus, agmen, acies; anc. norois fôlk; et pour floe, flou; anglosaxon floe; anc. norois floekr, agmen, cohors; anglais floek, troupe, troupeau.

Foldre, foudre II, 24, foudre; de fulgur, avec d'intercalaire: folre, foldre; quelquefois renforcé en esfoldre (Que li esfoldres du ciel le puist abatre. O. d. D. 3522); foudroier II, 44, faire des éclairs, foudroyer, épouvanter effrayer; fulgurare.

Foleier v. fol.
Folement v. fol.
Foler v. fol.
Foletet v. fol.
Foletet v. fol.
Folie, folier v. fol.
Folieuse v. fol.
Foliouse v. fol.
Folior, folur v. fol.
Folor, folur v. fol.
Folor, folur v. fol.

Fond, font, fons, fund II, 199, fond, base; prov. fons; de fundus; vb. fonder, avoir fond, fonder, établir; de là fonde, fondement, fondation, établissement, assurance; fondement, fondement; comp. afonder, couler à fond, enfoncer, plonger, enfoncer dans l'eau; effonder, enfoncer, couler à fond, précipiter, renverser, éventrer, rompre; et à côté de ces formes, une autre en r avec les mêmes significations: afondrer, effondrer, effundrer II, 122; s'esfundrer I, 381, s'enfoncer. D'où provient ce r? Profond, parfond, parfunt I,257. 299. II, 199, profond, vaste; profundus; prov. preon, ital. profondo; subst. profundece, parfundece, parfondesee I, 66. 86. 226 profondeur.

Fonde, fronde (avec r intercalaire), corde qui chasse le trait; — et magasin public, bourse; de funda. Ménage dit: Il n'y a guère plus de 80 ans qu'on prononçait fonde. Le Duchat fait remarquer que le dictionnaire de Monet, imprimé en 1636, ne connaît pas encore fronde.

Fonde, fondement v. fond.

Fondement v. fond.

Fondre, fundre I, 193. 233. II, 97, 251, fondre, confondre, détruire, ruiner, crouler; fundere; fuson, foison, fuison I, 60. II, 126, foison, abondance, force, résistance; fusio; d'où foisonner I, 101, foisonner; comp. confondre, confundre I, 59. 268. 146. II, 361, confondre, détruire, ruiner; confundere, confusion, confusiun I, 363. II, 208. 326, confusion, désordre, honte, embarras; confusio.

Fons, eau v. font.

Fons, fond v. fond.

Font, funt, s. s. et p. r. fonz, fons, funz, eau, source, fontaine; fonts baptismaux; de fons. Une dérivation fortancienne de fons, est fontana, d'où: fontane, fontainne, funtaine I, 68. 149. 188, fontaine, source, ruisselet; d'où le diminutiffontenil, fontanelle, fontenelle, etc.

Font, fond v. fond.

Fontaine v. font.

Fontane, fontanelle v. font.

Fontenelle v. font.

Fontenil v. font.

Fonz v. font.

For, forg, fourg II, 165. 182, four; prov. forn, ital. forno; de furnus; fornier II, 387, boulanger; furnarius. Le g de forg s'explique sans doute par une forme forn, forng, d'où forg. Cfr. venir t. I, p. 385.

Forain v. fors.

168

Forban v. ban.

Forbanir v. ban.

Forbeter v. beter.

Forbir, furbir I, 380, II, 145. M. s. J. 449, fourbir, polir, nettoyer, orner; comp. esforbir, fourbir; de l'ahal. furban, furbjan, même signification. Notre substantif fourbe dérive également de là et non du latin fur, comme fripon de friper.

Force, fourche v. forche.

Force II, 272, ciseau(x); de forpex.

Force, force v. fort.

Forcele v. forche.

Forcenerie v. sen.

Forcer v. fort.

Forceure v. forche.

Forchaucher v. enchalcer.

Forche, fourche, forque, furche, force I, 162. 166. 365, fourche, fourches patibulaires, colonne, poteau; de furca; de là fourcel (m.), forcele, fourcelle, furcele (f.), fourcelle, le hautfourché du sternum, poitrine; forcheure, forceure, furcheure, enfourchure; furgier, fourgonner, remuer avec une fourche, une perche; port. forcar, ital. frugare. Ajoutez ici fourchette, fourchon, enfourcher, bifurquer, etc.

Forche, force v. fort.

Forcher v. fort.

Forcheure v. fort.

Forchier v. fort.

Forcier, forcer v. fort.

Forcier, violateur v. laron.

Forelores v. frelore.

Forer I, 54, forer, percer; forare; comp. trefforer I, 213, percer, faire un trou, transpercer; transforare.

Forest, foriest, fourest (fores) I, 188. 312. 369. II, 304, forêt, bois; lmâ. forestis, foreste, forestus, forestum, forastum, foresta, forasta, DC. s. v. foresta, mots qui ne désignaient pas seulement un bois, mais aussi un étang, un vivier où l'on entretenait du poisson. Forestas, dit DC., vero piscium vivaria appellasse videntur nostri. quod majoribus illis sylvis adjuncta essent et vivaria. On a dérivé forest de l'allemand forst, mais aujourd'hui les philologues allemands dérivent au contraire forst de forest, tout en donnant à ce dernier une origine allemande; forehahi, forêt de pins, c'està-dire fore et la suffixe est, ast. On pourrait accorder cela, bien que la disparition complète du h présente quelque difficulté; mais comment expliquer de cette manière le verbe forestare dans le sens de bannir et l'adjectif forasticus-étranger (v. DC.), qui sont certainement de la même famille? Il faut chercher une autre origine, et elle se trouve dans le latin foris, foras, d'où les formes en est, ast. Cependant ce n'est pas, comme l'ont dit quelques étymologistes, quod foris stent (DC. s. v. foresta), que nemus a été appelé forst; la chose s'explique de la manière suivante. Dans le principe, forest signifiait bois soumis au droit de chasse, mais non enclos: Foresta est ubi sunt ferae non inclusae; parcus, locus ubi sunt ferae inclusae (DC.). On vient de voir que forasticus, i. e. foras et terminaison ticus, signifiait de l'extérieur, étranger; de ce forasticus on dériva forastis, etc., c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, ce qui est hors de l'usage, ce qui est excepté, prohibé, ainsi lieu défendu. Cfr. Ménage s. v. forest et Rayn. L. R. III, 372. 3. De là forestier II, 368, forestier, Cfr. fors.

Forfaire v. faire.

Forfait, forfaiture v. faire.

Forg v. for.

Forge v. fevre.

Forgier v. fevre.

Forgugier pour forjugier v. juger.

Foriest v. forest.

169

Forjugier v. juger. Forlignier v. lin. Formage v. forme.

Forme, fourme, furme I, 86. 147, forme, manière, façon; forma; former, fourmer, furmer I, 151. 226, former, façonner, créer; part. pas. formé, pour bien formé, bien fait: Et avenant et des membres formé, Aub. p. 174; tresformer M. s. J. 493, transformer. Dér. de forma, propr. formaticus, formage, furmaige, fromache II, 268. M. d. F. II, 106, notre fromage, avec transposition postérieure du r; ainsi nommé parce qu'on place le lait caillé dans une forme pour s'égoutter et se consolider; prov. formatge, fromatge; ital. formaggio. V. Ménage s. v. fromage.

Forment, beaucoup v. fort. Forment, froment v. froment. Former v. forme.

Formi, formiz II, 390, fourmi; formier, fourmiller; de formica, formicare; (fourmiller-formiculare.). Nicot dans son Trésor, Ronsard, Belleau ont fait le mot fourmi masculin, et le peuple de quelques provinces lui donne encore ce genre.

Formier v. formi. Fornier v. for.

Fornir, furnir I, 104. 251. 264. 269, remplir, accomplir, satisfaire, exécuter, venir à bout, fournir; en prov. fornir, formir, frumir, fromir; del'ahal. frumjan, frumman, agere, exercere, urgere, mittere, etc.; ainsi permutation de la consonne m en n et éloignement de la lettre r de la consonne initiale.

Forque v. forche. Forragier v. fuerre. Forre v. fuerre. Forreau v. fuerre. Forreial, forreiau v. fuer. Forrer v. fuerre. Forrier v. fuerre.

Fors, foers, foer, fur, hors prép. et adv. II. 354. 355; forain, étranger, qui est du dehors; possesseur d'héritage qui ne réside pas dans son bien, mais qui y laisse un fondé de pouvoir; foranus pour forancus; comp. defors II, 355, deforas (Inscript.), deforain, étranger qui possède des terres ou des maisons dans une commune, et qui participe aux charges; deforien M. s. J. 446, extérieur, du dehors; chose deforiene, d'ici-bas, par opposition à céleste, éternelle; deforaineteit II, 376, extériorité, mondanité; formis II, 355. Cfr. forest.

Fors, fort v. fort. Forsboivre v. boivre.

Forschaucher v. enchalcer.

Forselore v. clore.

Forsenement, forsennementv.sen.

Forsener, forsenner v. sen.

Forsenerie, forsennerie v. sen. Forsfaire v. faire.

Forsfait, forsfaiture v. faire.

Forsjugier v. juger.

Forsligner v. lin.

Forsloigner v. long.

Forsmis v. fors et II, 355.

Forspartir v. part.

Forstraire v. traire.

Forsveier v. voie.

Forsvoier v. voie.

Fort (forz, fors), fort; de fortis; de là forment, fortment, fortement I, 112. 151. 264. 342, fort, beaucoup, fortement. De fortis, par le dérivé fort ancien forcia, fortia, force, forche I, 88. 193. II, 240, force, violence, vigueur; vb. forcer, forcier, foreher, forchier, forcer, contraindre, pendre de force, faire violence; comp. comforter, cumforter, conforter, conforter (confortare) I, 126. 154. 263, 402, II, 254, 387, conforter, encourager, consoler, rassurer, soulager, affermir; confort (conforz, confors)

I, 360. 364, consolation, soulagement, encouragement, secours; de là conforteres, conforteor I, 77, consolateur, confortateur; confortement II, 95, soulagement, consolation, encouragement; d'où desconforter, décourager, ôter l'espérance, craindre, désoler, affliger; desconfort I, 151, découragement, tristesse, douleur, accident fâcheux; reconforter I, 209, encourager, rassurer, redonner de l'espérance; - enforcer, enforcier I, 191. 238. II, 74, renforcer, rendre plus fort, fortifier; devenir plus fort, augmenter; d'où renforcier II, 25, renforcer, refortifier; s'enforcer I, 153, s'efforcer, pour ensforcer = esforcer; enforcis I, 166, faisant effort, fort, en force; - esforcer, esforchier I, 52. 168. 306. II, 109, fortifier, renforcer, valoir plus, efforcer, faire effort, exciter, exhorter; esfort, (esforz, esfors) I, 81, 356. II, 62, force effort, troupe, nombre, armée; esforcement, effort; esforcis, avec effort, fort, en force. - Enfin, je rappellerai encore ici fort, château, fort; fortelesce, et avec r = l, forteresce, fortrece I, 60. 142. 183, fort, forteresse, château; du lmâ. fortalitium = munitio, arx, castrum; prov. fortalessa, fortaressa; esp. fortaleza.

Fortelesce v. fort.
Fortement v. fort.
Forteresce v. fort.
Fortrece v. fort.
Fortrece v. fort.
Forveier v. voie.
Forvoier v. voie.
Forz v. fort.
Fosse v. foir.
Fosset v. foïr.
Fossier v. laron.
Fossion v. foïr.
Fou v. feu,

Fouace v. feu. Fouage v. feu. Fouc v. folc. Foudre v. foldre. Foudroier v. foldre. Fouce v. fou. Fouir, fuir v. fuir. Fouir, fouir v. foir. Fourage v. fuerre. Fourcel, fourcelle v. forche. Fourche v. forche. Foure v. fuerre. Fourest v. forest. Fourg v. for. Fourjugier v. juger. Fourme, fourmer v. forme. Fourragier v. fuerre. Fourrer v. fuerre. Fourrier v. fuerre. Foursener v. sen.

Fox v. fol.
Frados, fradous, misérable, impie, scélérat; prov. fradel; de l'ahal. freidae, frêdie, profugus, apostata. Cfr. Dief. G. W. I, 405. 7. A la même famille, de l'ahal. freidari, appartient frarin, frairin II, 287, misérable, indigent, infortuné.

Fradous v. frados.
Fragiliteit v. fraindre.
Frain v. frein.

Fous v. fol.

Fraindre, freindre II, 237; fraite, freite I, 285, ouverture, brèche, fente; fig. sortie, éclat, esclandre; fraiture II, 357, brisure, rupture; fractura; comp. esfraindre, effraindre II, 237; enfraindre II, 237; infringere; refraindre II, 237, d'où refrain, refrain, fanfare; prov. refranh, esp. refran. Cfr. Rayn. L. R. III, 388; — fragile, fragile; fragilis; fragiliteit II, 386, fragilité; fragilitas.

Frairin v. frados.

Fraisne, fresne, frêne; de fraxinus. Le bois de frêne était, avec celui de pommier, celui qu'on préférait pour faire les lances; de là la signification de bois d'une lance qu'on donnait au mot fraisne.

Fraissangue v. fresanche.

Frait I, 154, dépens, aujourd'hui plur. frais; lmâ. fredum, mot qui désignait primitivement l'amende à laquelle était condamné le coupable pour avoir troublé la paix publique; v. DC. Fredum; Roquefort Frede. Fredum vient, dit-on, de l'ahal. fridu, aujourd'hui fride, paix. Verbe defrayer.

Fraite v. freindre.

Fraiture v. fraindre.

Franc, fém. france, franche, s. s. et p. r. frans I, 262. II. 85. 87. 231. 337, libre, noble; loyal, sincère, généreux. Franc dérive du nom de peuple Francus, qui désignait en même temps l'hommelibre, ahal. Franco. Mais d'où ce nom? quelle était sa signification? De quel appellatif dérive-t-il? appellatif est-il d'orgine celtique ou allemande? se demande M. Diefenbach (I, 403). Sans préciser quel peut avoir été cet appellatif, M. Diefenbach arrive au résultat qu'il est mieux représenté dans les idiomes celtiques que dans ceux de la Germanie, quoique là aussi il se trouve passablement isolé. forme rappelle au profond et ingénieux philologue plutôt frech, ahal, freh, avarus, avidus, que frei, ancien norois frî, libre. D'autres ont trouvé cet appellatif dans franca, diminutif de framea, sorte de javeline; et M. J. Grimm voit dans ce mot un adjectif primitif de la racine gothique freis, ελεύθερος, aujourd'hui frei, dont dériva d'abord le nom de peuple et de ce dernier celui de l'arme. - De franc ou plutôt du lmâ. Francia et de l'allemand Franco, dérivent: françois, franceis, franchois, fém. françoise, franchoise, francesche, français;

francor, ordinairement avec le mot geste, histoire des Francs; franchir. francir II, 230, affranchir, rendre libre, anoblir; comp. afranchier I, 218, ib.; franchise, francise I, 300. 305, 352, II, 231, loi des nobles, privilége, noblesse; lieu privilégié; franchise, sincérité; francement, franchement I, 358. II, 50, librement, franchement, sincèrement; - et plusieurs autres dérivés ou composés qui ne se trouvent pas dans mes citations, mais qu'il sera facile de classer si on les rencontre. Les seules différences dialectales du nom de notre patrie étaient: France, franche. Nos plus anciens poètes aiment à lui donner l'épithète de douce.

France, Franceis v. franc.

Francement v. franc.

Francesche v. franc.

Franche, franchement v. franc.

Franchir v. franc.

Franchise v. franc.

Franchoise v. franc.

Francir v. franc.

Francise v. franc.

François, françoise v. franc.

Francor v. franc.

Frange II, 226, frange; selon Ménage de frimbia pour fimbria, d'où fringe, frenge, frange. Ce qui prouve que la forme primitive a été fringe, c'est que les Anglais disent fringe; et en Sicile on a aussi frinza, dans la Valachie frimbie.

Frarin v. frados.

Fratre v. freire.

Freid v. froit.

Freer v. froier.

Freier v. froier.

Frein, frain, froin I, 162. 388. II, 124. 309, frein, bride, mors; frenum; vb. comp. afrener II, 237, note; enfrener I, 394, mettre un frein ou

mors, brider, dompter; infrenare;

172

refrener II, 237, note. Je ne comnais pas le simple frener, prov. fre-

Freindre v. fraindre.

Freir v. frire.

nar, ital. frenare.

Freire, frere I, 49, frère; religieux, frère d'un couvent; frater; I, 82 l'auteur a conservé à dessein la forme latine fratre, parce qu'il est question de dignitaires de l'église,

Freis v. fres.

Freit v. froit.

Freite v. fraindre.

Frelore, perdu, gâté; de l'allem. verloren, perdu (verlieren, perdre); forelores, perdu, inutile, vain; de la même racine, avec la forme anglosaxonne forloren.

Fremail, fremaille v. ferm.

Fremer v. ferm.

Fremillon v. fremir.

Fremir, fremoier I, 68. 309. 323. II, 68, frémir, murmurer, bruire, retentir, ondoyer (avec l'idée de bruissement), hennir; fremere; fremor. fremur, frémissement, bruit; fremor; friente, frinte I, 371. II, 368. Ben. 19666, bruit, tumulte, trouble; hennissement; fremitus. T. II, 41 on lit hauberc fremillon, dans un passage de G. d. V.; la même expression se retrouve au vers 1577, tandis que dans Aubri p. 161, c 2 il y a fermillon, ce qui, au premier abord, pourrait induire à rapporter ee mot à fer; mais la transposition du r est chose trop ordinaire pour qu'on y puisse attribuer quelque importance; et puis que significait fer millon? Fremillon se rattache à frémir et signifie frémissant, bruissant, se. par suite du frottement, du mouvement. Rayn. L. R. III, 394, sans s'expliquer sur l'origine de fremillo, pour fremillon, dans Gér. de Roussillon, en fait un substantif, qu'il traduit par cotte de mailles. Son erreur vient d'une fausse ponctuation: Ac vestit un ausbere, gran fremilo; il faut lire: Ac vestit un aubere, gran, fremilo. Du reste, cette expression de haubere fremillon peut tenir à une construction particulière des hauberts, c'est-à-dire celle à petits anneaux enchevauchés l'un dans l'autre; lorsqu'on les remuait, ils produisaient un bruissement.

Fremoier v. fremir.

Fremor, fremur v. fremir.

Freor v. froior.

Frere v. freire.

Fres, freis, plus tard incorrectement frais, fém. fresche, freske II, 118, frais, jeune, nouveau, récent, lustré; de l'ahal. frisc, recens, crudus; ancien norois friskr, novus, recens, etc.

Fresanche, fresange, fraissangue, jeune, porc, et droit qui était dû par les fermiers de la glandée; de l'ahal. frisking, fruscinga, victima, porcellus; allmod. frischling, jeune animal, marcassin; selon M. Grimm de frisch, frais, jeune.

Fresange v. fresanche.

Fresche v. fres.

Freske v. fres.

Fresne v. fraisne.

Freste, sommet, faîte, extrémité supérieure d'un bâtiment; de l'ahal. first, ib.

Frestele, et plus ordinairement frestel, flûte de Pan, comme le prouve le passage suivant de Philippe de Vitry: La s'assist Pan le dux des bestes Et tint un frestel de rosiaux, Si chelemoit li danziaux. On a cependant prétendu que par frestel, il fallait entendre le galoubet; cela peut être vrai aussi, car, comme flajol, pipe, etr., ce mot a sans doute servi à désigner différentes variétés du genre de la flûte. Dans les Q. L. d. R. II, 139 il est mis pour sistre; mais la manière dont les

traducteurs de la Bible ont rendu les noms des instruments qui y sont cités, est si diverse, et je dirai même si pcu en accord avec le texte primitif, qu'il n'y a pas le moindre fond à faire sur leurs données. Du reste I, 33 du même texte tibia est traduit par frestel. Frestel dérive de fistella pour fistula, avec r intercalaire; vb. fresteler, jouer de la frestele.

Fresteler v. frestele.

Frete v. fer.

Friente v. fremir.

Frier v. froier.

Fringuer, sautiller en dansant, dauser. Selon la plupart des étymologistes du breton fringa, sauter, gambader, fringuer; se divertir; sans affilie rapproché dans les autres langues celtiques. Le grand développement des significations de ce mot pourrait faire croire à une origine autochthone; mais si l'on compare fringol (breton), fredonnement, battement de gosier, qui est de la même racine, à notre vieux dérivé fringoter, chanter, gazouiller: le pinson fringote au lever du matin (Belleau), ital. fringottare, on sera plutôt porté à dériver fringuer et le breton fringa d'une racine commune fring, qui se retrouve dans fringutire, fringilla: une personne gaie, qui fredonne, s'agite, sautille. Comparez encore kymri freg, ramage, babillage, à la forme frigutire et à frigulare. Le dernier éditeur du Dict. de Ménagea déjà pensé à cette famille de mots.

Frinte v fremer.

Frire, dans Ben. v. 4398 freir, frémir, frissonner de peur; de frigère. Notre frire, faire cuire quelque chose dans une poêle avec du beurre roux, etc., vient de frigère. Selon DC, notre frisson se rapporte à frigère par l'intermédiaire de frigitio, contracté en frictio, friçon.

Froe v. floc.

Frochier v. fruit. Frogier v. fruit.

Froier, freier, freer, frier Aubri 154. P. d. B. 2995. R. d. R. II, p. 341, frotter, frôler; notre frayer; prov. fregar, ital. fregare; de fricare. De là notre frai, autrefois fraye. Parl'intermédiaire de frictum, on doit également rapporter ici froter II, 291, frotter, frôler; ital. frettare, prov. fretar, que M. Diez I, 323 dérive à tort de l'allemand: ancien frison frotha; l'o est pour oi. Frôler est une forme diminutive de froter et équivaut à frotler. Cfr. Rayn. L. R. III, 393.

Froin v. froin.

Froior, freor I, 67, frayeur, crainte; esfroi, esfrei, effroi, effrei I, 84, 161. II, 78. 387, effroi, frayeur, crainte; esfreur, effroi, frayeur, et effreison avec la même signification; esfreissement, action d'effrayer; esfreer, effreer, effraer, effreier, effroier, effraier I, 118. 287. 8. II, 11. 248, effrayer; prov. esfreidar, esfreyar; de frigidus, à cause du frissonnement causé par la peur. Cfr. froit.

Froisseiz v. froisser.

Froisser, fruisser I, 58, écraser, froisser, briser; de fressus, de frendere; de là froisseiz, froissement, brisure; comp. desfroisser, defroisser, rompre, briser, défaire, enlever en froissant. Cfr. ancien esp. fresar, murmurer, grogner, gronder. Dans Aubri p. 159, on trouve le subst. defroi, querelle, rupture, qui pourrait aussi se rapporter à froier, frotter. Cfr. l'esp. refriega, dispute, de fricare.

Froit, freid, freit I, 177, 263.364, froid; frigidus; vb. froidir, freidir, froidier, froidir, refroidir; d'où refroidir, refroidir I, 46. 287, refroidir. Cfr. froior.

Froment, forment, frument I, 119. 166, 251, froment; frumentum,

Frone v. front.
Fronce, froncer v. front.
Froncete v. front.
Fronche v. front.
Fronchier v. front.

Front, frone, frunt I, 323. 407. II, 167, front, aussi en termes de guerre; de frons; de là frontiere, façade, frontispice; premier rang - ornement du front; affronter, afronter, afrunter, aboutir par la partie supérieure, confiner; confronter; attaquer defront; affronter: assommer; d'où le subst. affront. Effronteit, effronté; de effrons, qui se trouve dans Vopiscus; adv. effronteiementI,171, effrontément. Egalement de frons, parce que l'action principale du front est de faire des plis: froncer, fronchier, fruncher, se rider, faire ou avoir des plis; froncer. être mécontent; et I, 70 ronfler, parce qu'en ronflant les muscles du front se contractent(?); d'où fronce, fronche, frunche, ride, pli; diminutif froncete.

Frontiere v. front. Froter v. froier. Fruetifier v. fruit. Frui v. fruit.

Fruit, fruitI, 67.83.271.328, fruit, produit, rapport, jouissance; fructus; de là vb. fruiter II, 304, prospérer, multiplier, croître, grandir, se développer; comp. afruiter, fructifier, prospérer, profiter; propr. adfructare; frochier, frogier, prospérer, profiter; de fructus part. de frui, p. a. dire fructiare, prov. fruchar; fructifier II, 17, fructifier; fructificare.

Fruiter v. fruit.
Frument v. froment.
Frunche v. front.
Frunchier v. front.
Frunt v. front.
Fu, feu v. feu.
Fu, fut v. estre.

Fueil, fuel, fuil (m.), feuillet, feuille; fueille, fueille, feuille, foille, fuile, feuille; de folium et folia (cfr. arme); de là foiller, foillir II, 142, pousser des feuilles, se feuiller; foillice, foillie, fuillee I, 315. II, 380. Brut. v. 3371, cabane; cfr. loge; foillus, foillos II, 133, feuillu; foliosus.

Fueille v. fueil.

Fuel, fuelle v. fueil.

Fuer, fuor, feor, feur II, 293. 4; de là afuerer, afeurer, etc., mettre le fuer à qqc., denrée, taxer.

Fuere v. fuerre.

Fuerre, fuere, forre, foure, furrerII, fourreau, gaîne; du gothique fodr, fourreau, ahal. fôtar, foatar, allmâ. vuoter, foter, ancien norois fodr, fourrure, doublure; lmâ fodorus, futrus, feutrum, etc. De là forreial, forreiau, forreau I, 407, fourreau; forrer, fourrer, doubler, fourrer (dans ses diverses significations). Les mêmes formes fuerre, forre, plus tard foarre, aujourd'hui feurre, signifiaient paille, fourrage; mener enfuere I, 136; cfr. plus bas forrer; lmâ. fodrum, ahal. fuotar, allmâ. vuoter, nourriture, ce qui sert à la nourriture. ancien norois fodr, ib., goth. fodjan. nourrir, élever, fodeins, nourriture. On voit que les formes germaniques se mélangent comme les nôtres; il en était de même de celles du lmâ., et peutétre les a -t - on toutes confondues au point de les considérer comme identiques. Cependant, pour le sens, il faut absolument les distinguer. Du dernier fuerre dérivent : forrer, fourrer, fourrager, aller au fourrage; forrier, fourrier I, 136, 302, fourrageur, pillard; forragier, fourragier, fourrager, piller, et subst. comme forrier; fourage, fourrage, pillage.

Fuie v. fuir.
Fuil, fuile v. fueil.
Fuillie v. fueil.

Fuir, foir, fouir I, 340, fuir, éviter; se fuir, se réfugier; subst. fuie I, 172, fuite; fuga; de là fuite I, 329. fuite; propr. fugita, prov.-fugida, ital. fuggita; fuitif II, 38. 369, fugitif, fuyard; de fugitivus; comp. afuir I, 341; defuir I, 341; refuir, réfugier, mettre en sûreté; donner asile, — fuir, éviter, abhorrer; refugere; refui I, 268, refuge, asile, appui; détour, subterfuge; subtilité; refugium.

Fuisil, fuisius v. feu. Fuison v. fondre. Fuite v. fuir. Fuitif v. fuir. Fule v. folc.

Fum, s. s. funs, fumée; fumus; fumer I, 325, fumer; au fig. en parlant de l'orgueil, de la colère; d'où se fumer, s'irriter, se mettre en colère; fumare; de là fumee, fumeie II, 388, fumée, colère; fumiere, fumée, vapeur; fumos, fumeux; sujet à la colère; fumosus.

Fumee, fumeie v. fum.
Fumer v. fum.
Fumiere v. fum.
Fumos v. fum.
Fund v. fond.
Fundre v. fondre.
Funs v. fum.
Funt, eau v. font.
Funt, fond v. fond.
Funtaine v. font.

Funz v. font.

Fuor v. fuer.

Fur v. fors.

Furbir v. forbir.

Furcele v. forche.

Furche, furcheure v. forche.

Furfaire, furfait, formes normandes pour forfaire, forfait.

Furgier, fabriquer v. fevre.

Furgier, fourgonner v. forche.

Furmaige v. forme.

Furme, furmer v. forme.

Furnir v. fornir.

Furrer v. fuerre.

Fusil v. feu.

Fuson v. fondre.

Fust, fuz I, 85. II, 32. 281, bois, arbre, bâton, fût, pallisade; de fustis, qui prit, dans la basse latinité, les significations arbre, bois; de là fuste, poutre, soliveau; et espèce de bâtiment (v. les Dictionnaires); fuster I, 85, fustiger; piller, voler. Fustier, charpentier; fustaillier, tonnelier, faiseur de futailles, sont de la même famille. Affût, affûter sonf des composés de fust. L'ancienne langue avait affuster dans le sens de présenter un bâton ou une arme contre qqn.

Fuste v. fust. Fuster v. fust. Fuz v. fust.

G.

Gaagnable v. gaagnier.
Gaagnage v. gaagnier.

Gaagnier, gaaignier, gaainnier, gaegnier, guaigner, gaignier, gainner I, 88.172.216. II, 186.255.316, enltiver, labourer, faire valoir, gagner, profiter; de lagaagnage, guaignage, guaignage, guaignage, guaignerie, etc., terre labourée et ensemencée, produit de cette terre; gain, profit, utilité; gaignerie,

guaignerie, ferme, métairie; gaaignerres, gaaigneor, gainur I, 173. cultivateur, laboureur, colon; qui cherche à gagner; gaagnable, terrelabourable; gaaigne, gaaing, gaain, gaaig (gaainz), guain, waing I, 188. 216, II,255.271.344.860, travail des champs, revenu, gain, profit; butin, ce qu'on a gagné ou pris sur l'ennemi; regaagnier I,329, regagner, reconquérir, ré-

parer. La signification primitive des ces mots est celle que j'indique en première ligne. Ital. guadagnare, guadagno; prov. gazanhar, gazanh; esp. (subst.) guadaña. etc. En comparant ces formes, on verra de suite que l'étymologie allemande winnen, vaincre, proposée dans ces derniers temps, est tout á fait fausse. Gaagnier dérive cependant de l'allemand: weidan, weidanjan, chasser; ou de weida, wîda, pâture, chasse avec la suffixe agn, an. De l'idée de chasse, pâture, on a passé à celle de labourage, d'où celle de revenu, puis de gain en général.

Gaaig v. gaagnier.
Gaaignage v. gaagnier.
Gaaigne v. gaagnier.
Gaaigneor v. gaagnier.
Gaaignerres v. gaagnier.
Gaaignier v. gaagnier.
Gaain, gaaing v. gaagnier.
Gaainnier v. gaagnier.
Gaainz v. gaagnier.

Gab,gas I,58.293.371, plaisanterie, raillerie, moquerie, dérision, dissimulation; vb.gaber I, 113.366.376, railler, plaisanter, se moquer; de là gabois, gabeis II, 73. I, 370, raillerie, plaisanterie, derision, tromperie, jactance; gaberes, gabieres, gabeor I, 77, railleur, moqueur, présomptueux; gaberie, dérision, moquerie. L'ancien norois et le suédois gabb, signifie moquerie, gabba, se moquer; mais cette racine est assez isolée dans les idiomes germaniques, tandis qu'elle a un grand nombre de représentants en celtique; ce qui doit faire pencher la balance vers la dernière origine. V. Diefenbach I, 169, § b.

Gabeis v. gab.
Gaber, gaberes v. gab.
Gabeor v. gab.
Gaberie v. gab.
Gabieres v. gab.
Gabois v. gab.
Gaegnier v. gaagnier.

Gage, wage II, 16, 93, gage, caution, garantie, engagement, assurance; gager, gagier, wager II, 397, gager, prendre des gages, engager safoi, promettre, aliéner; de là gagier, gageur, garant, caution; gagiere, gagerie I, 157, engagement, gage, nantissement, promesse, aliénation, bien engagé; gageure II, 68, gage, enjeu; appeler qqn. de gageure; vb. comp. engager I, 243. II, 157, engager. Lmà. vadia, vadium, quadium, etc., invadiare, disvadiare == dégager, désengager, etc. Dér. du goth. vadi, gage; ahal. wetti, weddi, pignus, foenus, stipulatio, vadimonium; ancien frison wed, caution, gage, promesse, amende en argent; goth. gawadjon, άρμόζειν, etc. Vadi doit dériver de vidan, lier; Graff pense que ce mot est emprunté au latin vas.

Gager, gagerie v. gage. Gageure v. gage. Gagier, gagiere v. gage.

Gai I, 100, gai, vif, alert, diversicolore, bigarré; del'ahal. gâhi, prompt, vigoureux; de là gaiete, gaîté, contentement, allégresse; vb. comp. esgaier, égayer, plaisanter, réjouir; d'où esgaiement II, 251, action d'égayer, plaisanterie, réjouissance. Le nom d'oiseau geai, autrefois gai R. d. C. p. 234, est le même mot, c.-à-d. l'oiseau bigarré.

Gaiant I, 102. 401. II, 228, géant; prov. jayan; de gigas (gigant). Si l'éditeur des Remarques sur le Patois, suivies du vocabulaire Latin-Français de Guillaume Briton, eût connu notre ancienne langue, il n'aurait pas dit que le Gayan de Douai est une locution espagnole.

Gaide v. waide.

Gaignerie v. gaagnier.

Gaignier v. gaaignier.

Gaignon, waignon II, 362. Roi Guill. 99, chien, dogue; l'orthographe en w reporte à l'allemand etgaignon se 177

rattache au verbe ahal. geinôn, ouvrir, ouvrir la bouche, anglo-saxon ganan.

Gaillard, gaillart v. gale. Gaillardement v. gale. Gaimenter v. guai.

Gaïn, waïn, simple de notre regain, dont il a la signification, puis saison du gaïn, c.-à-d. automne: en italien guaime; de l'ahal. weida, nourriture, herbe, avec la suffixe ime, dont le m s'est changé en n dans la langue d'oïl. Au lieu de wain on trouve vuin, voin; - décomposition du w et retranchement euphonique de l'a?

Gainner v. gaaignier. Gainur v. gaagnier.

Gaiole, jaiole, gaole, jeoille I, 187. II, 224, cage, prison (qeôle); dimin. caveola, lmâ. gabiola, gayola, de cavea, dans l'ancienne langue caive, cage v.s. v. C'est à la même racine qu'appartiennent nos verbes cajoler, - enjôler, traiter comme un oiseau en cage, flatter par des paroles - attirer dans la cage.

Gaires, waires, guaires, guaures, guires, guieres, geres, gueres II. 294. 5. I, 225. II, 233; n'a gaires II, 295, naguères ; n'estre gaires de II, 296; n'estre à gaires II, 185 avec le même sens que n'estre gaires de, en latin curare; dusqu'à ne gaires, tantôt, pen s'en faut, presque.

Gairet v. garait. Gaisde v. waide. Gaite v. gaitier. Gaiter v. gaitier.

Gaitier, gaiter, gueiter II, 284. 325. 362, guetter, veiller, prendre garde, faire attention; subst. gaite, gueite, guaite, guete, waite (f.) II, 167. 195. 279. 387, celui qui fait le guet, sentinelle, garde; de l'ahal. wahtên, wahtan, faire la garde, subst. wahta, allmod. wacht, goth. vakan, vahtvô. De là agaitier, agaiter, agueiter II, 51. 198, épier, tendre des piéges;

li aquaitant visce II, 194; agait. agueit I, 196. 328. II, 329. 344, surprise, artifice, aguet, embûche; agait, porpense, appense, guet-apens; contregaitier Q. L. d. R. IV, 366.

Gal, gaus O. d. D. 7605, coq; gallus; geline I, 190, poule; gallina; gelinier, poulailler; gallinarium. La plupart des patois ont conservé geline. et la langue fixée a les dim. gelinette, gelinotte; le masc. gal, se retrouve dans le champenois gau; le lorrain et le normand jau. Cfr. polle.

Gale, magnificence, faste, parure, grâce, réjouissance, fête, bonne chère, banquet; vb. galer, faire de la dépense, être libéral, se réjouir, s'amuser, faire fête, sauter; de là galois, aimable, gentil, galant, gaillard, joyeux, amoureux; et notre galon (ornement), galant, qui avait autrefois une signification assez rapprochée de celle que nous donnons à gaillard. Quantàgaillard. gaillart Ch. d. R. str. 204, 223, 225. Fl. et Bl. v. 1929, généreux, vigoureux, hardi, gaillard; adv. gaillardement Ch. d. R. str. 209, richement, avec pompe; il est de la même famille; mais il se sépare de gale par le l qui est mouillé: ital. gagliardo, port. galhardo, esp. gallardo, prov. gaillart, galhart. Gale de l'ahal. geil, luxurians, petulans, effrenatus, etc.; subst. geilî, superbia, petulantia, fastus; pour gaillard cfr. anglo-saxon gagol, geagle, geaglise, petulans, lascivus; ahal. gogel. V. Dief. G. W. II, 380 et suiv.

Galer v. gale.

Galerie, réjouissance, divertissement - et galerie c.-à-d. soit un bâtiment mignon, soit un lieu fermé, une cour même. Frisch et bien d'autres après lui ont dérivé galerie de l'allem. wallen, mais ni la forme, ni la signification ne conviennent. Dans ses deux premiers sens galeric vient sans le moindre doute de gale (v. plus haut) et l'on pourrait, je crois, admettre que, de cette signification abstraite, on est passé à la concrète, salle de plaisir, etc. Cfr. gloriete.

Galerne I, 337, vent nord-ouest. Le breton gwalarn, nord-ouest, est-il la racine de ce mot? Je ne le pense pas; erna, erne estune suffixe, fréquente dans le provençal surtout, et gal est le radical qui se retrouve dans l'irlandais gal, souffle (de vent). Ainsi mot d'origine celtique, avec terminaison romane.

Galie II, 164, navire long à bords plats et à rames; galiot, ib.; bâtiment de pirate, - pirate, corsaire; lmâ, galea, galeida, galedellus, etc. Galion, galeasse, sont de la même souche. Les formes romanes ont toutes été admises dans l'allemand, au lieu de dériver de ces dernières, comme on l'a dit. Dans l'ancienne langue, jalle, jalaie, signifie une espèce de vaisseau, un sceau; le lmâ. galida a la même signification. Galère répond, pour la forme, au latin galerum ou galera. Ces comparaisons porteraient à croire que le primitif de galie, etc., setrouve dans le latin galea, casque, dimin, galeola, espèce de vaisseau, i. e. casque renversé; mais il s'agirait d'expliquer les terminaisons.

Galiot v. galie. Galois v. gale.

Galop v. galoper.

Galoper, galoper; galop, s. s. et p. r. galos II, 164, galop; les galos, au galop; prov. galaupar, galopar; du gothique hlaupan, s'élancer, avec la préfixe ga=ge; ahal. hlaufan, ancien saxon hlôpan, anglo-saxon hleapan. M. Diefenbach G. W. I, 181 rejette cette dérivation sans s'expliquer sur le pourquoi. De la même racine dérive galopin, nom donné, dans la fable, au lièvre employé comme messager. Cfr.

ahal, hloufo. Ce mot signifia aussi marmiton, domestique, bas valet.

Galopin v. galoper.

Galos v. galoper.

Gamache v. jambe.

Gambais, wambais, d'où gambeson, wanbison, espèce de vêtement contrepointé, long et pendant sur les cuisses, sur lequel on endossait la cotte de mailles; de l'ahal. wamba, ventre, goth. vamba, allmod. wamms, espèce de vêtement, en Suisse, pance. Cfr. cependant Schmeller I, 885.

Gambe v. jambe.

Gambeson v. gambais.

Gambet v. jambe.

Ganbe v. jambe.

Ganchir, guenchir, guencir I, 393. II, 122, se détourner, esquiver, éviter avec adresse, manquer, glisser; tourner, faire un tour pour revenir à la charge, retourner, se diriger d'un côté; le part. prés. guenchissant, a souvent le sens de adroit, agile, souple; subst. guenche, dans la phrase faire guenche ou la guenche, action de guenchir, abandonner. Ganchir de l'ahal. wankjan, wenkjan, céder, se retirer, subst. wank. C'est de ce verbe ganchir qu'on fait ordinairement dériver notre mot gauche. Deux fortes raisons parlent contre cette étymologie: les adjectifs ne dérivent pas immédiatement des verbes, et puis l'euphonie ne réclamait pas du tout le changement de an en au. J'ajouterai à cela que l'ancien anglais avait qauk = gauche, et qu'aujourd'hui encore on trouve dans les patois anglais gaulic, ce qui permet sans doute de supposer un primitif français galc. D'après une donnée de M. Dief. Celt. I, 139 qui rappelle l'esp. zurdo, gauche, zurda, la main gauche, propr. la sourde, et en comparant l'ital. stanca, propr. la fatiguée, on pourrait dériver gauche de 179

l'ahal. welk, la faible, par rapportà la droite, la forte. Cfr. Dief. G.W. II, 325, § b.

Gandiller v. gandir.

Gandir, se sauver, échapper, se réfugier, trouver refuge; d'où gandiller, se détourner, se sauver; du goth. vandjan, tourner, faire tourner, détourner: ahal. wantjan, wentjan; anglo-saxon vendan, vertere, ire; allmod. wenden.

Gangle, gangler v. jangler. Ganivot v. cnivet.

Gant, want I, 222. 242, gant, gage; lmâ. wantus, guantus, etc.; mot d'origine allemande, mais qui manque au haut-allemand et à l'anglo-saxon; ancien norois vöttr (m.) = vantr, danois vante. V. Grimm III, 451, haut de la page.

Gante, gaunte, oie sauvage; mot allemand comme le prouve le passage suivant de Pline 10, 22, 27: (Anseres) e Germania laudatissimi. Candidi ibi, verum minores, gantae (al. ganzae) vocantur. Gante dérive directement de ganta. Ahal. ganazzo, jars, allmod. gans, oie; bas-saxon gante, jars, gaus, oie. Ce rejet du n a lieu dans plusieurs dialectes. Cfr. Diefenbach Celt. 200, Schwenk s. v. Gans.

Gante I, 186, jante. Ce mot appartient sans doute à la même racine que jambe (v. s. e. v.), car la dérivation de canthus, que l'on indique ordinairement, ne convient ni pour le sens, ni pour la forme.

Gaole v. gaiole.

Garait, garet, gairet, guaret I, 134. II, 370, guéret, champ dépouillé de ses fruits; prov. garag, varah; de vervactum, avec changement du v initial en g; ital. barbecho.

Garandir v. garant,

Garant, guarant, warant, guerent 1, 80. 236. II, 93. 329, garant, protecteur, chef, seigneur, maître; juge, arbitre; garantie, etc., garantie, protection; garantir, garentir, garandir, guarantir, warantir I, 197. 336. II, 102, garantir; assurer, protéger; de là guarantisun II, 237, protection, garantie, lmâ, guarandus, warens, etc., prov. guiren=garant; de l'ahal. werên, exécuter, garantir. Cfr. I, 342, Diefenbach G. W. I, 202, Grimm Rechtsalterth, 603,

Garantie v. garant. Garantir v. garant. Garbe, jarbe, gerbe; de l'ahal. garba, ib.

Garee v. gars. Garçon, garçonner v. gars. Garconniser v. gars. Gardain, gardaine v. garder. Garde, gardein v. garder. Gardeor v. garder.

Garder, guarder, warder I, 57. 144. 147. 162. 294. 309. II, 67. 347, regarder, observer, faire le guet, garder, préserver, protéger; de l'ahal. wartên, ancien saxon wardôn, vigilare, curam habere, anglo-saxon veardian; tueri. Guarde, warde, garde I, 129. 292, garde, - protecteur, tuteur, obligation qu'a un vassal de faire le guet, de garder le château de son seigneur, - crainte; bailler en garde I, 54 - prendre warde I, 237 - ahal. warto (m.), custos, warta (f.), allmâ. warte, custos, goth. varda (f.), garde. Se prendre garde à qqn. I, 301, l'observer, y faire attention. De là gardein, gardain, gardeor, garde, gardien; gardaine, garde, gardienne. Comp. agarder II, 102, regarder, chercher des yeux, choisir; esgarder, eswardeir, esgardeir, esguarder I, 67, 89, 163, 174, 182, 222, 232, considérer, examiner, juger après examen, conseiller, être d'avis; d'où esgardement I, 50, manière de voir, opinion, examen, décision, égard; subst. es-

gard, esgart, esguard, eswart I, 75. 217. II, 214, 329, examen, conscil, réflexion, jugement, sentence, décision, convention, arbitrage; esgarde, égard, attention; esgarderes, esgardeor, juge, arbitre; qui regarde, spectateur; regarder, reguarder, rewarder, resgarder I, 129, 232, 309, II, 36.68, regarder, considérer, examiner, reconnaître, choisir, fixer, juger, décider; se regarder II, 226, regarder autour de soi, se retourner; sbst. regart, rewart, regard, attention, défiance, crainte; volonté, jugement, avis, accord, traité; ronde (de gens de guerre), inspecteur, administrateur, maître juré d'un metier; de là regardeure, aspect, regard; aregarder, regarder

Gardin v. jardin.

Garentir v. garant.

Garer, guarer, observer, pendre garde, garantir, garder; comp. esgarer, esguarer I, 212. II, 62. 401, perdre de vue, égarer; part. égaré, troublé; de l'abal. warôn, prendre soin, protéger.

Garesun v. garir.

Garet v. garait.

Gargate, gosier, gorge: La gargate li ont tranciee, Brut. 2219; cfr. Roq. s. v.; port. et esp. garganta, avec n intercalaire; prov. mod. gargata et garganta; de gurges avec la suffixe att et sous l'influence de l'onomatopée gargarizare, γαργαρίζω. Cfr. Honorat s. v. garg. Notre gargouille, esp. gargola, se rapporte à la même racine, cfr. prov. mod. gargalhol, gargolhol; bourguignon garguillô, gorge, gosier. La forme gargamelle, gosier, prov. gargamela, en Lorraine gargamelle, bouche, est un composé de la racine garg et, dit-on, du gascon gamo, goître; cfr. Oberlin s. v. A cette racine garg, se rapporte encore: jargon, gargon, jargun I, 223, jargon; ital. gergo, gergone; vb. jargoner, gargoner, jargonner, parler du gosier, avoir l'accent étranger; parler d'une manière désagréable et incompréhensible.

Gargon, gargoner v. gargate.

Garillant II, 162, terrain marécageux, bourbeux? cfr. prov. mod. garilhas, bourbier.

Gariment v. garir.

Garir, guarir, warir, gaurir, guaurir I, 342. II, 350, préscryer, racheter, sauver, échapper, garantir, se garantir, être ou mettre en sûreté, guérir. Quoique l'étymologie indiquée I, 342 ne soit pas fausse, en tant qu'elle repose sur la racine primitive var, j'ai eu tort d'admettre une double origine pour ce verbe. C'est du gothique varjan; ahal. werjan, warjan, anglo-saxon varjan; allmod. wehren, défendre; qu'il faut dériver garir. Garer dérive de warôn (v. ce mot.) De là garison, guarison, garisun, garesun, warison I, 225. 245. 350. II, 215, sûreté, sauveté, provision, tout ce qui est nécessaire; guérison; gariment, salut, refuge, action de se garantir; garite, refuge, retraite; guérite, i. e. lieu sûr pour veiller, défendre. Pour la suffixe ite de ce dernier mot, cfr. réussite.

Garison, guarisun v. garir.

Garite v. garir.

Garnache v. garnir.

Garnement v. garnir.

Garniment v. garnir.

Garnir, guarnir, warnir I, 125. 169. II, 160, avertir, prémunir, instruire, munir, garnir, fortifier; de l'ahal. warnôn, anglo-saxon varnian, avoir soin, garder, allmod. warnen. V. t. I, 342 à la note. Se garnir, se mettre en sûreté. De là garnison, guarnison II, 228, vivres, provision, tout ce qui est nécessaire (cfr. garison), renfort; doublure, fourrure; garnement, garniment, guarne-

GAS

ment I, 232. 407. II, 265, habit long, habit en général, agrès, garniture, fourrure, harnais, armure; garnache, habit long, manteau. Tous ces mots avec les formes en gu, w.

Garnison v. garnir.

Garol, garul, garoul, garou, gar-wal dans M. d. F. I, 178 (loup) garou, homme qui a la faculté de se changer en loup. On lit dans DC. s. v. Gerulphus: Vidimus frequenter in Anglia per lunationes homines in lupos mutari, quod hominum genus Gerulphos Galli nominant, Angli vero Werewolf dicunt (Gervasius Tillib.) Ce verewolf anglo-saxon, i. e. homo lupus, devenu dans le latin gerulphus, produisit les formes citées. Lorsqu'on eut entièrement oublié l'origine de garou, on y joignit loup, faisant ainsi un pléonasme.

Garou, garoul v. garol.

Garret II, 256, jarret; lmå. garectum; dér. du celtique: kymri gâr, cuisse, bret. gar, os de la jambe, jambe. Cfr. kymri câmez gâr, pli du jarret, et Dief. Celt. I, 129. 130. Garrot appartient à la même racine.

Gars, guars, garson, garçon I, 71, garçon (puer); mais employé le plus souvent dans le sens de valet, manouvrier, goujat, fripon, vaurien, homme débauché, homme de néant; - garce I, 325, jeune fille, servante, mot qui ne se prenait jamais en mauvaise part. Gars (ital. garzone, esp. garzon, prov. gartz, guartz) ne peut pas dériver de l'allemand, comme on l'a dit, parce que l'italien ne manquerait pas d'écrire gu. Cette dernière orthographe en ancien français et en provençal est exceptionelle et irrégulière. M. Pott II, 347 a cherché à rapporter gars au breton gwer'ch, virginal; mais la raison que je viens de donner repousse également cette étymologie. Cfr. Dief. Celt. p. 130. 193. Le gallois garsan dérive du français. Quelle est donc l'origine de ce mot? De gars dérive garçonner, garçonniser, appeler qqn. garçon, c'est-à-dire fripon, débauché, vaurien.

Garson v. gars. Garul v. garol. Garwal v. garol. Gas v. gab. Gaschie v. gaschier.

Gaschier, waschier, tacher, souiller; subst. gaschie, waschie, tache, souillure; gaschis, waschis, endroit sale, cloaque; de l'ahal. waskjan, waskan, laver; aujourd'hui waschen; anglosaxon väscan, anglais wash, ib. et teindre, peindre; subst. gâchis. C'est notre gâcher, gâche. M. Grimm se demande si waschen suppose un verbe fort wischen, ce qui expliquerait mieux les significations modernes de nos mots. Cfr. Dief. G. W. I, 249. Ne confondez pas avec gaucher, fouler (les draps); de l'ahal. walchan, allmod. walken, ib.

Gaschis v. gaschier.

Gaser, jaser, jaser, babiller, gazouiller; de l'anc. norois gassi, jars, propr. caqueteur; de là gasiller, gaziller, babiller, s'entretenir, discourir, gazouiller; probablement le primitif de cette dernière forme moderne. Le mot de jars a peut-être la même origine, mais sans doute avec influence du latin garrire, car on le trouve écrit sans s; Ménage parle en outre d'un verbe champenois jargauder, crier comme le jars quand il coupe l'oie. Les Picards disent gars, les Bretons garz. Cfr. le vb. anglais jar, qui permet de supposer un vb. français jarir.

Gasiller v. gaser.

Gaspiller v. guespiller.

Gast, gaste v. gaster.

Gastel, gastial (gastiax) II, 256, gâteau; de l'allm. wastelâ, genus, panis,

affilié à wist, dans l'ahal., substantia, cibus. Cfr. Grimm II, 26.

Gaster, guaster II, 285. 392, piller, ravager, dévaster, détruire, consommer; de vastare; comp. degaster, deguaster II, 189. 304, gâter, dévaster, détruire, ravager; devastare; adj. gaste, guaste, gast, inculte, solitaire, gâté, en mauvais état; vastus; gast. guast, dévastation, ravage. Les formes en gu (ital. guastare, anc. esp., port., prov. guastar) ont fait penser que ces mots avaient une racine allemande; mais l'adj. gaste et le composé degaster se retrouvant dans le latin, on ne peut faire remonter gaster à l'allemand. Le gu pour v latin a été expliqué I, 33. Cependant on trouve dans Ben. v. 4987 la forme gastir. qui, pour sa conjugaison, doit dériver de l'ahal. wastjan, dévaster (subst. wastjo); d'où gastine (II, 143), guastine, désert, solitude, terre inculte; adj. gastin (Ch. d. S. I, 209), désert, solitaire, dévasté.

Gastin, gastine v. gaster.

Gastir v. gaster.

Gaucher v. gaschier.

Gaufre, goffre, gaufre; lmâ. gafrum; de l'allemand waffel, ib. Cfr. Dief. G. W. I, 148.

Gauge, dans l'expression nois gauge, noix étrangère, exotique; de l'ahal. walah (prononce ensuite sans doute wale), étranger, exotique; anglo-saxon veath, ancien norois val. Les Allemands ont conservé wallnuss (nuss—noix); ancien norois walhnot, islandais walhnit, bas-saxon wallnut.

Gaunte v. gante.

Gaurir v. garir.

Gaus v. gal.

Gaut, gualt, bois, forêt, bocage, terre couverte de broussailles; de l'allemand wald, bois, forêt; de la gaudine, bois, etc. Cfr. Dief. G. W. I, 186.

Gavelot, javelot; co mot ne peut dériver de javelum, à cause de son g initial. Selon M. Grimm III, 443 il a son origine dans l'ancien anglais gaflêk, anglo-saxon gaflâc, composé hypothétiquement de gaf et lâc, jeu. M. Pott le rapporte à l'irland. gabhla, lancea, jaculum. Cfr. Dief. Celt. I, 137. G. W. II, 402. Onlit dans Brut. v. 6412: Envoier gaverlos et dars; où le r ne paraîtra pas peut-être d'une grande importance; cependant le Dict. de Lille portant la contraction garlot, je crois que ces formes on droit à être prises en considération.

Ge, je v. ju et I, 122.

Ge terminaison du subjonctif I, 243. Gehir, jehir I, 345, avouer, confesser; de l'ahal. iehan, gehan, dicere, affirmare, fateri; goth. aikan. Cfr. Dief. G. W. I, 18. Le prov. gequir, laisser, abandonner, que Rayn. L.R. III, 463 dérive de vacuare, est le même mot, car celui qui accorde, abondonne. La forme jeichir rappelle l'ital. aggechirsi, se soumettre, composé de gechire (inconnu), qui est de la même source. Comp. regehir, rejehir II, 345, avouer, reconnaître, confesser; d'où regehissement, aveu, confession.

Geindre v. gemir et II, 250.

Gelde, geude, gueude II, 328, société; troupe, compagnie, particulièrement d'infanterie; lmâ. gelda, gilda; anglo-saxon gild, allmod. gilde, dérivé de gelden, payer. De là geldon, geudon, compagnon, porte-lance.

Geldon v. gelde.

Gelee v. geler.

Geler, geler; gelare; gelee I, 62, gelée, froid; propr. gelata, prov. gelada, ital. gelata; — le prov. gel, ital. gelo, esp., port. yelo, de gelu; comp. franç. dégel.

Geline v. gal.

Gelinier v. gal.

Gemer v. gemir et II, 250. Gemir, gemer, geindre II, 250. 376, gémir, plaindre, déplorer.

Gencer v. gent.

Generation v. genre.

Gengleour v. jangler.

Genice I, 278, génisse; de junix (junic). L'u inaccentué s'est affaibli en e.

Genillons (à) v. genol.

Genoil, genoiller v. genol.

Genoillons (à) v. genol.

Genol, genoil, genuil, genoul, genou; de genuculum, pour geniculum, diminutifs de genu. (DC. s. v. genuculum.) De là la locution adverbiale à genoillons, etc., à genoux II, p. 268, efr. p. 263; genoilliere, genouillère, armure des genoux; vb. genoiller, genoler, etc., se mettre à genoux; comp. agenoiller, agenoillier I, 146. 325, s'agenouiller; engenoiller I, 400, s'agenouiller.

Genoler v. genol. Genolliere v. genol. Genoul v. genol.

Genre, genre; genus; engendrer, engenrer I, 232.264, engendrer, procréer, produire; ingenerare; simple prov. generar, ital. generare; de là engendreres, engendreor, créateur, procréateur, producteur, père; engendreure, engenreure, progéniture, production, naissance; generation I, 56. 167, génération, production, généalogie, extraction, race; regenerer I, 72. 212, régénérer; regenerare. Cfr. gent. Je rappellerai ici le latinisme engenui, engendra, entre autres dans les S. d. S. B. 258.

Gens, giens, point v. II, 334, 7mo. Genser v. gent.

Gent, gente v. gent.

Gent I, 105, gent, nation, peuple, famille, homme, personne; gent clergie et gent laie I, 244; de gens, gent(is); gent, gente II, 328, poli, gracieux,

beau; de façon gentille, bien; de qenitus, i. e. homo genitus, homme de naissance, un noble, d'où les significations indiquées; adv. gentement I, 153. 194. 321, joliment, agréablement, poliment, gracieusement; de là le vb. genser, gencer, orner, parer, embellir; comp. agenser, agencer, embellir, plaire; gentil I, 101. (gentis, jantis) 269, noble, poli, gracieux, qui a les manières nobles; de gentilis (gentem habere); de là gentillece, gentilise, et avec changement de len r, genterise II, 161.204.231, gentillesse, noblesse, douceur, privilége, titre des nobles, foi de gentilhomme. - Gentilhomme, gentilfemme. Cfr. Rayn. L. R. III, 460.

Gentelise v. gent.
Genterise v. gent.
Gentil, gentilise v. gent.
Gentillece v. gent.
Gentis v. gent.
Genuil v. genol.
Geredon, geredonier v. guerredon.
Geres v. gaires et II, 295.
Germain I. 144. germain: german.

Germain I, 144, germain; germanus. Cfr. cosin.

Gernier v. grain.

Geron, geroner v. giron.

Gerpir v. guerpir.

Gerre v. guerre.

Gerredon, gerredonerv. guerredon. Gerrier verb. et subst. v. guerre.

Gerriere v. guerre.

Gerrive v. guerre.

Gesine v. gesir.

Gesir, jesir, gisir, giesir, gire I, 345 et suiv., être couché, reposer, être enterré; connaître charnellement; être en couches, accoucher; prov. jazer, jacer; ital giacere; esp. yacer; port. jazer; de là gesine I, 349, couches, accouchement; comp. agesir I, 349. II, 30; porgesir I, 349; regesir I, 349; — sosgeit, sozgeit I, 49. II, 193, su-

jet, subordonné; subjectus; subjection I, 83, sujétion, soumission; subjectio.

Gesque v. dusque.

Geste s. f., de gesta, s'employa au singulier, dans le moyen-âge, pour désigner les actions d'une famille illustre, les exploits chevaleresques, ensuite le récit de ces actions, la chronique, l'histoire, enfin les personnes elles-mêmes, la lignée, la race. V. DC, s. v. gesta. Chanson de geste II, 33, poème qui rappelait les exploits chevaleresques; traire à la geste II, 228.

Get v. geter.

Geter, gieter, giter, jeter I, 173. 365. 125, jeter, lancer, pousser, tirer, chasser; get, giet, jet; lien, attache, courroie avec laquelle on jette l'oiseau après le gibier; v. DC. jactus; de jactare; cfr. ejectare; - comp. degeter, degieter, degiter, dejeter, rejeter, renverser, renvoyer, chasser; agiter, tourmenter; se dejcter II, 21, faire des contorsions ; de dejectare (Mettius dans Gellius 20,9); tresgeter, tresgieter, tresjeter (le plus souvent au part. passé), barioler, entremêler; dans Brut. v. 15082 on pourrait lui donner le sens de mouler; tresgiteor, charlatan, jongleur.

Geu v. jeu. Geude v. gelde.

Geudon v. gelde. Geun, geune v. geuner.

Geuner, jeuner, juner I, 70. 153. 361. 220. II, 239, jeûner, faire abstinence; port, jejuar, ital. giunare; prov. jeonar, junar; legeuner I, 210; de jejunare; geune, jeune I, 62. II, 271. 336. jeune, abstinence; mot dont le genre fém. est assez remarquable, ainsi proprem. jejuma pour jejumium, prov. dejuni, dejun; geun, jeun S. d. S. B. 560, (qui est à) jeun; jejumus; prov. dejun. Comp.desgeuner, degeuner, cesser de jeûner, se nourrir, déjeûner; cfr. anglais

breakfast; différant ainsi du prov. dejunar, jcûner, ital. digiunare, ib.

Geurle, jarle, espèce de corbeille ou vaisseau en bois à deux orcilles trouées servant à transporter qqch.; de gerulus, porteur, qui porte, portant.

Gibier, giber, dans l'expression aller en gibier, chasser aux oiseaux, chasser en général; vb. gibeer, giboier, ib.; gibelet, gibier. Racine? Notre gibecière se range encore ici.

Gie v. ju et I, 122.

Giens v. gens.

Gieres II, 383.

Gierre v. guerre.

Giers II, 383.

Gieser, dard, pique; mot qui paraît dérivé de gèse, bas latin gesa, du primitif gaesum, espèce de javelot, de lance, dont l'usage était particulier aux Gaulois. Ancien gallois gais. Cfr. guisarme.

Giesir v. gesir.

Giet, gieter v. geter.

Gieu v. jeu.

Gige v. gigue.

Gignos v. engien.

Gigue, gige sorte d'instrument à vent, selon Roquefort, qui prétend que le Dante en fait mention dans sa Divine comédie. Cette dernière assertion est vraie, mais il paraît que Roquefort n'a point lu le passage dont il parle, sinon il aurait vu que l'instrument cité par le Dante était un instrument à cordes (Par. cant. XIV). La gigue en effet était un instrument à cordes de la famille des vielles (violes). Gigue dér. de l'allmâ. gîge, allmod. geige; vb. gîgen, geigen; giguer, jouer de la gigue. A cause de la forme de cet instrument, on avait donné à la cuisse le nom de gique, d'où giguer, jouer des gigues, sauter, courir; dim. gigot, gigot. Cfr. rote, viele, rebec.

Gimple, gimpler v. guimple.

Gippon v. jupe.

Gire v. gesir.

Girer v. gires.

Gires (plur.), douleurs de l'enfantement; cfr. l'allemand kreissen, être en douleurs d'enfantement, et Schwenk D. W. s. e. v.; (sing.) prov. gir, ital. giro, tournoiement, cercle; de gyrus; vb. girer, tourner, virer; gyrare. Girande, girandole, girouette (pour giroette, girotette?) sont de cette famille.

Giron, geron, contracté en gron dans l'ex. suiv.: Trancha .1. pan del gron devant R. d. C. d.P. 14, partie de l'habillement qui est à la ceinture, côté, sein, pan d'habit ou de robe, coin ou triangle, en termes de blason; de l'ahal. gêro, allmâ. gêre, ib., selon M. Grimm de gêr, épieu, lance, à cause de la forme du pan d'habit ou du chanteau qui était à la ceinture; ital. gherone; esp. giron; de là gironer, geroner II, 224 seulement au part, pas., à larges pans; gironné, en termes de blason.

Gironer v. giron.

Gisarme v. guisarme.

Gisir v. gesir.

Giter v. geter.

Giu v. jeu.

Givre v. voivre.

Glace II, 287, glace; glacies, glacia dans les gloses anciennes; de là glacer, glacier, glachier, glaicier S. d. S. B. 568. II, 363, glisser, faire un faux pas, détourner un coup; seglacier, s'élancer; ainsi propr. courir comme la glace. On a pensé que de glaicier nous avions formé glisser, autrefois aussi glinser (DC. s. v. clidare), par changement de ai en i, comme de chaignon on a fait chignon, etc.; mais on ne rencontre guère ce changement de ai en i que devant gn et l, et l'on doit préférer pour glisser la dér. de l'allemand glitsen, glitschen, déjà indiquée dans Ménage.

Glacer v. glace.

Glachier v. glace.

Glacier v. glace.

Glai, glaie, glaïeul, plante; de gladius; cfr. glaive.

Glaicier v. glace.

Glaive, glave, gleive II, 16, 342, glaive; lance, demi-pique; et homme d'armes, cavalier armé de lance; de gladius, avec transposition de l'i, et v pour d syncopé; prov. glavi; dans St. Léger encore gladi (Et a gladi es percutan. Str. 23, éd. Diez). Ce mot signifie en outre une grande frayeur, douleur, carnage. On a regardé la frayeur comme un glaive perçant, et pris l'effet pour la cause dans les deux autres significations. Cfr. le provençal glai, glay = glaive, frayeur; Rayn. L. R. s. v.

Glas, glaz, sonnerie des cloches, volée de cloches; de classicum, signal de trompette, mais de fort bonne heure avec la signification romane. Aujourd'huice mot aune signification restreinte.

Glat v. glatir.

Glatir, aboyer, crier confusément, notre clatir; sbst. glat, aboiement, cris confus; dér. glatissement, aboiement, cri; onomatopée. Cfr. κλάζειν, γλάζειν; allemand: bavarois klattern, jaser, klittern, raconter; haut-allemand klatschen, produire un son bruyant, jaser.

Glatissement v. glatir.

Gleive v. glaive.

Glene, glane, glane; glener, glaner, glaner; selon Leibnitz du celtique: kymri glain, glân, propre; glanhan, nettoyer.

Gleton, gletteron, glouteron, bardane; de l'allemand klette, ib., proprem. quelque chose qui s'accroche.

Gletteron v. gleton.

Glinser v. glace.

Glise v. eglise.

Glisser v. glace.

Gloire, glorie, glore I, 75. 193. 250, gloire, le ciel; gloria; glorios,

glorious, glorieus, gloriex I, 123. 145. 402, glorieus; gloriosus; adv. gloriosement, glorieusement; glorier, glorifier; glorifier I, 123. glorifier; glorifieare. Un diminutif de gloire, est gloriete P. d. B. v. 6910, petite chambre fort ornée, qui prit peu à peu la signification de belvédère, petit bâtiment, loge de verdure. Cfr. DC. glorieta et Ménage s. v.

Glore v. gloire.

Glorie, glorier v. gloire.

Gloriete v. gloire.

Glorieus v. gloire.

Glorifier v. gloire.

Glorios, gloriosement v. gloire.

Glorious v. gloire.

Gloton v. gloz.

Glous v. gloz.

Glout, gloutement v. gloz.

Glouton v. gloz.

Gloz, glous, gluz, gloton, glouton, glutun; adj. f. et subst. gloute I, 69. 70, glouton, gourmand; vicieux, débauché; avide, pillard, brigand; de glūto ou plutôt glutto; de là gloutement, goulument. De la même source, c.-à-d. de gluttire, vient le verbe engloutir.

Glut, s.s. et p.r.gluz S.d.S.B. 562. glu; provençal glut; comme le dit Ménage de glus, glutis, qu'on trouve dans Ausone, et non de gluten.

Glutun v. gloz.

Gluz, glu v. glut.

Gluz, glouton v. gloz.

Gnuns v. I, 183.

Gnus v. I, 183.

Goffre v. gaufre.

Goie v. joir.

Goïr v. joïr.

Goitron, gorge, gosier, (goître); de gutter pour guttur, avec renversement de er.

Gole, goule I, 286 notre gueule, gorge, gosier, bouche; gula; de là vb.

comp. engoler, engloutir, avaler; degoler, couper la gorge, décoller.

Gone v. jonc.

Gone, gune, robe, robe de moine; dim. gonelle, gunele, robe, casaque, tunique, cotillon; ital. gonna, robe de femme ou plutôt jupe, anc. esp. gona; prov. gona. Le latin n'offre aucune étymologie pour ce mot, et le grec moyen-âge yoùva, qu'on a proposé comme racine, est emprunté au roman. Il ne reste donc que le kymri gun, anglais gown, à indiquer comme l'origine de ce mot; mais il faudrait prouver que gwn est bien celtique.

Gonelle v. gone.

Gonfanon, gunfanun, gunfanon, confanon, confenon, cunfanun II, 344. 351, étendard, bannière à trois ou quatre pendants; banderolle ou flamme, qui se mettait au-dessous du fer de la lance, différente du pennon; de là gonfanoier, gunfanuner, gonfanonier, confenoier, celui qui porte le gonfanon. De l'ahal. gund-, kund- ou chund-fano=gund, kund, combat, et fano, drap, drapeau. On voit que les deux orthographes en g et en c initial ont leur source dans l'allemand. Ancien norois gunnfanî, labarum, vexillum.

Gonfanoier v. gonfanon.

Gonfanonier v. gonfanon.

Gore, gort, gour, gouffre; gorge II, 243, gorge; canal, conduit d'eau; de gurges; dimin. gorgete II, 373, petite ou belle gorge; vb. gorger, gorgoier, gorgeier, railler, se moquer, insulter. Le prov. gorgolh, dér. de gurgulio, d'où plusieurs patois ont aussi gorgoillot, gorge, entre autres celui de Montbéliard. Vb. ancien français gorgoler, murmurer, parler entre ses dents; ital. gorgoliare, etc. Cfr. gargate.

Gorge v. gorc.

Gorgeier v. gorc,

187

Gorger v. gorc. Gorgete v. gorc.

Gorgoier v. gorc.

Gorle, gourle II, 25, bourse ou sac de cuir, de culleus avec permutation de la liquide. Il faut rapporter ici gorlet, cité par Roquefort, et l'ancien français-wallon gorreau, gorriau, collier de cheval, gorlier, gourlier. bourrelier.

Gorlet v. gorle. Gorlier v. gorle. Gorpil v. goupil. Goupiller v. goupil.

Gorre, truie; gorron, cochon; gorreau, petit cochon, aujourd'hui goret; en Franche-Comté gouri, signifie en général cochon, et en ques. endroits porc mâle, esp. gorriu, Auraiton tiré le nom de cet animal de ses habitudes sales? la racine gor se retrouve dans l'ahal. et le celtique avec l'idée de limon, boue, fumier, saleté, pus. Soit dit en passant, c'est sans doute à cette même racine gor que se rapportent nos mots gourme et gourmand; cfr. ancien norois gormr, limon, de gor, kymri gorm, quantité, surplus.

Gorreau, gorriau v. gorle.

Gort v. gorc.

Goster, guster II, 114. 124, goûter; gustare.

Gote, gute, goute, goutte; gutta; empl. pour renforcer la négation II, 334. 338. 64. I, 233. etc.; — la maladie appelée goute I, 348, a la même origine, parce qu'on l'attribuait à certaines gouttes tombant du cerveau. V. DC. s. v. et R. d l. V. p. 3. De là goter, couler goutte à goutte, être dégouttant; comp. degoter, dégoutter, d'où degot I, 348, gouttière; esgoter, esgouter I, 278, s'égoutter, se dessécher.

Goter v. gote. Goule v. golc.

Goupil, gorpil, gourpil, et quelquefois fém. goupille, gourpille, renard; dim. gourpillon I, 99; vb. dér. goupiller, gorpiller, se cacher comme le renard, se montrer lâche. Du latin vulpecula (vulpes). Pour le changement du v en q voy. I, 33. Notre mot goupillon est un dérivé de la même racine. Aussi goupille? qui ne peut dér., comme on l'admet ordinairement, de cuspicula, dim. de cuspis.

Goupille, goupiller v. goupil. Gourle v. gorle. Gourpil, gourpille v. goupil. Gourpillon v. goupil. Gouste v. gote. Goute v. gote.

Governe v. governeir.

Gouverneir, guverner I, 220. II, 55, gouverner, guider, diriger; gubernare; de là governe, governement II, 42, gouvernement, administration, direction: - governeres.governeor, gouverneur; de gubernator.

Governement v. governer. Governeor v. governer. Governeres v. governer.

Graal, greal, grasal, (graax, greas, greaux) vase, plat, bassin large et un peu profond, de bois, de terre ou de métal; lmâ. gradalis, gradale, grasala; prov. grazal; saint graal, vase fameux dans la chevalerie. (Pour la légende du St. Graal, voy. Roquefort Gloss. s. v. graal; Fr. Michel, Notice du Roman du Saint-Graal.) La légende du saint graal a donné lieu à l'étymologie sang rogal, mais la forme prov. grazal prouve sa fausseté, en ce que le z y est organique, puisque le bas latin le rend régulièrement par d; gradalis. Borel dérive graal de grais, parce que "ces vaisseaux sont faits de grès cuit;" mais la forme repousse cette interprétation, car le s radical n'au rait pas disparu. Prenant la forme

GRA

mystique pour la primitive, ce qui n'est pas, quelques auteurs ont songé à gratialis, de gratia, sainte scène, dans le bas latin; ici encore la forme graal s'oppose à la dérivation. Roquefort me paraît avoir trouvé juste en dérivant graal de crater, lmâ. cratus quelquefois, d'où cratalis, grazal, graal.

Graanter v. creanter.

Graantier v. creanter.

Graax v. graal.

Grace, graice, grasce I, 50. 120. 178, grâce, remercîment, faveur, indulgence, pardon; gratia.

Graelier v. graïle.

Graer v. gre.

Grafe, graffe, graife, grefe II, 96. 155. 113, burin, stylet à écrire; de graphium (γραφίον); grafier, graffier, écritoire, étui où l'on mettait les stylets pour écrire; graphiarium; esgrafer, esgraffer, gratter, ratisser, égratigner; esgrafigner, lire peu lisiblement, égratigner (égraffigner). Aujourd'hui, nous avons deux mots greffe: 1) lieu d'un tribunal où l'on conserve les minutes des jugements, etc.; 2) petit bout de branche inséré dans une autre. Le premier est une extension de signification donnée à grafe, comme bureau, p. ex., espèce d'étoffe, puis meuble couvert de cette étoffe. Le second peut être aussi le même mot, car le grafe est quelque chose de pointu et de l'idée de pointe à celle de scion, etc., il n'y a pas loin. Quant au genre différent, cela ne fait rien, les neutres produisent souvent des féminins, et, dans l'ancienne langue, grafe était masculin et féminin. (D'une grafe Fl. et Bl. v. 1050.) Cfr. Dief. G. W. II, 422.

Graffe v. grafe.

Graffier v. grafe.

Gragan I, 361 paraît signifier restes mesquins, débris, bribes.

Graice v. grace.

Graidre v. grant.

Graife v. grafe,

Graigne v. gram.

Graignor, graignur v. grant.

Graïl v. graïle.

Graïle, graïl, grille, gril; de craticula; vb. graaillier, graelier I, 311, griller, propr. rôtir sur le gril.

Graile, corneille noire; lmâ. gracula; de graculus; de là grailer, crier comme la corneille.

Graile, graille, graisle, greille, grelle, gresle I, 400, mince, menu, svelte, délicat; de gracilis; de la subst., instrument de musique qui produisait un son aigu, comme de clair nous avons fait clairon.

Graim v. gram,

Grain, grain, aspérité de la peau, morceau, fragment; de granum; ital. esp. grano, prov. gran, port. grão; de là aussi graine I, 330, graine; et écarlate, garance; cfr. xóxxos, grain, graine, kermès, écarlate; dér. grenier, gernier II, 182, granarium; prov. granier, esp. granero, ital. granaio; grange, grange, propr. lieu à serrer les grains; de l'adj. granea; l'ancien franç, disait aussi grance, granche v. Rog. s. v. qui vient d'une autre forme lmâ. granica. Ajoutez ici grener, prov. granar, ital. granare, et composés. C'est encore de granum que dér. graigne, greigne, dont on fit plus tard grigne, d'où graignon, greignon, aujourd'hui grignon, vb. grignoter.

Graindes v. grant.

Graindre, graindres v. grant.

Graine v. grain.

Grains v. gram.

Graisle v. graile.

Graisse v. cras.

Gram, graim, s. s. et p. r. grains, greins II, 65, fâché, triste, chagrin, morne, peiné; graigne, colère, souci, chagrin, affliction; gramoier, gremoier, gremier, affliger, attrister, gémir; de l'ahal. gram, fâché, mécontent; gramjam, irritare, exacerbare; gremen.

Gramaire, gramere, grammairien; de grammaticarius pour grammaticus. Le mot moderne est une dérivation postérieure de l'anc. franç.

Gramenter v. guai.
Gramment v. grant.
Gramoier v. gram.
Granee v. grain.
Grandee v. grain.
Grandeee v. grant.
Grandeime v. grant.
Grandime v. grant.
Grandime v. grant.
Grandir v. grant.
Grandir v. grant.
Grandir v. grant.
Grandes v. grant.
Grandes v. grant.
Grander v. grant.

Grans, granz de grant.

Grant I, 101, grand, grande; grandis; empl. adv. II, 315; comparatif s. s. grandres, graindres, graindre, graidre, graindes; r. graignor, grignour, greignor, greingneur, grigneur, graignur, greignur, greinur I, 102. 103, plus grand, plus âgé; graindre I. 103 avec signification superlative; superlatif grandimes, grandime, grandeime I, 106. Q. L. d. R. 360, très-grand, très-gros; grant employé adverb. II, 315 pour beaucoup; grant empl. subst. pour grandeur; adv. grantment, granment, gramment, graument R. d. 1. V. 169, grandement, long temps, beaucoup; - grandite I, 187, grandeur; granditas; - de là grandor, grandur II, 63, grandeur; grandesee, grandece II, 246, grandeur, étendue, énormité, puissance, arrogance; vh. grandir, augmenter, croître, grandir; grandire; engraigner, engrainer I, 102, note, II, 207. croître, augmenter, grandir, agrandir.

Grantment v. grant.

Granteir, granter v. creanter.

Grape v. agrapeir.

Gras, grasset v. cras.

Grasal v. graal.

Grasee v. grace.

Grater, gratter, gratter, égratigner; de l'ahal. chrazôn suéd. kratta, holland. kratsen, krassen, etc. De là nos mots gratin, égratigner, et, dans l'ancienne langue, gratuser, râper, gratter. Cfr. le subst. dauphinois gratusi, râpe.

Gratuser v. grater.

Graumen v. grant,

Graunter v. creanter.

Graveir, grever v. grief.

Gravele v. greve.

Graver, graver, de l'allemand graben, goth., ahal. graban, σκάπτειν, holl. grâven, anglo-saxon grafan; tandis que le bas latin grafare, scribere, pingere vient du γράφειν. Si, comme on le dit d'ordinaire, γράφειν était la racine de notre mot, on aurait eu graffer. Cfr. grafe.

Graverens v. grief.

Gravier v. greve.

Gravir, monter, gravir; ital. gradire; de gradus: gradire, graïr, puis avec v intercalaire, gravir, selonMénage.

Gravoi v. greve.

Gre, greit, gret, gred I, 84, vouloir, volonté, grâce, récompense: de
gratum, chose dont on a de l'obligation. A gre, à volonté, selon volonté;
rendre gre, remercier, rendre grâces
savoir gre. Comp. malgre, maugre,
blâme, reproche, mauvais gré; prép.
II, 357; malgre mien, tien, sien, etc.
II, 357; malgre en aie je, en aies tu, etc.
II, 357. Verbe greer, graer, agréer,

convenir, plaire, avoir pour agréable, approuver, gratifier, remercier; comp. agreer, agreeir, agréer (de à gre), d'où desagreer II, 167, être desagréable, déplaire, causer du désagrément, de la peine.

Greal v. graal.

Greas v. graal.

Greaux v. graal.

Greche v. crebe.

Gred v. gre.

Greer v. gre.

Gref v. grief.

Grefe v. grafe. Grefment v. grief.

Grege v. grief.

Greger, gregier v. grief,

Gregos v. grief.

Greignor, greignur v. grant.

Greille v. graile.

Greingneur v. grant.

Greins v. gram.

Greinur v. grant.

Greit v. gre.

Grejance v. grief.

Grejer v. grief.

Grejos v. grief.

Grelle v. graile.

Gremier v. gram.

Gremoier v. gram.

Grenat II, 345, grenade; granatum.

Grenier v. grain.

Grenon, guernon, grignon II, 254. R. d. l. V. p. 73, moustache et barbe au menton; lmâ. (granus) grani, granones, grenones, etc.; ahal. (pl.) granî, barbe; allmå. gran, ancien norois grön, allmod. granne. Voy. Dief. G. W. I. 317. 18. II, 427. Par mes grenons II, 149, manière de jurer.

Gres, pénible v. grief.

Gres, grès v. gresle.

Gresil v. gresle.

Gresle, mince v. graile.

Gresle II, 257, grêle; gresler, grêler; prov. greza; de grès, pierre

dure et grise, qui se réduit aisément en poudre; et gres de l'ahal. grioz, griez, anglo-saxon greot, allmôd. grics, ce qui a la forme de dragées, ce qui est brisé, écrasé; gravier, gruau. Un diminutif de gresle, est gresil Ch. d. R. str. 109, verbe gresiller. Cfr. le suisse grusel, gravier et débris de pierres. Gres ne peut venir du celtique crag, comme le prétend M. Chevalet, à cause de son s organique. Cfr. groe.

Gresler v. gresle.

Gresse v. cras.

Gret v. gre.

Grevance v. grief.

Greve R. d. l. V. 138, gravier, sable; grève; prov. grava; gravier I, 328. II, 73, rivage, gravier, sable; gravoi II, 355, grève, gravier, sable; gravele R. d. l. V. 15, gravier, sable. L'origine de ce mot n'a pas encore été découverte, car il ne peut guère dériver du celtique craig, crau. Cfr. groe, dont les bretons ont peut-être emprunté leur krae, krôa.

Greve, grever v. grief.

Grevos, grevus, grevous v. grief. Grief, gref, s. s. et p. r. gries, gres, féminin grieve, greve II, 295, pénible, difficile, sérieux, dangereux, grave; de gravis. De lâ se sont développés trois groupes de formes; a) graveir, grever (gravare) II, 268. 385, grever, peiner, fatiguer, être hostile, faire du tort; agrever, accabler, abattre, faire tort ou de la peine; grevus, grevos, grevous, pénible, désagréable, grief, grave; grevance II, 353. 384, peine chagrin, difficulté, tort; graverens, charges: agrevance, peine, chagrin qui aggrave et accable; - b) greger, gregier, grejer, faire tort, causer du dommage ou de la peine, maltraiter, devenir plus grave, plus meurtrier; agregier, s'appesantir sur qqch., accabler, attaquer vivement; engregier, faire tort, dommage, aggraver, d'où notre rengréger; gregos, grejos, grege II, 328, difficile, pénible, qui fait du tort; grejance, peine; — c) adv. griefment, griement, griefment I, 122, grièvement, difficilement, péniblement, dangereusement, grieste, griete, difficulté, peine, chagrin, grief, dommage, ou en parlant d'une griève et dangereuse maladie. — Grief nous est resté dans le substantif homonyme.

Griefment v. grief et II, 264. Griement v. grief et II, 264. Gries v. grief.

Grieve v. gref.

Grifaigne v. grifon,

Grife, griffe, griffe; grifer, griffer; de l'ahal. grîfan, allmâ. grîfen, allma. grif, serre. Notre verbe gripper est de la même famille, il se rapporte au gothique greipan, ancien saxon grîpan — ahal. grîfan. Cfr. Dief. G. W. II, 430. Langue d'oïl subst. grippe, rapine, injustice.

Griffaine v. grifon.

Grifon, griffon, griffon; de gryphus. A la même racine appartient griffaine, grifaigne I, 113, qui a un aspect, un regard, sauvage méchant, un air menaçant, rébarbatif; rude, escarpé.

Grigneur v. grant. Grignon v. grenon.

Grincer, grincher, grincer; de l'ahal. gremizôn, grimizôn, stridere dentibus. M. Chevalet s. v. grincer range dans la même famille grimizôn et knirschen!!

Grippe v. grife.

Gris II, 360 adj., gris; subst., sorte de fourrure; lmâ. griseus. V.DC. Griseum. De l'ancien saxon grîs, gris; allmâ. grîs, aujourd'hui greis.

Grocer P. d. B. 8418, groueer ib. 8251, groueher, groueier, grouehier (grouz I, 278, 1re pers. s. prés. ind.), murmurer, se plaindre, parler entre ses dents, gronder; groueement, plainte; de l'ahal. grunzen, avec syncope du n.

Groe, groi, pierre dure, roc; du celtique crag, rocher; irlandais et gallois creig, craig. Cfr. greve.

Grogner, groigner, murmurer, se plaindre, gronder; de grunnire, prov. gronhir, ital. grugnire et grugnare. De là groing, groin, groin. De la forme grundire pour grunnire (voy. Freund L. W.), l'ancien français avait grondre, grondir, murmurer, grogner, résonner, d'où notre gronder; dér. grondiller, gronder, murmurer, criailler,

Groi v. groe.

Groigner v. grogner.

Groin, groing v. grogner.

Gron v. giron.

Grondiller v. grogner.

Grondir v. grogner.

Grondre v. grogner.

Groucement v. grocer.

Groucer v. grocer.

Groucher, grouchier v. grocer.

Groucier v. grocer.

Gruel, gruan; lmâ. grutum, grutellum, gruellum; ainsi gruel pour grutel; de l'anglo-saxon grut, bas-saxon grutt, ahal. gruzî, allmod. grütze, gruau. La forme moderne est contractée de grueal, grueau.

Guaaignerie v. gaagnier.

Guai, wai interj. II, 401, malheur!; de guai et de menter, pris de lamenter, on forma guaimenter, gaimenter, waimenter (se) II, 227. 391, se plaindre, se lamenter, s'affliger, gémir, se donner des soins. Outre ces formes, on trouve, absolument avec la même signification, guermenter et

192

gramenter, qui, dans leur première syllabe, rappellent le celtique: gallois gairm, breton garmi, pousser des eris; et l'allemand gram, chagrin. De reste, vu la facile transposition du r, il est difficile de décider si guermenter et gramenter n'ont pas une origine commune. Cfr. gram.

Guaignage v. gaagnier. Guaigner, guaignerie v. gaagnier. Guain v. gaagnier. Guaite, guaiter v. gaiter. Guarant v. garant. Guarantir v. garant. Guarantisun v. garant. Guarde, guarder v. garder. Guarer v. garer. Guaret v. garait. Guarir v. garir. Guarison v. garir. Guarnement v. garnir. Guarnir v. garnir. Guarnison v. garnir. Guars v. gars. Guast, guaste, guaster v. gaster. Guastine v. gaster. Guaures v. gaires et II, 295. Guaurir v. garir. Gueer v. guet. Gueiseillier v. wessail. Gueite, gueiter v. gaitier. Guenche v. ganchir. Guenchir v. ganchir. Guencir v. ganchir. Gueredon, gueredoner, guere-

dun voy. guerredon.
Guerent v. garant.
Gueres v. gaires et II, 295.
Guermenter v. guai.

Guernon v. grenon.

Guerpir, gerpir, werpir I, 208. 89. 125. II, 377. céder, abandonner, quitter, laisser, délaiser; comp. deguerpir, dewerpir I, 228. II, 49, céder, abandonner, lâcher, quitter, délaisser, du goth. vairpan, jeter; ahal.

werphan, werfan, ancien saxon werpan. Cfr. Grimm, Rechtsalt. 123.

Guerre, werre, gerre, gierre I, 48, guerre; de l'ahal. werra, rixe, dissension, dispute; guerrer, guerreer, guerreier II, 90, guerroier I, 131, gerrier, werreier, faire la guerre; ahal. werran, almâ. werren, mêler, mettre en désordre, etc. Cfr. Schwenk D. W. s. v. wirren. Dér. guerrier, gerrier, gerriere, guerriere a d'abord signifié ennemi (e), adversaire, puis guerrier, combattant. Cfr. Rayn. L. R. III, 517. On trouve encore gerrire, guerrière, et guerreiur, guerreur, homme de guerre.

Guerredon, gueredon, gueredun, gerredon, geredon, werdon, werredon II, 282, 303, 376, récompense, salaire; vb. guerredoner, gueredoner, gerredoner, geredoner, geredonier II, 313, récompenser, rémunérer: d'où reguerredoner, rewerdoner, récompenser, rémunérer; et d'ici rewerdoneres II, 113, rémunérateur; prov. guazardon, guazardoner; ital, guida(e)rdone, guida(e)rdonare; esp. galardon, galardonar; port. galardão; galardoar; lmâ. widerdonum. Widerdonum dérive de l'ahal, widarlôn (= widar=wider, prép. et lôn) récompense. La dernière partie de la composition a sans doute été corrompue dans sa vocalisation par suite de l'influence du latin donum.

Guerredoner v. guerredon,
Guerreer, guerreier v. guerre.
Guerreiur v. guerre.
Guerrer v. guerre.
Guerreur v. guerre.
Guerrier, guerriere v. guerre.
Guerroier v. guerre.
Guersai v. wessail.
Guersoi v. wessail.
Gues v. guet.
Guesde v. waide,

Guespe, wespe II, 181, guêpe; de vespa; ahal. wesfa. Pour gu, w, v. I. 33.

Guespiller, gaspiller, gaspiller; de l'anglo-saxon gespillan, ahal. gaspildan, consommer, dépenser.

Guet, weit, gue, s. s. et p. r. guez, weiz, gues, gué; de l'ahal. wat, gué; ancien norois vadr, vad; gueer, weier, guéer, laver (d'un fleuve); de l'ahal. watan, aujourd'hui waten.

Guete v. gaitier.

Guetier v. gaitier.

Gueude v. gelde.

Guez v. guet.

Guiche, guige, lien, courroie, anse de l'écu, courroie par laquelle on suspendait l'écu autour du cou; de l'ahal. wicka, allmâ. wicke, lien. Mais comment expliquer la forme guige? existet-il une forme allemande wickja, ou est-ce simplement une permutation dialectale du g en ch?

Guieor v. guier.

Guier, guider, conduire, mener, gouverner; subst. s. s. guierres, r. guieor, guide, conducteur, chef, général; du gothique vitan, observer, garder avec syncope du t. (Cfr. haïr.) Ital. guidare, prov. guidar, avec changement du t en d, que le français moderne a admis. C'est à la même racine qu'iil faut rapporter guidon, guidonner, etc.

Guieres v. gaires et II, 295.

Guierres v. guier.

Guige v. guiche.

Guigner I, 90, faire signe, observer de côté, regarder, lorgner, épier; ital. ghignare, sourire; esp. guiñar, prov. guinhar, comme en français; de l'ahal. kînan, adridere, peut-être avec mélange de l'ahal. ginôn, geinôn, anglo-saxon ginan, béer, d'où observer. Cfr. encore ancien norois gôna, intentus spectare. On dérive ordinairement

guigner de l'ahal. winkjan, mais la forme italienne ne peut comporter gh pour w et de plus il faudrait admettre la syncope du k. Cfr. du reste dans M. Duméril le normand guincher, lancer des oeillades, de winkjan, et non guigner; puis guenchir, de wenkjan, qui prouvent que la forme française ne peut absolument pas se rapporter à winkjan.

Guile, guille, supercherie, mensonge, moquerie, fourberie; guiler, guiller, tromper, attraper, fourber, se moquer; prov. guil, guila, guilar; de l'anglo-saxon vile, astutia.

Guimple, gimple R. d. l. V. 216, guimpe, morceau d'étoffe dont les femmes surtout se couvraient la tête, et dont elles se servaient quelquefois comme aujourd'hui des voiles (Roi Guillaume p. 140); on le trouve aussi employé pour les hommes et M. P. Pâris le traduit par turban (Ch. d'Antioche 34), sans s'expliquer davantage; enfin cornette d'étoffe attachée à la lance; guimpler, gimpler, orner sa tête d'une guimple, orner sa tête; de l'ahal. wimpal, theristrum; allmâ. wimpel, ib.; peplum; allmod. wimpel.

Guimpler v. guimple.

Guires u. gaires et II, 295.

Guisarme, gisarme, jusarme, wisarme, visarme I, 193, espèce d'arme tranchante, mais dont il est difficile de préciser la forme; selon les uns glaive, selon les autres hache, hache à deux tranchants (DC. gisarma). On a confondu guisarme avec gese (v. gieser); mais sans dire comment on s'y est pris. Pour rapprocher ces deux mots, il faudrait admettre une composition de gaesum et arma, ce qui est bien lourd, et il n'y a aucun précédent d'un pareil emploi de arma. Quelle est donc l'origine de guisarme, prov. gasarma? carl il n'est

non plus possible de le rapporter, avec DC., à guisare.

Guiscart, guischart, sagace, fin, rusé, adroit, prudent; de l'ancien norois visk-r, sagax. Cfr. Dief. G. W. I, 219. De là aussi, comme en prov., guiscos II, 312, avec la même signification que guiscart.

Guischart v. guiscart.

Guischet v. wiket.

Guiscos v. guiscart.

Guise II, 292. 350. 398, guise, manière, façon, sorte; de l'ahal. wîsa, marche de qqch., mode, manière, etc., de wîsan, montrer, etc.; cfr. Dief. G. W. I, 220; à guise de, à (la) manière de. L'espagnol a le verbe guisar; nous n'avons que le composé deguiser, desguiser; se desguiser de armure Q. L. d. R. III, 338, mutare habitum suum; se deguiser de sa vesture I, 127, commutare habitum; ainsi propr. changer de manière, de façon, sortir de la guise, transformer.

Guitare, dans les plus anciens textes guiterre ou guiterne, du grec κιθάρα. Le corps sonore de la guitare était plat et uni en dessus et en dessous, ce qui la différenciait du luth. La guitare avait en outre des échancrures, que n'a pas le luth, et son manche était presque toujours droit ou bien légèrement recourbé en dedans à l'endroit où sont fixées les chevilles. Les cordes de la guitare étaient d'abord ordinairement de quatre ou moins. Les rangs des cordes étaient presque toujours doubles à l'exception du premier, commençant par en haut. Cfr. liut.

Guivere v. voivre.

Guivre v. voivre.

Gune, gunele v. gone.

Gunfanon v. gonfanon.

Gunfanun, gunfanuner v. gonfanon.

Guster v. goster.

Gute v. gote.

Guverner v. governeir.

## H.

Habert v. halberc.

Habitacle v. habiter.

Habiteor, habiteur v. habiter. Habiter, abiter I, 95. 223. habiter, demeurer; habitare; esp., port., prov. habitar, ital. abitare; habiteor,

prov. habitar, ital. abitare; habiteor, habiteur, habitant; habitator; habitaele II, 379, maison, logement, habitation; le corps comme demeure de l'âme; habitaculum.

Hable v. hafne.

Habondance v. onde.

Habondeir, habonder v. onde.

Hache I, 193, hache; allmod. hacke, mot qui ne se trouve pas dans l'ancienne langue; mais on a le verbe anglo-saxon haccan et le subst. hacco (m.), crochet. Cfr. l'anglais to hack

et le suédois hacka. — Hache de Crequi, Danoise, Norroise, sortes d'armes. DC. hacheta, hostis (?), secures danicae, norrissa.

Hachie v. haschiere.

Hacie v. haschiere.

Hafne, havene, havle, hable, havre, port; de l'anglo-saxon höfen, dan havn, ancien norois höfn, port.

Hai interj. II, 402.

Haie, clôture en général, haie; lmâ. haga, haia; haier, enclore, chasser dans un enclos; lmâ. haiare; du basallemand haeghe, enclos; ahal. hag, ville; ahal. hagan, allmod. hägen ou hegen, enclore, bavarois haigen, haien.

Haier v. haie.

Hailas interj. v. las et II, 401.

Haim Dol. p. 182, aim, ain, hameçon; de hamus.

Haimi interj. II, 402.

Haïne v. haïr.

Haingre v. heingre.

Haïnos v. haïr.

Haïor v. haïr.

Haïr I, 349. Je me suis mal expliqué en donnant la dérivation de ce verbe; il faut faire remonter haïr directement à hatan, hatjan, et non pas à la forme de l'ahal. hazôn; anglo-saxon hatian, ancien saxon hetian; comme le prouvent les formes hadit Ch. d. S. A., hedz Q. L. d. R. II, p. 191 (t. I, p. 278). Subst. hé, haine; du goth. hatis, ancien saxon heti, ancien norois hatr; d'où haïor, haor, haine, et haïne, I, 156, ib., haïnos I, 131, odieux, facheux, haineux.

Haire, haire, rendant saccus dans le manuscrit de Valenciennes; de l'ahal. hara, tapis de crin, de poil.

Hairon, héron; de l'ahal. heigro, heigir; prov. aigron; ital. aghirone; — de la notre aigrette, diminutif avec rejet de la lettre h.

Hait, eit II, 398. I, 153; vb. haiter, haitier, aitier II, 398. 51; de là haitement II, 398; comp. dehait, deheit, deshait, deshet II, 398. 148. I, 70. 295. 304; dehaiter, dehaitier, deshaiter, desheiter II, 398. I, 167. 271, affliger, chagriner, rondretriste, abattre; part. passé: chagrin, triste, abattre; part. passé: chagrin, triste, abattu, découragé, malade, défait, peiné; rehaiter, rehaitier, reheiter II, 398. 53, ranimer, réjouir, refaire; soshaitier, sohaidier, soushaidier II, 65. 73, désirer, souhaiter.

Haitement v. hait et II, 398. Haiter, haitier v. hait et II, 398. Halaigre v. alaigre.

Halas interj. v. las et II, 401.

Halbere, haubere, hobere, haubert, aubert, hobert, et par corruption, habert — osbere I, 85. 86. 97. 407, cotte de mailles. Lmâ. hals-berga, de l'ahal. halsberc (== hals, cou, berc, de bergen, couvrir, protéger, défendre). Les formes les plus ordinaires ne contiennent pas le s du radical allemand; il est devenu muet, puis on l'aretranché. Onle voit dans osberc (cfr. ital. usbergo); mais alors le l manque. Dér. hauberger, mettre le haubert; comp. deshauberger, ôter le haubert; haubergon, hauberjon, petithauberts.

Halberes s. s. et p. r. de halbere. Hale v. halle II.

I. Halle, hâle, air chaud; du hollandais hael, sec. DC. donne aussi harle, dans le même sens, où le r est une permutation du 1?

II. Halle, hale, hôtel de ville, grande salle où l'on met les marchandises; marché, halle; de l'ahal. halla, temple; ancien saxon halla, anglo-saxon heall, heal; ancien norois höll, etc. Cfr. Dief. G. W. II, 520.

Halme v. healme.

I. Halt, haut, sans l'aspirée alt I, 62. 66. 347, haut, élevé, solennel; comparatif haltor, haltur, hautor, haucor, plus haut, pris ordinairement comme superlatif: très-haut; superlatif altisme, hautisme I, 106, employé substantivement, le Très-haut I, 79. II, 77; haut et bas, tout à fait, absolument, sans exception; haute ore, haute vespre, tard; cfr. bas; empl. subst. II, 384; adv. haltement, hautement I, 396, II, 65, en lieu haut, hautement, grandement, noblement; - du latin altus; prov. alt, aut; - vb. haucier, hauchier, haucer I, 48. 127, hausser, exhausser; propr. altiare; subst. haltece, hautece, hauteur, élévation, lieu haut I, 65. 55. II, 21; comp. enhalcer, enhaucier, élever, rehausser; eshalcer, eshaucier, essalcer, essaucier, asaucier I, 128. 215. 367. II, 46. 351, élever, exhausser,

faire grandir, rendre plus fort; exalter, louer; d'où essancement, exhaussement, augmentation, prospérité. Les deux formes eshaucier et essaucier sont restées dans la langue moderne avec des significations différentes: exhausser et exaucer; car exaucer une prière, p. ex., ne signifie rien autre chose qu'élever, exhausser une prière, la favoriser, la rendre prospère. Le prov. esalsar, eissausar signifie également exhausser et exaucer. C'est donc à tort qu'on a recherché l'origine de exaucer dans le latin exaudire, qui, d'ailleurs, ne conviendrait pas pour la forme; il faudrait admettre exausare.

II. Halt (m.), séjour, demeure; de l'allemand halt, fermeté, stabilité, appui assuré. Nous avons de la même racine (haldan) la halte.

Haltece v. halt I.

Haltement v. halt I.

Haltor, haltur v. halt I.

Ham, d'où hameau, hameau; du goth. haims, village, hameau, ahal. heim. demeure. Cfr. hanter.

Hanap, henap, s. s. et p.r. hanas, henas I, 82, coupe, vase avec anses et pied; de l'ahal. hnapf, anglo-saxon hnap, hnäpp, ib., allmod. napf, islandais, bassaxon nap. Cfr. Roq. s. v.

Hanas v. hanap.

Hanche II, 351, hanche; port., ital., esp. anca; selon Ménage, de ἀγχη; selon Wachter, de l'ahal. ancha, aujourd'hui anke, la nuque, dont la signification primitive a été celle de courbure. Cfr. Dief. G. W. I, 3. Quant a notre anche, ildérivesans aucundoute del'ahal. ancha, dans sa signification de tibia. Cfr. DC. ancus, et le port. anco, coude, de ἀγχος, l'esp. ancon, baie, rade, de ἀγχον.

Haner, labourer v. ahan.

Hanir v. hennir.

Hansacs, couteau, coutelas; de l'anglo-saxon hand-seax, propr. couteau (seax) de main (hand), ahal. sahs, couteau.

Hauste v. hante.

Hant, hante v. hante.

Hante, hanste, anste I, 212. II, 357, bois de lance; de ames, itis, selon Ménage, et non de hasta, qui a produit haste (v. s. v.); vb. comp. enhanter, pourvoir d'une hante; d'où renhanter.

Hanter, l'idée primitive de ce verbe a été celle d'avoir une grande inclination, un penchant bien déterminé pour qqch.; intransitif habiter, demeurer, fréquenter; subst. hant, hante, habitude, fréquentation, commerce intime : de l'ancien norois heimta, attrahere, recuperare; exigere; suéd. hämta, dan. hente, arcessere; colligere, chercher; tous de heim, demeure. Cfr. ci-dessus ham et Dief. II, 500. La signification primitive de ce mot n'ayant pas encore été bien fixe, voici des exemples qui prouveront la justesse de ce que j'avance : E ti peres ad mult guerre hantee, e ne demurrad pas od ses cumpaignuns: sed et pater tuus vir bellator est, nec morabitur cum populo Q.L. d.R. II, 182. E hantad les ordeez que sis peres out hantez: servivitque immunditiis, quibus servierat pater ejus. Ib. IV, 422. On voit ici servire rendu par hanter, ce qui ne permet pas de prendre hanterdans sa signification moderne. Après avoir fait la description des sirènes, Wace ajoute: Vers ocident en la mer hantent R. d. Brut v. 739, c.-à-d. demeurent, comme le prouve le vers 733: Les seraines ont trespassees.

Haor v. haïr.

Hape, espèce de hache? DC.; haper I, 187, saisir, attraper, rafler, happer; de l'ahal. happa, faucille, allmod. happen, happer.

Haper v. hape.

Hardel v. hart.

Hardement v. hardir.

197

Hardi v. hardir. Hardiement v. hardir. Hardier v. hardir.

Hardir, verbe que je suppose d'après le composé enhardir, prov. ardir, enhardir, dont le part. passé s'est conservé dans hardi II, 64. 232, courageux, audacieux; adv. hardiemant I, 148. II, 24. 53. courageusement, avec audace; de l'ahal. hartjan, indunare, firmare. Cfr. Dief. G. W. II, 541. Subst. hardement I, 371, hardiesse, courage, audace: prov. ardimen. A la même racine se rapporte hardier, provoquer, harceler, escarmoucher. Dans Ben. v. 28336 on trouve, à la rime, le subst. ardiz, hardiesse, prov. ardit.

Harele, hareler v. haro. Harer, harier v. haro. Hareu v. haro. Harigoter v. harligoter. Harle v. halle I.

Harligote, pièce, morceau; harligoter, harigoter, mettre en pièces, en morceaux, déchirer. Racine?

Harligoter v. harligote.

Harnas, harnois, hernois II, 73, armure, habillement d'un homme de guerre, équipage de guerre, de tournoi, de chasse, puis vêtement en général; pour une citation de la Ch. d. S., I, 391, où hernois signifierait troupe, suite, gens de guerre, il y a les variantes: à lor ..., à molt riches conrois; - vb. harnascher, harnacher, garnir, équiper; - prov. arnas, arnassar, arnescar; ital. arnese; esp. arnes. Ce mot ne dérive pas de l'allemand harnisch, ainsi que le prétend M. Chevalet; c'est le contraire qu'il eût fallu admettre. Comme le dit M. Diefenbach Celt. I, 25, harnas dér. du celtique: kymri haiarn, anc. breton hoiarn, irlandais iaran, fer. M. Diez admet la dérivation de l'ancien norois iarn, jarn, fer, mais ce mot aurait produit une autre forme dans la langue d'oïl. Peut-être notre mot est-il, du reste, un dérivé qui a son représentant complet dans le celtique; cfr. kymri haiarnaez, ustensile de fer, haiarnaidd, ferreus, etc.; v. encore Dief. G. W. I, 15, B. b. c.

Harnois v. harnas.

Haro, harou, hareu, hari interj. II, 400; haroder II, 400, crier haro; harer, harier II, 400, agacer, harceler, défier, provoquer au combat; encore de la même source, ou directement de haro, harele, cri, proclamation, sédition; d'où hareler, tourmenter, tirailler.

Haroder v. haro.

Harou v. haro.

HarpeI, 401, harpe; vb. harper II, 301, jouer de la harpe; de là harperes, harpeor I, 77, joueur de harpe; - de l'ahal. harpha, ancien norois harpa, allmod. harfe, islandais haurpa; car cet instrument était spécialement en usage chez les peuples du Nord. VenanceFortunat dit:Romanusquelyra, plaudattibibarbarusharpa(Carm.VII.). - Sola saepe bombicans barbaros leudos harpa relidebat (Epist. I.). Le nombre des cordes de la harpe variait de six à vingt-cinq. Dans les textes des XIIe et XIIIe siècles, surtout dans les traductions de la Bible, harpe répond ordinairement à cithara, et harper à psallere. Le cithara, des versions latines est le plus souvent mis pour psaltérion, kinnor ou cynira, exprimés en hébreu aux endroits correspondants. Ce mot interprété ainsi dans le sens le plus moderne de cithara fit donner à tous les instruments à cordes auxquels on l'appliquait le caractère de la cithare du Nord ou harpe. Il en résulta peu à peu la conviction que l'instrument favori de David n'était autre que celuilà, et on substitua, dans les mains du chantre sacré, la harpe au psaltérion, ou kinnor. - C'est par suite de la forme de la harpe, qu'on donna à harpon, harpin, harpeau, et à harper, harpigner, harpiller, la signification qu'on leur connaît; harpe est leur primitif. On a proposé, à la vérité, de les dériver du gree ἄρπη, faueille, ou du latin harpago; mais la première étymologie ne s'appuie sur rien, et la seconde ne serait admissible que si l'on pouvait prouver une forme harpaon ou harpeon. Cfr. Schwenk D. W. s. v. harfe, harpun.

Harpeor v. harpe.

Harper, harperes v. harpe.

Hart f. et m., hart, lien; d'où hardel, hart, lien; botte, paquet. Racine? M. Dief. G. W. II, 536 serait tenté de le rapporter à la même racine que horde (v. s. v.).

Haschee v. haschiere.

Haschie v. haschiere.

Haschiere, espèce de punition ou supplice, toute espèce de peine; de là, selon DC., par abréviation, haschie, haschee, haskie, hachie, hacie II, 259, peine, supplice, tourment, souffrance; v. DC. harmiscara, hascaria; de l'ahal. harmscara, même signification.

Haskie v. haschiere.

I. Haste, lance, pique; broche, et, par extension, pièce cuite à la broche; de hasta. Cfr. fliche.

II. Haste, hâte, promptitude; en haste I, 372; haster, aster I, 124. 339. 390, hâter, dépêcher, presser, avancer; adject. hastif, hastiu II, 194, hâtif, prompt, vite; prov. astiu; adv. de hasté; hasteement, avec hâte, promptement, vivement, précipitamment, adv. de hastif: hastivement, hastiument I, 132. 241, avec même signification; de hastif vient hastivel, espèce de poire très-hâtive. De l'allemand: anc. frison hâst, allmod. hast, anc. norois haster, festinatio; anc. norois hasta, allmâ. hasten, incitare, festinare.

Hasteement v. haste II.

Haster v. haste II.

198

Hasterel, haterel, hasterel, le derrière du cou, la nuque; de l'ahal. halsadara, allmâ. halsader.

Hasterol v. hasterel.

Hastif v. haste II.

Hastiu, hastiument v. haste II.

Hastivel v. haste II.

Hastivement v. haste II.

Haterel v. hasterel.

Hauberc v. halberc.

Hauberge v. helberc.

Hauberger v. halberc.

Haubergier, héberger v. helberc.

Haubergier v. halberc.

Haubergon v. halberc.

Hauberjon v. halbere.

Haubert v. halberc.

Haucer v. halt I.

Hauchier v. halt I.

Haucier v. halt I.

Hauçor v. halt I.

Haume v. healme.

Haut v. halt I.

Hautece v. halt I.

Hautement v. halt I.

Hautor v. halt I.

Havene v. hafne.

Havet, croc, crochet; de l'allem. haft, crochet, agrafe; l'e est venu d'une imitation de la suffixe et.

Havle v. hafne.

Hé v. haïr.

Healme, heaume, hiaume, halme, haume, eame, elme, esme II, 363. 373, heaume, casque; ahal. helm, goth. hilms, anciennorois hialmr, islandais hialmur. Helm vient de helen, protéger, couvrir.

Heaume v. healme.

Heberge, hebergement v. helberc.

Hebergerie v. helberc.

Hebergier v. helberc.

Hebregier v. helberc.

Heingre, haingre, amaigri, décharné, exténué, grêle; de aeger, avec

n intercalaire; de là le composé malingre. Cfr. engrot. Quant à la dérivation de l'ahal. hungar, fames, donnée par M. Chevalet, on voit au premier coup d'oeil ce qu'elle vaut: hungar — heingre!

Heir v. hoir.

Helbere, herbert (m.) etherberge, heberge, hauberge (f.) I, 383, tente, baraque, campement, demeure, logis, maison, (notre auberge); vb. herbergier, hierbergier, hebregier, hebergier, haubergier I, 76, 154, 391. II, 99. 362. 387, héberger, loger, habiter; hebergerie, herbergerie II, 195, campement, demeure; droit de gîte; herbergement, hebergement, maison, logement, campement; ital. albergo, albergare; prov. albere(m.), alberga (f.), alberguar; port albergue (m.), albergar; esp. albergue (m.), albergar; de l'ahal. heriberga (f.) et ancien norois herbergi (neutre), d'où le double genre dans le roman; vb. heribergôn, comp. de l'ahal. heri, ane. norois her, multitudo, agmen, et bergan, cavere, servare. Le genre du mot heri est aussi variable dans les différents dialectes.

Helt, heut, s. s. et p.r. heuz, puis sans t, par corruption, heu, heus, heux II, 244, garde de l'épée, et non pas le haut, comme l'explique M. Leroux de Lincy (Brut 4219). DC. a eu tort aussi de dire que ce mot est pour hent. Helt dérive de l'ahal, helza, poignée de l'épée. De là enheldir, enhelder, enheuder, enhouder II, 240. R. d. S. S. 2417, munir d'une poignée, emmancher; enheudure, enheudeure, poignée d'épée.

Hemi interj., 402.

Henap, henas v. hanap.

Hendé v. hendeure.

Hendeure, hendure, poignée de l'épée; hendé, muni d'une poignée; de l'ancien norois henda, prehendere,

apprehendere. Cfr. Diefenbach G. W. II, 553.

Henir v. hennir.

Hennir, henir, hanir I, 328. 367. 369, hennir; hinnire.

Henor, henorer v. honor.

Her v. hier.

Heralt, heraut, hiraut II, 270, héraut; lmâ. heraldus, haraldus; ital. araldo; mot d'origine allemande, mais qui n'a pas de correspondant dans l'ancienne langue; selon M. Schwenk D. W. s. v. Herold, il aurait pour origine haren, clamare (cfr. haro); mais je crois qu'il vaut mieux le rapporter à hari, hêri, armée, de sorte que heraut signifierait employé de l'armée, heriwalt. Cfr. les noms propres: ancien norois Haraldr, ancien saxon Hariolt.

Heraut v. heralt.

Herbe, ierbe, erbe, herbe; de herba; d'ou herbu, erbu, herbeux, garni d'herbes (herbosus); herboie, erboie, lieu herbeux, prairie. La signification du mot herbe était dégénérée au point qu'il avait pris la signification de poison, et c'est dans ce sens qu'on trouve herbé, philtre fait avec du jus d'herbes, d'où herber, préparer avec dujus d'herbes; enherber, empoisonner. Cfr. poison.

Herbé v. herbe.

Herber v. herbe.

Herberge, herbergement v. helberc.

Herbergerie v. helberc.

Herbergier v. helberc.

Herbert v. helberc.

Herboie v. herbe.

Herbu v. herbe.

Herde, herte II, 377, harde, troupe de bêtes fauves; troupeau, en général; d'où herdier, berger; herdeier, chasser aux bêtes fauves; de l'ahal. herta, herda, troupeau, goth. hairda, allmod. heerde.

Herdeier v. herde.

Hereditable v. hoir,

Hereditaublement v. hoir.

Herege v. yrezie.

Herese v. yrezie.

Heretier v. hoir.

Heriçon, eriçon, ireçon, hérisson; de ericius; prov. erisson, ital. riccio, esp. erizo; — par extension, ce mot avait pris, dans la langue militaire, la signification dedéfense qu'on mettaitaux passages pour servir de barrières, cheval de Frise; cfr. César. Bel. C. 3, 67. 5; — de là heriçoner II, 303, hérisser.

Hericoner v. héricon.

Heritable, heritablement v. hoir. Heritage, heritaige v. hoir.

Heritaulement v. hoir.

Herite, heriter v. hoir.

Heritier v. hoir.

Herme, erme, (adj.) solitaire; (subst.) solitude, désert; de  $\xi \varrho \eta \mu o s$ , lmâ. hermus, ermus. A la même racine, de  $\xi \varrho \eta \mu \iota \tau \eta s$ , ermite, iermite, hermite, hermite.

Hermine v. ermine.

Hermite v. herme.

Hernois v. harnas.

Herseir v. hier et II, 269.

Hersoir v. hier et 11, 269.

Herte v. herde.

Herupe v. hurepe.

Hesser, agacer, exciter, stimuler, encourager, surtout en parlant des chiens; correspondant à l'allemand hetzen, hollandais hitzen, ibid. Cfr. Schwenk D. W. hetzen, Dief. G. W. II, 511. 547.

Hest v. est.

Heu v. helt.

Heu interj. II, 402.

Heuneur v. honor.

Heiir, heiirer v. aur.

Heus v. helt.

Heut v. helt.

Heux, heuz v. helt.

Hiaume v. healme.

Hide, hisde II, 402, frayeur, épouvante, effroi; hidor, hisdor, hisdur

II, 374, ib.; hidos, hisdos, hidus II, 23, hideus I, 234, effrayant, épouvantable, hideux. La lettre s de ces mots paraissant être une intercalation postérieure, on ne peut les dériver, comme on l'a fait, de hispidus, hispidosus. D'ailleurs il est assez rare de voir un substantif (hide) se former par accourcissement d'un adjectif. Racine?

Hideus v. hide.

Hidor v. hide.

Hidos, hidus v. hide.

Hie, force, énergie, vigueur; du hollandais hijgen, s'efforcer, être hors d'haleine; anglo-saxon hyge, ardeur.

Hier, her, ier, er adv. II, 269; adv. comp. altrier, autrier, altrer, autrer II, 269; hersoir, ersoir, herseir, iersoir, erseir II, 269.

Hierre, ierre, yerre, lierre; de hedera; dans la forme moderne, l'article s'est agglutiné au mot; prov. edra, esp. yedra, port. era, ital. edera.

Hiraut v. heralt.

Hirete v. hoir.

Hisde v. hide.

Hisdor v. hide.

Hisdos v. hide.

Hisdur v. hide.

Histoire, hystoire, estoire, estore I, 72. 104. 283. II, 211, histoire; historia; de là historier, raconter, composer une histoire.

Historier v. histoire.

Hober v. obier.

Hoberc v. halberc.

Hobert v. halbrec.

Hocer v. oscher.

Hocher v. oscher.

Hoese, hoeser v. hose.

Hoge, hogue, colline, tertre (sur une fosse); de l'ancien norois haugr, collis, acervus, tumulus mortuorum; allmâ. houc (génitif houges); suédois hög, collis, acervus, höga, mettre en monceau, amonceler.

Hogue v. hoge. Hoi v. hui et II, 296.

Hoir, oir, heir, eir I, 48. 107. 131. 335, hoir, héritier, successeur au fief; heres; hirete, herite, eritet, arite I, 144. 333. II, 221. 232, héritage, succession, bien propre, possession: hereditas, avee syncope de d et de e ou i; heriter, eriter, ireter, recevoir un héritage, faire héritier, mettre en possession, faire jouir; prendre domicile, s'établir; sur le radical hered; d'où heritier, heretier, iretier I, 292. II, 161, héritier, successeur; heritage, heritaige, eritage, eritaige, iretaige I, 106.293. 118. 147. 177. II, 219, succession, héritage, patrimoine, fief; adj. heritable, hereditable, héréditaire; nouvelle formation pour hereditarius; adv. hereditaublement, heritablement, heritaulement I, 254, héréditairement, par droit d'héritage et de succession; comp. qui suppose un verbe aheriter, ahyretement I, 154, héritance, héritage; deseriter, deshireter, desariteir I, 190. 210. 352. II, 288, déshériter, déposséder, dépouiller d'un héritage; d'où descritance, exhérédation; deseritement, desheritement, dépouillement, exhérédation.

Hole, houle, maison de débauche; holier, houlier, débauché, libertin; holerie, libertinage; de l'ahal. holi, ancien norois hola, anglo-saxon hole, hale, dan. hule, allmod. höhle, caverne, etc. M. Chevalet, sans s'inquiéter de hole, et prenant bravement un dérivé pour un primitif, dérive holier de huorari, libertin!

Holerie v. hole.
Holler v. hole.
Hom v. hons.
Homage, homaige v. hons.
Homee v. hons.

Homenage v, hons.
Hommanage v. hons.
Homme v. hons.
Hon v. hons.
Honeison v. honir.
Honeste, honestement v. honor.
Honestre v. honor.

Honeur v. honor. Honir, honnir, hounir, hunir II, 244. 401, honnir, déshonorer, couvrir de honte; du goth. haunjan, ahal. hônjan, allmod. höhnen, tourner en dérision, bafouer; comp. ahonir, déshonorer, faire honte, couvrir de honte; dér. honeison, huneisun, honte, humiliation. Subst. honte, hunte, honte; de l'ahal. hônida, ancien saxon hônda, allmâ, hoende, opprobre; d'où houtoier, hunteier, déshonorer, couvrir de honte; pronominalement, avoir honte; ahonter, ahontir, ahunter II. 402. Fl. et Bl. 299, déshonorer, couvrir de honte, avilir; hontage, hontaige, huntage, honte; - hontos, huntos, hontous, honteus, honteux, déshonorant; timide, modeste; souvent employé substantivement; dehonte, dehunte, honteux, confus, embarrassé, humilié.

Honnieste v. honor. Honnir v. honir.

Honor, henor, hounor, hounour, honeur, hunur, honur, heuneur, onor, onnor, ounor, ounour, enor, annor, enur I, 50. 80. 106. 117.;132. 143. 155. 163. 174. 179. 196. 221. 307. 352. 358, honneur, avantage, domaine, fief, dignité, bénéfice, droits honorifiques; honor; honorer, henorer, honurer, hunurer, hounourer, honourer, onorer, enorer, enurer, etc. I, 135. 181. 227. 265. II, 10, honorer, gratifier, payer; honorare; de là par le part. pas. adv. honorement, unureement I, 388. II, 35, d'une manière honorable, avec honneur, no-

blement; honorement 1, 67, action d'honorer; honrage, seigneurie, grand fief; - honraule I, 67, honorable; de honorabilis; adv. honorablement, honurablement I, 239, honorablement; - comp. deshonor, deshoneur, etc. I, 242, 352, déshonneur, opprobre; deshonorer, deshonnourer, deshounourer, etc. I, 265. II, 32, déshonorer, outrager; d'où deshonorance, desonorance, déshonneur, opprobre; - honeste, honieste, honestre, onniestre I, 394. II, 7, convenable, respectable, vertueux, poli; honestus; adv. honestement II, 188, convenablement, respectablement, vertueusement, poliment.

Honorablement v. honor.
Honorement v. honor.
Honorement v. honor.
Honorer v. honor.
Honourer v. honor.
Honrage v. honor.
Honraule v. honor.

Hons, huns, huens s. s., home, homme, hume I, 79, homme, du latin homo. De la forme s. s. vient le pronom hom, hons, om, hon, on, en, an, hum, huns, huem, huen, um, un I, 176. on. Dér. homage, homaige, houmage, omage, homenage, hommanage, hommage, engagement que l'on prend envers son seigneur de le servir en chaque occasion, de combattre pour lui, de le défendre de son propre corps, etc.; fief. racine homo est prise ici dans son sens de la basse latinité, vassal, qui se retrouve souvent dans l'ancien français. Un autre dérivé de home, est homece, virilité, courage. - Humain, umain I, 210. II, 22, humain; humanus; humaniteit I, 213, humanité, charité, douceur; humanitas; avoir humanite, être en vie. Humanité signifiait aussi le sexe.

Hontage, hontaige v. honir. Honte, honteus v. honir. Hontoier v. honir, Hontos, hontous v. honir. Honur, honurer v. honor.

Hoper II, 22, sauter, action de sauter vite en haut; de l'anglo-saxon hoppan, anglais hop, bas-saxon huppen, allmod. hüpfen, ib.

Horde, hourde, hordeis, hourdeis, hordois, palissade, barrière. Hordeis, comme le lmâ. hourdum, qui se montre dans la langue d'oïl sous la forme hourt, signifiait en outre échafaud, siége, signification qui explique le nom donné au jeu dont il va être question. (Voy. R. d. C. d. C. v. 1288. 96, 1341.) De là horder, hourder, fortifier, garnir de palissades, renforcer; comp. rehorder, rehourder I, 160. II, 328, fortifier de nouveau, rétablir les fortifications d'un lieu. Racine ahal. hurt, hurd, ancien norois hurd, allmâ. hürde, claie, toute espèce de clôture. Dér. bohordeis. bohourdeis, bohort, bohourt, boort, behort, behourt II, 273, joute, combat simulé, course de lances, et l'arme propre à ce jeu; d'où behorder, behourder, bohorder, bohourder, faire cct exercice, et, par extension, s'amuser, folâtrer. Par contraction, bohorder donna naissance à border. bourder II, 41, plaisanter, s'amuser, dire des sornettes, des contes, mentir: subst. bourde, plaisanterie, raillerie, moquerie, farce, sornette. C'est également de bohort que les Anglais ont fait leur boord, gallois bûrd, breton bourd. Cfr. Rayn. Lex. r. II, 211, c. 2, DC. s. v. quintana. Resterait à expliquer la préfixe bo, ce qui ne serait pas difficile si l'on savait quelle a été la signification primitive de bohordeis: le jeu ou l'arme. Dans le dernier cas, nous aurions bot, bo, de

boter (v. ce mot), et bohordeis aurait d'abord signifié arme à frapper. On a cherché à dériver bohorder, de l'allemand hurten, heurter, mais cela est impossible, car hurten a produit hurter et non horder, malgré que la loi salique porte hortare, ortare hurter.

Hordeis v. horde.

Horder v. horde.

Hordois v. horde.

Hore v. ore II.

Horloge v. ore II.

Horrible, horriblete v. horror.

Horror, horreur, horreur, effroi; horror; horrible, orible I, 252. 227. II, 102, horrible, affreux, qui fait horreur, qui répugne; horriblis; de là adv. oriblement II, 21, horriblement, affreusement; horriblete, chose horrible, qui fait horreur, qui répugne. Cfr. ord.

Hors v. fors.

Hose, huese, hoese, house, d'où housel, housiaus I, 142. 325, guêtre, botte, brodequin; de là hoser, hueser, hoeser, botter; prov. osa, ital. uosa; lmâ. hosa, osa; de l'ahal. hosa, caliga, allmod. hose.

Hoser v. hose.

Hospital v. hoste.

Host v. ost.

Hostage, hospitalité v. hoste.

Hostage, caution v. ostage.

Hostager v. ostage.

Hoste, oste, hôte (celui qui reçoit ct celui qui est reçu), hôtelier; de hospes [hos(pi)t]; d'où hostage, ostage, écot, hospitalité, mot qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme signifiant caution. De hoste dérive encore hostel, ostel, s. s. et p. r. osteus, hosteus, hôtel, logis, demeure, maison, famille; prendre hostel, se loger, et, en parlant de J.-C., s'incarner dans le sein de la Vierge; avoir hostel, être logé; d'où hostelain, ostelain,

ostolain, hôtelier, aubergiste (v. DC. hostolenses) et étranger, puis ennemi, peut-être avec influence de ost, quoique l'on s'explique fort bien ces dernières significations sans l'admettre; hosteler, osteler, héberger, loger, demeurer,; hostelage, ostelage, loyer de quelque logis, frais de logement pour chevaux. Directement de hospitals, vient hospital, ospital, hôpital, sans contraction du radical.

Hostel v. hoste.

Hostelage v. hoste.

Hosteler v. hoste.

Hosteus v. hoste.

Houche v. housse.

Houle v. hole.

Houlier v. hole.

Houmage v. hons.

Hounir v. honir.

Hounor v. honor.

Hounour, hounourer v. honor.

Hourde v. horde.

Hourdeis v. horde.

Hourder v. horde.

Houre v. ore II.

Hourt v. horde.

House, housel, houser v. hose.

Housiaux v. hose.

Housse, houche, couverture dont on se servait en guise de manteau, sorte de casaque; lmâ. hulcia, hulcitum; de l'ahal. hulst, hulft, housse.

Hu interj. II, 402. 3; hu, s. s. huz II, 132, huée, cri pour se moquer ou épouvanter; huer I, 252. II, 77, huer, crier; d'où huee II, 280, huée, cri. Racine v. II, p. 403. M. Dief. G. W. II, 535 a tort de rapporter cette famille de mots à l'ahal. huah, etc., irrisio.

Huehe, huge, coffre, armoire, caisse à différents usages; aujourd'hui restreint au sens de coffre à pétrir et à renfermer le pain; lmâ. hutiea, hucha. Racine dans l'allemand hütte, petite demeure, se rapportant à hut,

204

ce qui couvre, protége. Cfr. anglosaxon huäcca, coffre, anglais hutch.

Hucher, huchier, hucier I, 210. II, 27. 308, appeler à haute voix, crier; prov. ucar; subst. uc; dérivé du latin huc; comp. ahucher, appeler. Cfr. DC. hucciare.

Hue II, 297.

Huee v. hu.

Huem v. hons.

Huemais II, 297.

Huen v. hons.

Huens v. hons.

Hues v. huis.

Huese, hueser v. hose.

Huge v. huche.

Hui, hoi, hue, ui, oi II, 296; cest jor de hui, al jor de hui II, 296; en hui II, 296; hui matin II, 297; comp. huimais, maishui, uimes, meshui, huemais II, 297; ancui, encui, ancoi, encoi, anqui, enquoi, ancue II, 297.

Huimais, huimes II, 297.

Huis, uis, ois, hues, huix, hus, us, wuis I, 72. 193. 223. 298. 396, porte, entrée; de ostium; dim uisset I, 99, petite porte; — huissier, uissier, oissier, hussier, ussier, gardien d'une porte, portier; de ostiarius. Huissier, etc. signifiait en outre un navire propre à transporter les chevaux, et alors il dérive directement de huis (v. DC. s. v. huissarius). Dans ce dernier sens, on lui trouve encore les formes vuissier, vissier II, 272. De huis vient encore huisserie, oisserie, uisserie, l'ouverture de la porte, entrée, la garniture de la porte.

Huisserie v. huis.

Huissier v. huis.

Huit v. oit.

Huitante v. oit.

Huitisme v. oit.

Huler v. hurler.

Hulotte v. hurler.

Hum, hume v. hons.

Humain v. hons.

Humaniteit v. hons.

Humele v. humle. Humeliance v. humle.

Humalian w humle

Humelier v. humle.

Humer I, 162, humer. Racine?

Humilement v. humle.

Humiliance v. humle.

Humilier v. humle.

Humiliment v. humle.

Humiliteit v. humle.

Humle, humele I, 143. 161. Ch. d. R. str. 89, soumis, modeste, doux,

affable, indulgent; plus tard avec b

intercalaire; de humilis; adv. humlement, humiliment, humilement I,

ment, humiliment, humilement i

161. 220. II, 142. 246, humblement, avec douceur, indulgence; — humili-

tait I 53 199 soumission modestie

teit I, 53. 129, soumission, modestie,

indulgence, bonté, clémence, pitié;

humilitas; humilier, humelier, ume-

lier I, 107. 129, abaisser, être modeste, soumis, obéir; s'humilier signi-

for aussi incliner la tôte et la corre

fie aussi incliner la tête et le corps

en signe de respect; humiliare; d'où humiliance, humeliance II, 358,

humiliation.

Humlement v. humle.

Huneisun v. honir.

Hunir v. honir.

Huns v. hons.

Huntage v. honir.

Hunte v. honir.

Hunteier v. honir.

Huntos v. honir.

Hunur, hunurer v. honor.

Hure, partie chevelue, chevelure, cheveux ou poils hérissés; tête d'un loup, d'un lion, etc.; de là ahuri, chevelu, au poil hérissé, effroyable. Racine?

Hurepe, herupe, qui a les cheveux hérissés; velu. Racine? M. Diez I, 314 dérive hurepe de rupfen, tirer,

plumer, ahal. hroupôn, rapere. La forme hroupôn n'aurait pas produit notre mot. On a dérivé hurepe de horripilare (v. DC. s. v.), mais cela est tout aussi impossible. Hurepe auraitil quelque affinité avec hure, v. s. e. v.

Hurleis v. hurler.

Hurler, husler, huler, usler hurler; ital. urlare; de ululare; d'où hurleis, hurlement, et de la forme sans r (huler), hulotte (oiseau). Huler pour hurler représente-t-il la forme husler avec syncope du s, ou bien y a-t-il eu influence de l'allemand heulen, crier, hurler?

Hurt, hurtee v. hurter. Hurtels, hurteiz v. hurter.

Hurter II, 92, heurter, frapper, battre, renverser l'ennemi, le mettre en déroute; comp. ahurter II, 50, choquer, blesser; dehurter M. s. J. 487. I, 101, heurter, pousser rudement, renverser; subst. hurt, choc, coup; hurteiz, hurteis, hurtee, action de heurter, coup, choc, batterie. Ces mots se retrouvent dans l'allmâ. hurten, horten, hurt, anglais hurt; mais comme ceux-ci sont inconnus à tous les anciens dialectes allemands, il faut admettre qu'ils sont empruntés au roman, comme termes des tournois. Hurt est celtique et se retrouve dans le kymri hurdh, coup, choc, bélier; hyrdhu, frapper, heurter.

Hus v. huis.

Husler v. hurler.

Hussier v. huis.

Huvet, ornement de tête ou coiffure de femme; houppe; de l'ahal. hûba, ib., mitra, tiara; ancien norois hûfa, ancien frison houve.

Huz v. hu.

Hystoire v. histoire.

I.

Iauls, iaux de als I, 132. Iave v. aigue. Iax de als I, 132.

Icel, icele, icels, iceles, comme cel, cele, cels, celes, ou le dit; de ecce ille, l'i est égal à e et le premier c a été syncopé. Le prov. a aicel, c.-à-d. que l'e a été changé en a et que, par suite de la syncope du c, on a diphthongué avec i; il paraît que fortanciennement on a eu la même forme dans la langue d'oïl, c'est ce que semble prouver aezo, dans Eul, pour iço.

Icelei, icelui, icheli, ichelui comme celci, celui, cheli, chelui; v. icel, iceo.

Iceo, iço, ceo, ceou, ço, çou, chou, ce, che, iche, ichou, icho, iceou I, 149. 150. 157, ce; ecce hoc. Les formes en ou s'expliquent par un assourdissement de celles en o pur; mais il y en a encore une en Bourgogne; ceu I, 149. etc., qui est fort ancienne et ne peu par conséquent s'expliquer par le moyen de ce. Elle dér. cependant de la même source que les autres, mais d'autre façon, c.-à-d. que l'o de hoc a été diphthongué en eu: ecc'hoc, ceu. Cfr. I, 25. II, 319 note 1, et icel.

Iceou v. iceo.

Icest, iceste, icez, ices comme cest, ceste, cez, ces; ecce iste; v. icel, iceo.

Icestei, icestui, ichesti, ichestui comme costei, cestui, chesti, chestui; v. icel, iceo.

Icens comme ceus.

Iche v. iceo.

Ichel, ichels, icheus, ichele, icheles comme chel, chels, cheus, chele, cheles; v. icel, iceo.

Ichest, icheste, iches, ichestes comme chest, cheste, ches; v.icel, iceo.

Ichi v. ça et II, 278.

Ichil, ichis, ichius, ichieus comme chil, chis, chius, chieus; v. icel, iceo.

Ichist comme chist; v. icel, iceo.

Icho, ichou v. iceo.

Ici v. ça et II, 278.

Icil, iciz, icis comme cil, ciz, cis; v. icel, iceo.

Icist comme cist; v. icel, iceo.

Iço v. iceo.

Idone, idonques v. done et II, 283. Idune, idunkes v. done et II, 283.

Ier v. hier et II, 269.

Terbe v. herbe.

Iermite v. herme.

Ierre v. hierre.

Iersoir v. hier et II, 269.

Iestre v. estre I.

Ieve v. aigue.

Iex v. oil.

Igal v. ewer.

Igance v. ewer.

Igaument v. ewer.

Iglise v. eglise.

Ignel, ignele v. isnel.

Ignelement v. isnel.

Iki adv. de lieu v. anqui et II, 271.

Il (ils) pr. pers. I, 121. 127, il, ils; il-le.

Il, ile pour el, ele I, 128.

Ila v. la II. et II, 279.

Ilau II, 299.

Ilec. ileques II, 299.

Ille v. isle.

Illier Ben. III, 515. R. d. Ren. IV, 71, côté, flanc; dér. de ilia, ibid.

Iloc, iloques II, 299.

Iloec, iloeques II, 299.

Iluc, iluques II, 299.

Iluec, ilueques II, 299.

Image, ymage et imagene, ymagene I, 152. 284. II, 158, image, tableau, figure, statue; de *imago*, et *imagin* (is), d'après la première décli-

naison; prov. image et ymagena, emagena.

Imagene v. image.

Ime, isme, notre terminaison tême dans les noms de nombre. On admet ordinairement que ce tême vient de esimus; mais dans le principe, la forme tême a cu une double origine: ismus = ime et esimus = isme; plus tard on a, il est vrai, admis partout iesme, d'où tême, par analogie. Voy. I, 114. 115 septime, onzime, trezime, etc.

Impascience v. patience.

Impatience v. patience.

Imperfection v. faire.

Incarnation v. char II.

Inde adj. II, 243, bleu sombre, violet; prov. subst. indi, endi, indigo, adj. violet; de indicum, indigo; de là indoier, indeier, verbe intraduisible sans une périphrase qui en affaiblirait la signification; il attribue à la chose indoyante une inde gracieuse qui fait image, qui ondule, qui semble se balancer, se mouvoir de ci et de là pour le plaisir de la vue.

Indeier v. inde.

Indire v. dire.

Indiscretion v. discret.

Indoier v. inde.

Inel, inele v. isnel.

Infermete, enfermetet, enfermete, enfarmeteit, contracté enferte II, 142. 227. 378. II, 22. 369, infirmité, maladie; de infirmitas. Cfr. ferm.

Infernal v. enfer.

Infernaus v. enfer.

Infier v. enfer.

Ingremance, magie, nigromancie; corruption de nigremance, prov. nigromancia; niger, µarrela.

Iniquiteit, iniquited I, 355, iniquité, injustice; iniquitas. Cfr. ewal.

Innocence v. nuire.

Innocent v. nuire.

lnobedient v. obeir,

INQ 207 IVE

Inquant, inquanter v. quant I. Insi v. ensi et II, 273. Int v. en et I, 175. Io Serm., je v. I, 123. Iqui v. anqui et II, 271.

Iraistre II, 184, prov. irascer, iraisser; subst. irance, colère, emportement, chagrin; prov. iraissensa.

Cfr. irer.

Irance v. iraistre.
Ire, iret v. irer.
Irecon v. hericon.

Ireement v. irer.

Irer, irier II, 185. I, 40, irriter, fâcher; s'irer, s'en irer, s'irriter, se fâcher; iret, ire, iriet, irie, fâché, irrité, chagriné; adv. ireement, iriement II, 268, avec colère, furieusement, tristement; ire I, 68, colère, fureur, tristesse, chagrin; de ira; dér. iror, irur I, 151, rancune, fureur, emportement, tristesse, chagrin; iros, irous, ireus, furieux, courroucé, colère, fâché, triste; li irous I, 104, l'homme colérique; adv. irosement, irousement, ireusement, avec colère, furieusement, tristement, comp. airer, airier, ord. pronom. II, 96, se courroucer, se fâcher; prov. azirar, latin adirare; aïret, aïre, aïriet, aïrie, colère, emporté, ardent, acharné; subst. aïr I, 369, violence, impétuosité, force, haine; d'air, violemment, avec force; par air II, 215; prov. azire, azir; dér. aïrison, colère; aïrement, acharnement, dépit, chagrin; airos, colère, emporté, ardent, violent; prov. aziros; adv. aïreement, avec impétuosité, vigueur, courageusement. Cfr. iraistre.

Iretage, iretaige v. hoir.

Ireter v. hoir. Iretier v. hoir.

Ireusement v. irer.

Irie, irier v. irer.

Iriet v. irer.

Iror v. irer.

Iros, irosement v. irer.

Irous, irousement v. irer.

Irur v. irer.

Isi v. ensi et II, 274.

Isle, ille I, 255. II, 35, île; insula; prov. isla, illa, port. ilha, esp. isla, ital. isola.

Isnel, isniel II, 298. I, 315—adverbial. I, 273; — isnelement, isnielement, ignelement II, 298; — isnel, inel ou ignel le pas, isnele pas, inele pas, ignele pas, isnel pas II, 298.

Isnelement v. isnel.

Isniel, isnielement v. isnel.

Isser v. issir.

Issi, issine, issint v. ensi et II, 274.
Issiques v. ensi et II, 274.

Issir, essir, eissir, isser, istre, ussir, oissir I, 353-9, sortir, se retirer, s'en aller, partir; com. rissir, reissir, ressir, sortirà sontour, seretirer; sorissir, sorussir, sortir, jaillir en abondance; subst. issue, oissue, issue, sortie qu'on fait d'une place assiégée. Issir dérive de exire, comme je l'ai dit t. I, 353; mais les formes ussir, oissir ne peuvent avoir la même origine, elles indiquent un mélange du subst. us, ois (v. huis), de même que l'italien uscire, à côté de escire, reporte au subst. uscio. Ce mélange s'explique, du reste, facilement: la porte est avant tout considérée comme moyen de sortie. Notre verbe réussir est un composé de ussir, il signifie sortir bien, heureusement, réussir. Eissir fors I, 302, issir contre II, 86, etc.

Issue v. issir.

Ist Serm. I, 19, cc, est, celui-ci; de iste; prov. est, ital esto. Cfr. cist.

Istre v. issir.

Itant v. tant et I, 192. II, 325.

Itel v. tel et I, 195.

Ivel, ivelment v. ewer.

Iver, yver I, 235, hiver; il est yvers entres, l'hiver a commencé; et ainsi des autres saisons; de hibernus; prov. ivern, ital., port. inverno, esp. invierno.

Ivoire I, 72, ivoire; prov. evori, avori; ital. avorio; de eboreus, à cause de la forme, et non, comme on l'admet, de ebur ou d'un cas quelconque de ce substantif.

Ivre, yvre II, 123. 126, rassasié, rempli, ivre; ebrius; ivrer, yvrer, enivrer, se prendre de liqueurs fermentées; ebriare; enivrer, envyrer I, 69. II, 123.126, enivrer; inebriare. Le latin ebriacus, qu'on trouve dans Nonnius, a donné au prov. ebriac, dans le Berry ebria, ebriat = ivre; c'est de là que vient aussi ivraie, prov. abriaga, parce que cette plante a une vertu enivrante. Robert Estienne a déjà songé à chrietas, qui ne convient pas pour la forme.

Ivrer v. ivre.

Iwel v. ewer.

Ix v. oil.

J.

Ja, jai II, 300; comp. jadis II, 300; jamais II, 300; ja soit ee que, ja soit que conj. II, 383.

Jade v. joe.

Jadeau v. joe.

Jadis v. ja.

Jai v. ja et II, 300.

Jaiole v. gaiole.

Jalaie v. galie.

Jalle v. galie.

Jalne, jaune, jaune; de galbinus. Jalous I, 107, jaloux; zelosus, ζηλος; ital. geloso; prov. gelos, gilos; jalousie I, 348, jalousie; propr. zelosia. Cfr. pour la forme ζύγειν et jungere. De là comp. engelos, angeleus II, 244, jaloux, soupçonneux.

Jalousie v. jalous.

Jamais v. ja et II, 300.

Jambe, gambe, jame II, 270.342. 371, jambe; ancien esp. cama, camba, prov. camba. Selon M. Diez I, 31, ce mot dériverait de l'allemand hamma, jarret, cuisse; mais il se trompe. La forme primitive est celle en c initial, et la signification primitive a été courbure, (pli du) jarret. Cambe, gambe estil une forme où le b a été intercalé, ou bien le b est-il tombé dans cama, jame? Je me décide pour la dernière

alternative, parce que je rapporte gambe à la racine celtique cam, camm, curvus qui a un primitif camb. La racine cam se montre aussi en latin, p. ex. camera, voûte; camerare, voûter, cambrer; mais les mots de ce genre sont en partie rares, en partie non-classiques, tandis que la racine cam est trèsétendue dans le celtique. De jambe, dérive jambet, gambet, croc en jambe; jambeer, donner le jambet, donner le croc en jambe; tromper adroitement; jamboier, marcher, se demener; gamache, sorte de chaussure; et nos mots jambon, gambade, etc. Cfr. Dief. Celt. I, 108.

Jambeer v. jambe.

Jambet v. jambe.

Jamboier v. jambe.

Jame v. jambe.

Jangle v. jangler.

Jangleor v. gangler.

Jangler, gangler I, 76, bavarder, babiller, railler, moquer; jaugle, gangle I, 76; janglerres, ganglerres, jangleor, gengleour. T. I, 76 j'ai dérivé trop à la légère de cauculator: la forme ne se prête pas à cette étymologie, et, si l'on voulait admettre une analogie, il vaudrait mieux remonter à ganniculare, de gannire; cependant ganniculare aurait régulièrement produit janiller, ganiller. Il faut donc chercher une autre origine à jangler, et elle se trouve sans doute dans le hollandais jangelen, janken, criailler, piailler, glapir, crier comme un chien que l'on bat. Cette dernière signification se retrouve dans le prov. moderne janglar, et l'on dit aussi janglar de fred, grelotter, à cause du bruit que l'on fait avec la bouche quand on a froid.

Janglerres v. jangler.

Jantis v. gent.

Jarbe v. garbe.

Jardin, gardin II, 279, jardin, verger; lmå. gardinun, gardinus, etc., dérivé de l'ahal. gart (gard, kart), cyclus, orbis, septum, etc.; goth. gards, demeure, maison. Cette racine se retrouve aussi dans le celtique: kymri gardd f., hortus; gallois gart.

Jargon, jargun v. gargate.

Jargoner v. gargate.

Jarle v. geurle.

Jaser v. gaser.

Jaserant, jazerant, jazerene, jaserois, rime I, 407, cotte de petites mailles. Ce mot fut d'abord adjectif, p. ex. un haubert jaserant I, 194, puis on l'employa comme substantif. Le Duchat dérive jazerant de l'allem. ganzrinc, sans s'inquiéter que ce mot n'existe pas; le baron de Reiffenberg (Chev. au Cygne 71), de jaque acerin, qui ne convient pas pour la forme, et puis jazerant est plus ancien que jaque. Jazarino, en espagnol, signifie d'Alger, algérien, de l'arabe quazaîr, Alger. Ce mot serait-il contenu dans le nôtre, ou bien Jazerant serait-il le nom d'une autre ville arabe, ce qui conviendrait parfaitement à sa signification?

Jaserois v. jaserant.

Jate v. joe.

Jaune v. jalne.

T 1- \*

Jazerant v. jaserant. Jazerene v. jaserant.

Je v. ju.

209

Jehir v. gehir.

Jeichir v. gehir.

Jel, je le I, 134.

Jenz II, 331 pour genz v. gent.

Jeo v. ju.

Jeoille v. gaiole.

Jes, je les I, 134.

Jesir v. gesir.

Jeske v. dusque.

Jesque v. dusque.

Jeter v. geter.

Jeu, je v. ju I, 122.

Jeu, je le I, 135.

Jeu, geu, gieu, giu, ju I, 298. II, 281. 315. N. R. F. et C. II, 286. Ch. d. S. Il, 20. P. d. B. 87. Brut 4444. 53. 10804. R. d. C. 64, jeu: jocus; prov. joc, juec; esp. juego; ital. gioco; jeu parti, alternative; v. DC. jocus partitus; aller à jeu, errer çà et là, être en liberté; - joer, juer, jeuer I, 181. II, 281, jouer, folâtrer, s'amuser; jocare; jogleres, jugleres, jongleres, jogleor, jugleor, jougleor, jougleor I, 75, jongleur; joculator; jogler, jugler, jongler, tromper adroitement: joculari; de là joglerie, troupe de jongleurs; tromperie; jogleis, jugleis, forfanterie, vanité,

Jeudi v. joesdi.

Jener v. jeu.

Jeune, jeuner v. geuner.

Jo v. ju.

Joe, joue; prov. gauta, ital. gota; d'où joee, soufflet; prov. gautada. La forme provençale en au radical, qui est sans aucun doute la primitive, rend très-probable la dér. du latin gabata, écuelle, proposée par M. Diez I, 148, note; on a d'autres exemples d'une conception semblable des parties du corps. Le breton gaved, javed, maxilla, mala, vient aussi à l'appui de cette étymo-

logie, si toutefois il a la même origine que joe, ce qui semble assez certain, les autres langues celtiques ne possédant pas de forme analogue. Cfr. encore anglais jaw, wallon jaiwe, bouche, face. Ainsi joe dérive de la même source que jatte, autrefois jade, jate, d'où jadeau, plat, jatte, écuelle, sébille de bois; cfr. Roquef, jadau; normand gade, esp. gabata, ital. gavetta. Pour joe, on a les transformations: gabata, gavata, gauta, gaue, goe, joe; pour jade, syncope de ba.

Joel v. joir.

Joer v. jeu.

Joesdi, juesdi, jeudi II, 312.358. jeudi; Jovis dies; efr. dis. On trouve dans J. v. H. p. 476 diwes, dioes, que M. Willems traduit faussement par mercredi.

Joine v. juefne.

Jogleis v. jeu.

Jogleor v. jeu.

Jogler, jogleres v. jeu.

Joians, joiant v. joir.

Joiaus v. joir.

Joiax v. joir.

Joie, joiel v. joir.

Joieus v. joir.

Joindre, juindre II. 237; comp. ajoindre II, 238. I, 145. 153 (lisez ainsi au lieu de adjoindre), joindre, unir, réunir, adjoindre; ajointes ensemble I, 152; conjoindre, desjoindre, enjoindre II, 238. 52; — jog, jug I, 159, joug, esclavage, asservissement; jugum (ζυγόν); prov. jo, esp. yugo, port. jugo, ital. giogo. Le même mot est juf II, 163, où fremplace g final.

Joios, joiosement v. joir.

Joious v. joir.

Joïr, goïr, jouïr, jouir, se réjouir, s'amuser, faire fête; de gaudere; prov. gauzir, jauzir, ital. gaudire, godere, gioire; comp. esjoïr, esgoïr I, 147. 192. 366, réjouir, amuser, féliciter,

applaudir; d'où esjoiance, joie; et resjoïr, réjouir, amuser; conjoïr, congoïr I, 279, fêter, affectionner; subst. joie, goic, joie; de gaudium; dér. joiel, joel, jouel, s. s. et p. r. joieus, joiaus, joiaus, joiax II, 264, bijou, joyau; adj. joios, joious, joius, gai, enjoué, joyeux, amusant, content; joiant(gaudens) II, 311.317, joyeux, plein de joie; adv. joiosement I, 331, joyeusement.

Joins v. joir.

Jol pour je le I, 134.

Joli, jouli, pour jolif, par suite de la disparition de la finale f, fém. jolive, joulive, joyeux, content, satisfait, galant; dér. joliver (jolier), s'amuser, aimer le plaisir, s'abandonner à la joie, à la débauche; jolivete, joie, plaisir, agrément; amourdes plaisirs. De l'ancien norois jol (ou jôl?), convivium solenne; suédois jul, juldag, danois juledag, Noël; suéd. jula, fêter Noël.

Jolier v. joli.

Jolive, joliver v. joli.

Jolivete v. joli.

Jone, gone, june, jone; juneus; de là jonchier, joncier, jonquier, juncher, joncher, répandre des jones ou des herbes, des fleurs, etc.; jonchiere II, 278, lieu marécageux où il croit du jone; puis lieu couvert de broussailles. Le mot de jone, dit Ménage, s'appliquant à une grande famille de plantes, fut employé pour désigner les fleurs et les feuilles qu'on semait sur le passage des personnes qu'on voulait honorer; et jonchier signifia d'abord jeter du jone, des herbes; puis, par extension, joncher de fleurs, et figurément joncher de morts.

Jonchier v. jonc.

Jonchiere v. jonc.

Joneier v. jone.

Jone v. juefne.

Jonet, jonete v. juefne.

Jongleor v. jeu.

Jongleres v. jeu.

Jonquier v. jonc.

Jor, jur, jour, jour, clarté, lumière; de diurnus; plus jor I, 352, plus longuement, plus longtemps; en si peu de jour II, 314; par jor, tout le jour; jornal I, 253, journal, du jour, du matin, absol. dans W. A. L. p. 70 étoile du jour; diurnalis; jornal, jornaus, jour, journée, bataille, combat, travail, peine; de là jornee, jurnee, journée, l'espace du matin au soir, espace de chemin parcouru dans un jour; prov. jornada; de jornee dér. jorneer, jornoier, voyager, faire de grandes journées; travailler à la journée; comp. ajorner, ajurner, I, 100, commencer à faire jour; infinitif empl. subst. pour la pointe du jour ; participe prés. empl. subst. ajornant I, 315, point du jour; ajornee, ajurnee I, 120, commencement de la journée, point du jour; sejor, sejur, séjour, retard, délai, repos, délassement; avoir sejor, avoir du repos; à sejor, en repos, en sûreté; sans sejor I, 377, aussitôt, incontinent, sans cesse; sejorner, sejurner, sujorner, sojorner, soujourner, surjurner, sejourner I, 60. 154. 270. 293. 355. II, 33. 100. 381, séjourner, reposer, délasser; faire reposer, soulager; cheval sejorné, cheval reposé, frais.

Jornal v. jor.
Jornaus v. jor.
Jornee v. jor.
Jos, je les I, 134.
Josne v. juefne.
Josque v. dusque.

Joste, jouste, juste, proche de, près de, le long de; comp. dejoste, dejuste, dejouste II, 355. 6. — De là: verbe joster, juster, jouster I, 66. II, 267. 284, ajuster, assembler, rassembler, réunir, s'assembler, jouter,

combattre, livrer combat; se joster à qqn. I, 270; subst. joste, juste, jouste, joute, ste, joute, assaut; d'où josteor, josteur, jousteor, justeur (josteres, justeres), jouteur, combattant, adversaire; comp. ajoster, ajuster, ajouster I, 306, assembler, unir, ranger, joindre, ajouter, se rejoindre, rejoindre pour combattre (notre ajouter et ajuster); subst. ajostee, ajoustee, ajustee, assemblée, rencontre; ajostement, ajustement, ajustement, union, assemblage, compagnie.

Josteor v. joste.

Joster, josteres v. joste.

Josteur v. joste.

Jou v. ju.

Jouel v. joir.

Jouene v. juefne.

Jougleor v. jeu.

Jougleres v. jeu.

Jouiaus v. joir.

Jouir v. joir.

Jouli v. joli.

Joulive v. joli.
Jour v. jor.

Jous, je v. I, 122.

Jouste v. joste, prép. et subst.

Jousteor v. joste.

Jouster v. joste.
Jovant, jovent v. juefne.

Jovante, jovente v. juefne.

Jovencel, jovencelle v. juefne.

Jovene v. juefne.

Ju, jeu v. jeu.

Ju, jo, jou, jeu, jco, je, ge, gie I, 121 et suiv., pron. pers. 1. p. s. m. et f. je, moi; ego; prov. eu, ieu, port. eu, esp. yo, ital. io.

Judnez v. voisin.

Juefne, juene, juesne, jofne, jovene, jouene, jone, josne I, 52. 60. 196. 226. 265. II, 100, 279. etc., jeune, aimable; gracieux; juvenis; ital. giovine, giovane, prov. jove, esp. joven; comparatif juvenor, juvenur I, 103,

plus jeune; puîné, cadet; dimin. jonet II, 280, jeunet; d'où juvenerie, juveignerie, partage du puîné; — jovencel, jovencelle II, 61, jouvenceau, jouvencelle; juvenculus, juvencula, dimin. de juvencus; jovent, jovant m. II, 95, jeunesse; amabilité, grâce; juventus; jovente, jovante I, 331, jeunesse; jeunes gens; juventa; vb. comp. rajovenir, rajoenir, rajouenir, rajeunir. La forme jonete II, 219, jeunesse, est une création nouvelle de la langue d'oïl d'après l'adjectif jone.

Juene v. juefne.

Juer v. jeu.

Juesdi v. joesdi.

Juesne v. juefne.

Juf v. joindre.

Jug v. joindre.

Juge v. juger.

Jugement v. juger.

Jugeor v. juger.

Juger, jugier, juger, condamner; judicare; dér. jugierres, jugerres, jugeor, jugeur I, 75, juge; jugement I, 82, jugement, le jugement dernier; comp. desjugier, dejugier I, 173. II, 144, juger, terminer un différend; mal juger; forsjugier, forjugier, fourjugier, forgugier I, 268. 351. II, 168, dénier justice à qqn., mal juger, juger à tort, renvoyer sans jugement. Juise II, 209, jugement, épreuve par le feu; prov. judizi, juzizi, juzi; dér. de judicium. Quant à juge I, 358, juge, il dérive immédiatement de juger, car judex aurait produit juis, ital. giudice, forme qu'on a sans doute voulu éviter à cause de juis, juif.

Jugerres v. juger.

Jugeur v. juger.

Jugier v. juger.

Jugierres v. juger.

Jugleis v. jeu.

Jugleor v. jeu.

Jugler, jugleres v. jeu.

Jugnet v. juinet.

Juignet v. jugnet.

Juindre v. joindre.

Juinet, juignet, jugnet, junignet Ruteb, I, 30, le 7e mois de l'année juillet. Ce mois portait aussi le nom de julle, julius, et c'est pourquoi l'on changea plus tard juinet en juillet, pour le rapprocher du nom, latin. Juinet est un dérivé de juin, avec terminaison diminutive et. Mais d'où vient cette forme diminutive? Seraitce une imitation de l'allemand? M. Grimm II, 360 fait remarquer que les Allemands donnaient le même nom à deux mois qui se suivaient et les distinguaient par un adjectif préposé, p. ex. en anglo-saxon aerra lîdha-juin, äftera lîdha-juillet (le 1 er et le 2 e mois doux). D'après cela, juinet serait le petit, le jeune, le second juin, et il faudrait admettre que cette forme nous est venue des Anglo-Normands. Je me souviens d'avoir entendu quelquesvillageois prononcer encore juignet.

Juint, juinte part. pas. de joindre.

June v. jonc.

Juneher v. jonc.

Juner v. geuner.

Jupe, casaque, pourpoint, souquenille; d'où japel, ib.; jupon, gippon, ib. Cette dernière forme en i pur radical, qui s'est conservée dans certains patois, p. ex. dans celui de Montbéliard, se retrouve dans le milanais gippa, et le dialecte de Crémone ghibba. Les correspondants des autres langues romanes sont: ital. giubba, giuppa, prov. jupa, esp. al-juba, prov. jupello, ital. giubbone, prov. jupon, jupio, esp. jubon, port. jubão, gibão. L'esp. al-juba montre que l'origine de ce mot est arabe, et elle se retrouve dans al-gubbah, habit de dessous d'étoffe de coton. On a souvent dérivé jupe de l'allemand jope, (juppe, gippe, gibe), mais c'est le contraire qu'il fallait dire; schaube, espèce de manteau, autrefois schuba, est le mot allemand qui a, en ligne directe, la même origine que le français jupe, etc. Cfr. Schwenk D. W. s. v. schaube; Schmeller III, 307.

Jupel v. jupe. Jur v. jor. Juré v. jurer.

Jurer, jurer, promettre, fiancer, prêter serment; part. passé empl. subst. juré, lié parserment, feudataire, vassal; confédéré, allié; échevin et bourgeois d'une ville; de jurare; jurer ser sains I, 148, sur un escrit I, 196, sur l'ame II, 65, jurer qqn. I, 357. etc.; comp. conjurer II, 85. 144, conjurer, supplier; cunjureisun II, 44. 285, conjuration; formule cabalistique; perjurer, parjurer I, 272. II, 35. 106, parjurer; perjurare; parjur, parjure; perjurus.

Jurnee v. jor. Jus II, 347, jus, sue; jus, juris (ζύος). Jus adv. II, 301; comp là jus, ça jus II, 302; au dejus II, 302. Jusarme v. guisarme.
Jusche v. dusque.
Jusque v. dusque.
Jusque v. dusque.

Just, s. s. et p. r. jusz I, 100, juste, équitable; empl. subst. juste II, 9; justus; justice, justiche, justice II, 197, justice; juge, chef de la justice, justicier; justiser I, 80.82. II, 78, rendre la justice, punir, gouverner, administrer, conduire; égaliser, accorder; rendrejustice, traiterune chose comme elle doit l'être; et d'ici justicieres, justicier, juge.

Juste v. joste prép. et subst.
Juster, justeres v. joste.
Justeur v. joste.
Justice, justiche v. just.
Justicier, justicieres v. just.
Justise, justiser, justisier v. just.

Jusz v. just.
Juvenerie v. juefne.
Juvenor, juvenur v. juefne.

## K.

Kai v. qui. Kaillo v. caillou. Kanke v. quant I. Kanon v. canon. Kanone v. canon. Kanques v. quant I. Kar v. car, conj. Kardenal v. cardinal. Karole, karoler v. carole. Kaske v. chascun. Katorse v. quatre. Katre v. quatre. Kauf v. cauf. Kavel v. chevel. Ke v. qui. Kei v. qui. Keir v. chaor. Kel v. quel et I, 165 et suiv. Kenivet v. cnivet, Keoir v. chaor. Kerneals v. crenel. Kerneaus v. crenel. Kernel v. creuel. Ketif v. chaitif. Keu v. cuire. Keudre v. coudre. Keute v. cotre. Kex v. cuire. Ki v. qui. Kien v. chien. Kienaille v. chien. Kicute v. cotre. Kieutepointe v. cotre. Kievre v. chevre. Kil, qui le I, 135.

Ki onkes, ki unkes, kiki onkes I, 190.

Klute v. cotre.

Kol v. qui. Kuidier v. cuider. Kuinse v. cinc.

## L.

I. La, lai art. I, 53; pron. pers.I, 128; pron. dém. I, 58; il-la.

II. La, lai adv. II, 278; ila II, 279; adv. comp. lau II, 279; laiens, laenz, laians, leanz, leenz, leienz, leinz II, 280.

Labor, labour, labur I, 184. II, 155. 195, labour, travail, peine, fatigue; labor; laborer, laburer, labourer I, 152. II, 113, travailler, se peiner, faire; cultiver; se dit en outre de tout ce qui peut chagriner et faire de lapeine; laborare; de là laboreres, laboreor, travailleur, laboureur; laborage, tout espèce de travail, labourage.

Laborage v. labor.
Laboreor v. labor.
Laborer, laboreres v. labor.
Labour, labourer v. labor.
Labur, laburer v. labor.

I. Lac, las, lais, laz I, 55. II, 346, lacet, cordon, lien; de laqueus; vb. lacer, lacier, lachier I, 407. II, 227, lacer, lier, serrer; se lacer, se lier par serment; comp. deslacer, deslacier II, 240, délacer, délier, détacher; enlacer, enlacier I, 152. II, 87. 336, enlacer, entrelacer, lier, embrasser; d'où enlaceure, enlacement, entrelacement, treillis; entrelacehier I, 401, entrelacer.

II. Lac, s. s. lais II, 24, lac; lacus.Lacer v. lac I.Lachier v. lac I.

Lacier v. lac I.

Ladre, ladre; ital. lazzaro, mendiant; dont la forme primitive a sans doute été lazer, lazre; du nom Lazare, dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, Evang. s. S. Luc. 16, 19, V. Roquef. s. e. y. et s. v. ladrerie,

Laenz v. la II. et II, 280. Lai art, pron., adv. v. la I. II. Lai v. loi.

Lai, laie I, 244, lai, laïque; au figuré ignorant; prov. laie, ital. laico; lacius (λαικός).

Laians v. la II. et II, 280.

Laid, leid, led, lait, s. s. et p. r. lais, laiz, leiz, fém. laide, leide, lede II, 247, 384, préjudiciable, nuisible, désastreux, funeste, fatal, outrageant, injurieux; maltraité, outragé, injurié, conspué; de l'ahal. lcid, haï, ancien norois leidhr, anglo-saxon ladh, etc. Cfr. Dief. G. W. II, 132 Laid, lait était aussi substantif et signifiait mal, tort, préjudice, offense, outrage, injure, affront: faire laid II, 7: cfr. l'ahal, leit tuon; faire par lait, malgré soi, à Adv. laidement II, contre-coeur. 10. 22. 70. 371, d'une manière funeste, outrageante, fatalement, d'une manière préjudiciable, nuisible; laidement. Vb. laider, d'où laidoier, laideier, blesser, injurier, honnir, humilier, faire tort, faire dommage, outrager, maltraiter; de l'ahal. leidôn; laidir II, 37, leidir II, 92, outrager, injurier, faire tort, faire, dommage, maltraiter, blâmer; de l'ahal, laidjan. Dér. laidange, laidenge, injure, outrage, mépris, opprobre, affront; cfr. ahal. leidunga, accusation; vb. laidanger I, 71. 112, laidengier I, 306, comme laider et laidir; - laidure I, 216, injure, outrage, mauvais traitement, blessure; - laidesce II, 70, chose honteuse, avilissante, déshonorante.

Laidange, laidanger v. laid. Laide, laideier v. laid. Laidement v. laid.
Laidenge, laidengier v. laid.
Laider v. laid.
Laidesce v. laid.
Laidir v. laid.
Laidoier v. laid.
Laidure v. laid.
Laid, laïque v. lai.

Laie, large chemin au milieu d'un bois; lmâ lada, leda; de l'anglo-saxon lâd, iter, ancien norois leid, suéd. lêd, iter, via. Cfr. Dief. G. W. II, 132. (St. Germain en) laye.

Laiens, laienz v. la II. et II, 280. Laier, leier, lazsier, laissier, laisier, lesser, lessier, leisseir I, 303 et suiv., laisser, délaisser, quitter, transmettre, léguer, permettre, consentir, cesser, s'abstenir. Les explications que j'ai données l. c. ne sont pas exemptes de reproche, car les formes en ss, ne peuvent être identiques, dans leur origine, avec laier, leier. Laier peut dériver de l'allemand: ancien saxon lâtan, goth. letan, leitan, ἀφιέναι, etc., ancien norois lâta, sinere, relinquere, permittere, etc., par la syncope du t; ou bien du latin legare. J'admets la première dérivation, parce que la signification de legare est exclusive en égard à celle du primitif germanique et du mot de la langue d'oïl, et que le radical a passé de l'a à l'e, non pas de l'e à l'a. Cfr. M. Grandgagnage s. v. leii. De laisser dér, lais, laisse I, 360, legs, testament; faire lais, accorder, abandonner; - laissor II, 328, faculté, moyen, liberté, loisir; que je range ici à cause de sa vocalisation, malgré le prov. lezor. Comp. entrelaissier I, 401, interrompre, mettre de côté, oublier; eslaisser (se), eslesser, etc. II, 238. 356, se précipiter, s'élancer, se laisser aller, lâcher la bride, s'étendre; eslais, esles, élan, saut, action de se précipiter, choc; à

eslais, de toutes ses forces, avec précipitation, rapidement; relaisser, remettre, faire grâce; relais, reles II, 332, relâche, discontinuation, relâchement; faire à ggn. reles de ggch. P. d. B. 8217, faire abandonner, faire perdre; - rémission, indulgence dont on use envers une personne en se relâchant du droit que l'on a sur quelque chose qu'elle doit. A la même racine, de laxus (i. e. lascus): lasche, lasque, lâche, large, mou, négligent; d'où lascheement, laschetement, lascheitement, d'une manière lâche, négligemment; lascher, lasquer II, 237, lâcher, relâcher. — On rangera facilement autour de ces mots les composés et dérivés qui ne se trouvent pas dans mes citations. On a déjà beaucoup discuté l'origine de notre relayer, relais. DC. le dérive de laie (v. plus haut) lee, releer, canes venaticos in planiciem reducere, e alios sumere. Cette dérivation est tout à fait arbitraire. Frisch pense, sans plus de raison, à l'anglais lay, mettre, poser. D'autres ont songé à religare, attacher, et détacher; mais il faudrait alors admettre changement de i en a, et prouver les termes intermédiaires loier, leier (v. lier), puis que le s de relais est paragogique. Relayer est simplement la forme laier avec la particule re, et il signifie relâcher, faire relâche, tandis que le subst. relais est absolument celui que l'on a vu plus haut. On a cherché bienloince qu'on avait sous la main.

Laigne, lange v. lange.

Laigne, bois v. leigne.

Laigner, se plaindre, murmurer, gronder; prov. lanhar, ital. lagnarsi; subst. prov. lanha, ital. lagna; de laniare se prae dolore, selon Muratori. De laniarius (a laniandis avibus), on a fait lanier, lenier I, 195, dans le principe, espèce de fauçon, faucon-

lanier, et par allusion, lâche, poltron, couard, paresseux, lent. Cfr. R. d. C. d. P. p. 15, note.

Laine II, 61, laine; lana.

Laingne v. leigne.

Lairechin v. laron.

Lairme v. larme.

Lairon v. laron.

Lais, préjudiciable v. laid.

Lais, legs v. laier.

Lais, lac v. lac II.

Lais, lacet v. lac I.

Laisier v. laier.

Laissor v. laier.

Lait v. laid.

Lait II, 226, lait; de lac (lact); laitant I, 227, enfant à la mamelle, nourrisson; lactans; verbe comp. alaiter I, 114. II, 354, téter, savourer; alaiter; allaitant, comme laitant.

Laitant v. lait.

Laiz v. laid.

Lame, tombe; de lanina; de là alemele, de l'alemele pour la lemele, mot dont nous avons fait, par corruption, alumelle; mais la forme primitive alemele s'est conservée dans les patois. Alemele signifiait tout instrument de fer qui est tranchant.

Lance, lanche I, 182. II, 313, lance; combattant avec la lance; du latin lancea, mot espagnol selon les uns, germain ou gaulois selon les autres. V. DC.s. v. lancea, Dief. Celt. I, 62. Verbe lancer, lanchir II, 62. 248, jouter, frapper avec une lance, darder, lancer; lanceis, action de lancer. De là viennent nos composés élancer, élan pour eslans; prov. lans, jet, élan.

Lancer v. lance.

Lanche v. lance.

Lanchier v. lance.

Lande, s. f., qui aujourd'hui ne sert qu'à désigner une terre inculte, une plaine, s'employaitaussi autrefois pour le latin saltus, p. ex.Q. L. d. R. I, 48. 86; de là l'expression ordinaire lande fueillie. On a l'habitude de dériver lande du gothique land (n), χώρα, πατρίς, ἀγρός; mais la signification de notre mot le rapproche davantage du breton lann, arbre épineux, au plur. lannou, landes; lann reposant sur une ancienne forme land. Il faut prendre en outre en considération le genre neutre du gothique land.

Langage v. langue.

Langager, langagier v. langue. Lange, laigne, notre lange, autrefois étoffe, habit de laine; chemise (?) Rutb. I, 7; de laneus.

Lange, langue v. langue.

Langor v. languir.

Langue, lange I, 48. 309, langue, parole, langage, idiome, peuple, nation; banderole en forme de langue; lingua; de là langage II, 66, langage, langue; peuple, nation; propr. langagium, ital. linguaggio, esp. lenguaje; et d'ici langager, parler, haranguer; d'où langagier, babillard, grand parleur.

Languir I, 345, languir, gémir, souffrir; languere; langor, langur I, 265. 345, peine, souffrance; languor.

Langur v. languir.

Lanier v. laigner.

Lant v. lent.

Lanterne I, 151. lanterne, lampe; lat. lanterna ou laterna; ital., esp., prov., port. lanterna.

Lapider II, 229, lapider; lapidare.

Larcin v. laron.

Larencin v. laron.

Large I, 105. 305, large; généreux, libéral; largus; adv. largement, larghement I, 291. 294. 323. II, 21, 241, largement, généreusement, libéralement; largir I, 308, donner, accorder; faire des largesses; élargir, étendre; largire; de là largesse, largire;

guesce I, 360, largeur; libéralité, abondance; propr. largitia; largor, largeur; propr. largor; esp. prov. largor.

Largement v. large.
Largesse v. large.
Larghement v. large.
Largir v. large.
Largor v. large.
Larguesce v. large.

Larme, lairme, lerme II, 326, larme; de lacrima; larmier, verser des larmes; lacrimare.

Larmier v. larme.

Laron, larun, lairon, larron, s. s. leres, lerres, lieres I, 73. 4, larron; de latro; à larron, claudestinement, à la dérobée; larron fossier, forcier, violateur de tombeaux, violateur; cfr. larron qui enble par fosse II, 11 et Rayn. L. R. III, 375 forsaire; larcin, larencin, lairechin I, 169. 240. 262. II, 202, larcin; de latrocinium; en larcin, comme à larron; adv. larrecenousement M. s. J. 469, larrocineusement, en larron, en voleur.

Larrecenousement v. laron.

Larris II, 370, lmâ. larricium, larriscum, etc., terre qui n'est pas cultivée, terrain inégal. Kiliaen rapporte larris au hollandais laer, ib.; M. Dief. G. W. II, 129 dit laridus = aridus? enrappelant aridium, terra arida, sabulum.

Larroeineusement v. laron, Larron v. laron, Las v. lac I. Las, là les I, 136.

Las, lasse II. 401. I, 177. II, 80. 202; empl. subst. 282; d'où lasser, lasser, fatiguer; cemp. hailas, halas, alas, hélas; alasser, tomber de lassitude, tomber en défaillance: E cest vin, que ces en beivent, ki si alasserunt (traduisant deficere), par aventure, al desert (Q. L. d. R. II, 178), T. II,

213 on lit alasse, que M. F. Michel traduit par malheureux; il faudrait alors admettre que ce mot est fait féminin à cause de la rime. Je préfère y voir le participe d'alasser, comme plus expressif et plus convenable à la signification du vers suivant; mais en ce cas aussi il faut reconnaître une licence poétique pour la rime avec aclasse. De las dérive encore le subst. laste, lassitude, chagrin.

Lasche v. laier.
Lascheitement v. laier.
Lascheitement v. laier.
Lascher v. laier.
Lasque, lasquer v. laier.
Lasse, lasser v. las.
Laste v. las.

Latin I, 225, latin, langage, langue étrangère; latinus. Jusqu'à la Renaissance le latin demeura la langue par excellence. De là latinier, savant; interprète.

Latinier v. latin.
Lau v. la II. et II, 279.
Latir v. let adj.
Laver I, 85. 153. 226. II, 10, laver;
lavare.

Laz v. lac I.
Lazsier v. laier.
Le v. lo.
Le picard pour la I, 56.
Lé, joyeux v. liet.
Lé, large v. let adj.
Leal, lealment v. loial.
Lealted v. loial.
Leanz v. la II. et II, 280.
Leaument v. loial.
Leaus v. loial.
Leaute v. loial.
Leaute v. loial.
Leaute v. loial.
Lechcor v. lecher.

Lecher, lechier, lichier, lécher, faire lippée; de l'ahal, lecchôn, lechôn. ancien saxon leccôn, liceôn, anglo-saxon liccíun, allmod. lecken, bas-saxon licken; de là lecherie, licherie I, 173. gour-

mandise, friandise, débauche, libertinage, licence, luxure, tromperie, bouffonnerie; lechierres, lichierres, lecieres, lecheor, licheor, leceor I, 73, gourmand, glouton, qui aime la bonne chère, celui qui s'adonne aux plaisirs de la table ou de l'amour, galant, galant d'une femme mariée, libertin, débauché, parasite; comp. delechier R. d. Ren. I, 37, lécher. Le peuple de certaines provinces emploie encore lécheur dans le sens de friand.

Lecherie v. lecher.
Lechierres v. lecher.
Led v. lez.
Led, lede v. laid.
Lee, large v. let adj.
Leece v. liet.
Leel v. loial.
Leelted v. loial.
Leenz v. la II. et II, 280.
Leeus v. loial.
Leger v. legier.
Legerement v. legier.
Legerie v. legier.

Legier, ligier, leger II, 230, léger, prompt, alerte, facile, aisé; dérivé de levis par l'intermédiaire d'une forme leviarius; cfr. italien lieve, de levis, et leggiero: prov. leu et leugier; adv. legierement, ligierement I, 217. II, 14. 49, aisément, facilement, sans peine; de legier I, 333, légèrement, facilement; sans peine, à la légère. C'est sous l'influence de legier, qu'on a formé lege, terme de marine, à vide, sans charge, au lieu du simple lief qui aurait été le dérivé direct de levis. Dérivé legerie, légèreté, frivolité, folie; de legeric, comme de legier. Vb. comp. alegier I, 127. II, 151, alléger, soulager, décharger d'accusation; simple prov. leujar=leviare pour levare; aligement I, 297, allégement, soulagement; - soulegier, suzlegier Ben. 1873, soulager, alléger; propr. subleviare; soulege, allége; ainsi dans la forme moderne l'e est passé à l'a, ce qui est rare.

Legierement v. legier.

Legun, par syncope leim, leim II, 189, graine, légume; legumen.

Lei v. loi.

Lei I, 121. 128, elle; de il-lae ou il-laec pour illi.

Leial, leialment v. loial.

Leialted v. loial.

Leias v. loial.

Leiaument v. loial.

Leiaus v. loial.

Leiaute v. loial.

Leid, leide v. laid.

Leidir v. laid.

Leienz v. la II et II, 280.

Leier, laisser v. laier.

Leier, lier v. lier.

Leigne, leingne, leine, laigne, laingne I, 289, bois; prov. legna, leigna, lenha, esp. leña, lenha, ital. legna; ligna; à côte de lin, espèce de navire; prov. ling, lenh, bois, espèce de navire; esp. leño, port. lenho, ital. legno, de lignum.

Leine v. leigne.

Leingne v. leigne.

Leinz v. la II. et II, 280.

Leire, être permis v. loire II.

Leïre, lire v. lire.

Leis v. lez.

Leisir v. loire II.

Leisse, lice, chienne; de lycisce (lycisca).

Leissier v. laier.

Leitre v. letre.

Leiz, nuisible v. laid.

Leiz, côté, et prép. v. lez.

Lend, leit R. d. R. IV, 72, lente; prov. lende, port. lendea; lens, lendis. On se sert encore de cette forme lent (m.) dans plusieurs provinces.

Lendemain pour l'endemain v. main II,

219

Lenier v. laigner.

Lent, lant, lent, parresseux; lentus: de là adv. lentement I, 384, lentement; alentir II, 250. 300, ralentir, retarder. Molière s'est encore servi d'alentir dans l'Etourdi III, 4.

Lentement v. lent.

Lentille, lentille; lenticula; lentillos, marqué de taches, couvert de rousseurs.

Lentillos v. lentille.

Leon, lion, liun I, 49. 50. 118, lion; leo (leon); dim. leuncel I, 99, lionceau: leonculus.

Leopart, leupart, liupart, lupart II, 328. 390, léopard; leopardus.

Lepe, lippe, lippe; grosse lèvre, lèvre avancée; du bas allemand lippe, lèvre.

Lepre, liepre I, 228, lèpre; lepra (λέπρα); lepros, leprus, lepreus II, 392, lépreux; leprosus.

Lepreus v. lepre.

Lepros, leprus v. lepre.

Lere v. loire II.

Leres v. laron.

Lerme v. larme.

Lerres v. laron.

Les, large v. let adj.

Les, côté, et prép. v. lez.

Les art. rég. dir. pl. m. et f., suj. pl. f. I, 46. 53, les. Le prov. et l'esp. ont pour le plur. m. los, de il-los, et pour le plur. f. las, de il-las; et ce los prov. s'affaiblit en les comme lo du prov. et de la langue d'oïl s'affaiblirent en le; ce qui pourrait donner lieu à supposer que notre les r. pl. m., vient de il-los, tandis que le fém. a son origine dans il-las, cependant cette distinction est tout à fait inutile; les pron. pers. rég. dir. I, 121. 131.

Lesir v. loire II.

Lesser, lessier v. laier.

Leste, habile; ital. lesto, habile, adroit, prudent, rusé; port. lesto, esp.

listo; du goth. listeigs, ahal. listic, ingénieux, avec rejet de la suffixe, comme le dit M. Diez I, 276, et non pas, ainsi que le prétend M. Chevalet, de liht, d'où n'auraient jamais pu se développer les formes indiquées.

Let, le, fém. lee, s. s. et pl. r. lez, les I, 146. 191. 324. 391, large, plat, qui n'est pas pointu, étendu; latus. C'est ici que je rapporte le subst. laur II, 63, largeur, formé de latus, propr. lator, avec syncope du t comme largor de largus. On pourrait le faire dériver de largor avec syncope de rg; mais je crois que cette transformation est contre les usages de la langue d'oïl.

Let v. lez.

Leteril, literil, letri, letrin II, 135, tribune où on lisait les psaumes, jubé où l'on faisait les harangues, lutrin, pupître à l'usage des églises pour poser les livres qui servent à chanter les offices; pour ainsi dire lectorile. Cfr. DC. lectorinum.

Letre, leitre, lettre, caractère de l'alphabet ; littérature ; épître, missive, ordre; littera; letré, écrit, couvert de lettres; - lettré; litteratus; letreiire, littérature, connaissance des belleslettres; litteratura.

Letreiire v. letre.

Letri, letrin v. leteril.

Leu, loup v. lou.

Leu, lieu v. lieu.

Leude, droit sur les marchandises, droit de péage, et toute espèce de droits; selon DC. de l'allem. leudis, amende payée pour un homme tué; mais le sens et la forme repoussent cette étymologie. Il vient de (levitus) levita, participe des bas temps, de levare, comme on a vocitus pour vocatus, et autres. Leude, prov. leuda, ledda, leida, lesda, ancien esp. lezda, signifie donc simplement levée. Cfr. lever.

Leiim, leiin v. legun.

Leuncel v. lcon.

Lenr v. lor.

Lever, liever, lever, relever, faire lever, se lever, se relever; paraître, apparaître, en parlant des astres, d'une maladie cutanée II, 131; soulever, enlever, emporter, emmener; s'élever; lever bruit, faire parler de soi, pousser des cris; lever un tesmoin, le récuser; liever fors I, 151, tirer, retirer; faire halt lever I, 153, faire mettre debout; lever sus I, 240, se lever, se mettre en marche; comp. alever I, 272, élever, placer dans un haut rang; commencer, établir: eslever, ellever I, 62. 65. 82, élever, exalter, lever; part. empl. subst. I, 54, les grands; enlever, enlever, emporter; relever, rétablir; exempter, délivrer; se relever, ib., se soulager, se consoler; subst. relief I, 362, relief, reste; propr. relevium, prov. releu.

Levre II, 30, lèvre; du plur. labra (labrum). Cfr. arme.

Levrer v. levrier.

Levrier, levrer I, 400, s. m. lévrier; levriere II, 188, s. f. levrette; de leporarius.

Levriere v. levrier.

Ley v. lez.

Lez, large v. let adj.

Les (let, led), ley, les, leiz, leis I, 216. 365, côté, flanc, le plat d'une arme blanche; latus; prép. les, lez, leis, leiz II, 356; — adv. lez à lez, ou lez et lez II, 356; — prép. comp. deled, delez, dales, dedelez, par delez I, 288. II, 356.

Li, pron. pers. rég. ind. I, 121. 128, lui, à lui; de il-li.

Li, lis, l' art. I, 46. 53. 54, le, la, les; *il-lio* pour ille, et non de illi, à cause du singulier.

Liarde v. liart.

Liart, liarde, gris, gris-pommelé; ital. leardo, prov. lear, liar; du celti-

que; kymri llâi, gris foncé, avec la suffixe ard. Cette étymologie paraîtra fausse à ceux qui font de ard une suffixe exclusivement allemande, der. de l'adjectif hart, goth. hardus, dur. Mais ard appartient au celtique aussi bien qu'auxidiomes germaniques, et M. Mone a prouvé que, pour l'allemand même. la raison de l'emploi de la suffixe ard doit souvent être recherchée dans le celtique. La signification de ard celtique se fixe d'après le gallois hardd, aimable; irlandais art, noble, grand, ard, puissant, auguste. Cfr. Mone, Die Gallische Sprache, § 99 et p. 176 s. v. ard.

Libraire v. livre I.

Lice, liche, s. f., barrière, retranchement, clôture, palissade, palissade extérieure; lieu où l'on combattait; joute, course, combat simulé, qui se fait dans un champ clos de pieux; du latin licium, dont on fit un féminin, bien que la signification ceinture dans une acception toute particulière (per lancem et licium furta concipere) s'accorde assez difficilement avec celle de lice, ital, liccia, esp. liza, prov. lissa.

Liche v. lice.

Licheor v. lecher.

Licherie v. lecher.

Licherres v. lecher.

Lichier v. lecher.

Lie I, 121. 128, elle; comme lei, mais avec diphthongaison picarde, de il-lae ou il-laee pour illi.

Lie, liement v. liet.

Lie subst. f., lmâ. "liam i. e. faeces vini" Jo. de Garl. ap. DC.; de levare. Cfr. Dief. Celt.. I, 63; et levain, lmâ. levanum également de levare; l'allemand hefe de heben, lever.

Liëmier, loiemier II, 78, limier; de ligamen, corde avec laquelle on attachait les chiens, en les conduisant après les chasseurs. La forme repousse

les étymologies limarius, pour rimarius, de limari—rimari, scrutari, investigare; et liminarius, parce que le limier ouvre la chasse. Cfr. prov. liamar, lier, attacher.

Lief 1. pers. s. prés. ind. de lever.

Liepre v. lepre.

Lier, leier, loier I, 155. 297. II, 53, lier, attacher; refuser de remettre les péchés; de ligare; liien, loien II, 177, lien; de ligaren; liaz Q. L. d. R. I, 115, botte, ligature; de ligatus?—comp. alier, allier; alligare; part. empl. subst. alie, aloie II, 394, allié; d'où aliance, alliance, union, société; aliance Deu I, 81; ralier II, 240, rallier; — obliger, obligare, obligare; d'où obligance, obligation, engagement; — eslier, délier, détacher; d'où deslier I, 46. II, 161, délier, délacer, détacher; remettre les péchés. Cfr. liëmier.

Lieres v. laron.

Liesse v. liet.

Liet, lie, le, s. s. liez I, 66. 186, 313. II, 285, gai, joyeux, content; de laetus; liement I, 315. II, 312, gaîment, joyeusement. Lie s'est conservé dans faire chère lie. Liesse, lecce II, 38. 381, joie, gaîté, plaisir, allégresse; laetitia; vb. comp. enleccer M. s. J. 493, se réjouir; esleccier, eslecchier, esliccer, esleccier, eleccier I, 98. II, 350. 387, réjouir, rendre content; se réjouir, être bien-aise; de laetiscere, ou plutôt d'une nouvelle formation laetitiare; d'où esleccement, joie, contentement; se resleccier, R. d. C. d. C. 251, se réjouir.

Lieu, leu, liu, lou I, 151. 153. 179. 187. 268, lieu, place endroit, occasion, moment opportun, situation; locus; nul lieu, nulle part; luee, aloe, aluee, eluee II, 300; — lues II, 302; — lues que II, 384; — de

meie, mi et de lieu, on forma le subst. milieu; cfr. meie.

Lieue, liue, lieue; dim. lieuete, liuete II, 53; de leuca, mille, chez les Gaulois, renversé en legua avec diphthongaison de l'e. Mensuras viarum nos millaria dicimus, Graeci stadia, Galli leucas (Isidore XVI). Λεύγη μέτρον τι Γαλάταις (Hesychius). Cfr. Dief. Celt. I, 65; Ammien Marcellin XV, etc. Lieue signifiait aussi l'espace d'une lieue, surtout par rapport au temps que l'on employait à le parcourir; mais d'ordinaire, dans cette acception, il paraît sous les formes liuee I, 163, loee P. d. B. 10089, louce I, 242.

Lieuete v. lieue.

Liever v. lever.

Liez v. liet.

Ligance v. lige.

Lige I, 124, 147, L'homme lige était celui qui s'était obligé, par serment, d'aider et de servir son seigneur envers et contre tous. Le seigneur jurait, de son côté, de protéger et de défendre son vassal contre quiconque l'attaquerait, et il était appelé seigneur lige. Lige signifiait encore ce qui est à qqn. sans réserve; continu, sans interruption. Adv. ligement I, 142, sans réserve, sans exception; subst. ligee II, 3, serment de fidélité qui lie le vassal à son seigneur; ligance II, 232, hommage lige, engagement. On dérive ordinairement lige de ligatus, mais on voit de prime abord que cette étymologie ne convient ni pour la forme ital. ligio, lmâ. ligius, ni pour le sens; car, comme le fait fort bien observer M. Grandgagnage (s. v. lige), l'hommage lige signifiait un hommage dégagé de toute restriction au profit d'un tiers et par là absolu. Lige, de l'allemand ledig, libre, dégagé (Grandgagnage)?

Ligee v. lige,

Ligement v. lige.
Ligier v. legier.
Ligierement v. legier.
Lign, lignage v. lin.
Lignee v. lin.
Lignie v. lin.
Liien v. lier.

Lin, lign I, 79, lignée, race, descendance; de linum, fil, tresse; lignee I, 225, lignie I, 143, 184, lignée, race, descendance; de linea; vb. comp. forsligner, forlignier I, 183, dégénérer de la valeur de ses ancêtres, démentir sa race, son origine; sortir de la droite ligne; propr. foris lineare; dér. linage I, 265, lignage I, 77, famille, parents, lignée, race. De la signification propre suite, dérive facilement la figurée.

Linage v. lin.

Linge adj., de ilin, Q. L. d. R. II, 141, aujourd'hui subst.; de lineus.

Lion v. leon.

Lippe v. lepe.

Liqeur II, 14, liquide; liquor.

Lire, leire II, 171 et suiv., lire, étudier; comp. delire, deslire G. Guiart II, 115, compter, faire l'appel; eslire, esleire, ellire, enlire II, 171. 2, élire, choisir, distinguer; entendre, concevoir; de eligere; esleit, ellit, eslit, ellieut I, 212. II, 213. 360, élu; qui mérite d'être distingué; electus; de là esliture II, 104, élection; — eslection, election I, 52, II, 104. 132, élection, choix; de electio.

Lire, lyre, du latin lyra, instrument qui ne rappelait nullement la lyre antique: il avait, dans le principe, une forme conique à peu près sembable à celle de la mandoline, et était monté d'une seule corde que l'un faisait vibrer avec un archet; plus tard on lui donna plusieurs cordes. Il paraît cependant que, dans une certaine période du moyen-âge, le mot de lyre désigna tantôt des instruments à cordes pincés avec

les doigts ou mis en jeu avec le plectre, tantôt des instruments à cordes dont on tirait le son avec un archet; et, dans ce dernier cas, il devenait synonyme d'un autre terme collectif: vielle, v. s. e. v. Vb. lirer, jouer de la lyre.

Lis, lit v. lit.

Lis v. l'art. li.

Lis II, 118. 348, liz; d'une forme hypothétique lilius pour lilium; prov. lili de lilium, et avec changement de la seconde liquide liri, enfin, comme en franç. lis; en ital. giglio, avec changement du premier l'en g; esp., port. lirio.

Liste, bande, bord, bordure; de là listelt, listet, listed, liste (listeiz, lîstez, listes) I, 212. II, 63, bordé, qui a une lisière, veiné; de l'abal. lista, bande, allmod. leiste, bordure. Le subst. lisière est de la même famille, il est pour listiere.

Listed v. liste.

Listeit, listeiz v. liste.

Listes, listet v. liste.

Listez v. liste.

Lit, s. s. et p. r. liz, lis I, 84, lit; lectum; prov. leit, leich, ital. letto, esp. lecho, port. leito.

Literil v. leteril.

Liu v. lieu.

Liue, liuee v. lieue.

Liuete v. lieue.

Liun v. leon.

Liút, leút, lut, lue, luth; ital. liuto, leuto, esp. laud, port. alaude, prov. laut, allemand laute, turc el-e'oud ou e'oud. Cet instrument tire son origine et son nom de l'Orient, arabe d'û, utensile de terre, et avec l'article al' ûd. Une des formes turques et le port. ont conservé l'article complet. Le luth était convexe du côté du dos, où il était façonné à pans ou à côtes. Au milieu de la table de résonnance il y avait une ouïe qui s'appelait rose ou rosette. Les cordes étaient de boyau

et distribuées sur plusieurs rangs, les unes simples, c.-à-d. composées d'une seule corde, les autres doubles, c.-à-d. comprenant deux cordes accordées à l'unisson. Le nombre des cordes a varié suivant les dimensions des luths et les perfectionnements que ces instruments subirent. On ne jouait pas toujours du luth en pinçant les cordes; on se servait quelquefois du plectre.

Livraison v. livre II.

I. Livre I, 182, livre; liber; prov. libre, ital., esp. libro, port. livro; librairie, bibliothèque; libraria; ital. libreria, port. livraria, prov. libraria.

II. Livre II, 220, livre, poids et sorte de monuaie de compte; libra; prov. libra, liura, esp., port. libra, ital. libbra, lira; de là livree I, 111, terre qui rapporte une livre de rente, espèce de mesure d'étendue; — livraison, livreison, livreison, livreison, livreison, paiement en nature que recevaient les officiers des grandes maisons, fourniture, don en argent, habits ou autres choses, ration; libratio.

Livree, don d'habits v. livrer. Livree, espèce de mesure v. livre II. Livreison, livreisun v. livre II.

Livrer, livrer, délivrer, accorder; de liberare, délivrer, d'où mettre en main de qqn. C'est de là que vient livree, lmâ. liberata, liberation, don d'habits que le maître fait à ses domestiques, propr. chose livrée; autrefois ce mot s'appliquait aussi à la nourriture. Comp. de liber, libre, prov., port. livre, delivre, délivré, libre, privé; prompt, diligent, alerte; à delivre, librement, promptement; adv. delivrement I, 375. II, 279, librement, sans empêchement, promptement. Comp. de livrer, delivrer, deliverer II, 98. 126. délivrer, rendre, remettre; se delivrer d'un enfant II, 157, aceoucher; de là delivrance, relèvement, délivrance; delivrement II, 227, délivrance, libération.

Livrison v. livre II. Livroison v. livre II.

Liz v. lit.

Lo 1. p. s. prés. ind. de loer.

Lo, lou, lu, le art. m. s., r. dir. I, 46. 52, le. La forme lo qui, dans la langue d'oïl, ne sert que pour le rég. dir., se trouve employée comme sujet dans l'ital., le prov.; elle dér. de il-lo ou illum, de là, avec assourdissement de l'o, lou; lu en Normandie; enfin, par affaiblissement de l'o en e, on eut le; — pron. pers. rég. dir. m. I, 121. 128; — le pron. dém. I, 57. 58.

Lobe, discours flatteur, artificieux; séduction, tromperie, supercherie, perfidie, mensonge; lober, séduire par des paroles flatteuses et artificieuses, tromper, duper; loberres, lobeor, trompeur, séducteur; de l'ahal. lob, faveur, éloge; allmod. lob., ib, verbe loben.

Lobeor v. lobe.

Lober, loberres v. lobe.

Loe, d'où notre mot loquet, loquet, fermoir, serrure; de l'anglo-saxon loc, verrou; goth. ga-lukan, us-lukan, fermer, ouvrir (à elef).

Locher, locier, branler, ébranler, secouer; eslecher, eslocier, ébranler, déplacer, arracheren secouant; réfléchi; s'ébranler, se mettre en mouvement, se déplacer; de l'ahal. loc, bouele (des cheveux), islandais lockr, allmod. locke, par analogie au mouvement que font les boueles. Cfr. Grandgagnage s. v.

Locier v. locher.

Loee v. lieue.

Loemant v. loer.

Loemement v. loer.

Loement v. loer.

Loenge v. loer.

Loer, louer (prés. ind. 1. p. je lo, je lou) II, 371.382, conseiller, approuver,

persuader, vanter; de laudare. De cette même racine, avec la signification indiquée, on forma laudimia, laudemia, l'aehat du los (v. ce mot), d'où loenge, louenge II, 364, consentement, permissio, approbation, d'abord terme de jurisprudence, puis employé généralement. Louange a formé des dérivés: louanger, louangeur, etc., et il faut bien se garder de confondre ces mots avec losange, losangier, etc., ce qui pourrait arriver, si l'on supposait une syncope du s. A la même branche appartient encore loement (laudamentum) I, 144, locmant II, 138, conseil, avis, insinuation, suggestion, prière, louange. T. II, p. 162 on lit loemement pour loement. Comp. desloer, deslouer, dissuader, déconseiller, blâmer, déprécier; desloz blâme, désapprobation.

Loer, prendre en location v. loier. Lof, côté que le navire présente au vent; de l'ancien anglais loof (plur. looves), vola manus, metacarpus interior; ancien norois lôfe, dan. lue, goth. lofa, la main étendue.

Loge I, 266, loige II, 162.368.380, tente, cabane, loge; lma. laubia, de l'ahal. laube, laubja, allmod. laube, de laub, feuillage. Cfr. foillie. Dér. loger, logier I, 51.2, loger, demeurer, établir; logis, demeure; logement, ib.; comp. alogier (s') II, 362. 392, s'établir, se loger; deslogier, deslojer II, 117, déloger, changer de place.

Logement v. loge.

Loger, logier v. loge.

Logis v. loge.

Logne, longe (p. ex. de veau); de lumbea, de lumbus.

Loi, lei, lai, loi, justice, droit; loi sainte; de lex; à loi, comme à guise de; de là aloier, aleier, gouverner selon la loi et la justice; desloi, deslei, deslai (= dis-lex) II, 287.378,

tort, injustice, exeès, crime; d'où desloier, desleier, (ct quelquefois incorrectement deslier), sortir de la loi, c.-à-d. ne pas tenir sa foi, sortir de la loyauté; d'où desleie, desloie, homme hors loi, c.-à-d. sans foi, déloyal. Au lieu de la préfixe des, on trouve bes: besloi, beslei, et, par assimilation, belloi II, 110, proprement loi injuste, fausse, perverse; tort, injustice; metre à besloi, écarter de la loi, de ce qui est juste. La préfixe bes, qui paraît encore sous les formes ber, bre, bar, bis, bi (bi-ais, bi-seau), donne au mot la signification de quelque chose d'inconvenant, de défectueux, de faux, d'interverti, de pervers, de déraisonnable, d'injuste. Quelle est l'origine de bes? Le latin bis? Cfr. loial.

LOI

Loial, leal, leial, leel, s. s. et p. r. loiaus, leaus, leias, leiaus, leeus, loyal, qui agit conformément à la loi, à sa parole, à ses engagements; de legalis; de là loialment, loiaument, lealment, leaument, leialment, leiaument I, 154. 270. 272. 279. 327. II, 93, loyalement, avec vérité; loialteit, loiaute, lealted, leialted, leelted, leiaute, leaute, loyauté; comp. desloial, desleal, desleial, desleel (desloiaus, desleaus, etc.), déloyal, qui agit contre la loi, contre sa parole; d'où desloialment, desloiaument, desleaument, etc., déloyalement; desloialteit, desloiante, deslealted, desleaute II, 233. 348, déloyauté. Cfr. loi.

Loialment v. loial. Loialteit v. loial. Loiaument v. loyal. Loiaus v. loial.

Loiaute v. loial.

Loier, salaire v. loier.

Loier, lier v. lier.

Loier, luer, loer, louer, louier I, 148, louer, donner ou prendre en location, à gages; locare; prov. logar, anc. ital. locare; loier, luer, louer I, 49. 103. 291. II, 365, prix, salaire, payement, récompense, présent; locarium dans Varron LL. 5, 2, § 15; prov.loguier; vb.comp. aloier, aloer, aluer, prendre à gages, allouer, assigner, placer; prov. alogar.

Loig v. long.
Loige v. loge.
Loignier v. long.
Loin, loing v. long.
Loingtain v. long.
Loinx v. los.
Loinz v. long.

I. Loire, loirre, leurre, appât, terme de fauconnerie (morceau de cuir ou de viande pour faire retourner le faucon); prov. loire, anglais lure; vb. loirer, loirier, leurrer, dresser ou attirer au leurre: Li aucuns faucons vont loirier, R. d. C. d. C. 481; de l'allmâ. luoder, ludir, même signification.

II. Loire, lere, leire, loisir, lesir, leisir II, 173-4, être permis, être licite; inf. empl. subst. loisir, leisir I, 132. II, 53. 233, permission, loisir; loist à savoir II, 174.

Loirier v. loire I. Loisir v. loire II.

Lombart adj., usuraire; du nom de peuple Lombart, nom sous lequel on comprenait en général les Italiens commerçant en France.

Lone v. long et II, 364.

Long, loing, lung, longe, lunge, longue I, 281. II, 4. 101, long, pour l'étendue et la durée; différé; longus; longes, longues, longhes II, 55. 57. 62. 64, longtemps, de longtemps; prov. longas; adv. long, lone, loing, loig, lons, lonz, loinz, luing, luinz, luign, loin; longum; en loinz II, 74, au loin; de lone en lone I, 254, d'un bout à l'autre, en entier; pour ces différentes formes voy. I, 152. 298. 387. 327.

328. II, 51. 74. 275, etc.; le s (z) est le s paragogique si commun dans les adverbes; adv. longement, longhement, longuement I, 88. 142. 220. 316. 348, longuement, longtemps; prép. long, lone, lune II, 364, d'où le comp. selone, selune, solone, solune, sulunc, solum, solom, sulon, sulun, selum, selume, som, son, sun II, 364; loc. conj. selon que I, 130; dér. loignier, longier I, 333, éloigner, renvoyer, écarter, s'éloigner, séparer; longor I, 102, longueur; longement, longuement, longueur, délai, retardement; lointain II, 191, lointain; propr. longitanus; empl. subst. II, 249 par opposition à voisin; comp. aloignier II, 78, éloigner, allonger, retarder; alonger, alongier I, 187. 341, allonger, prolonger, retarder, différer, éloigner; d'où ralonger II, 48, rallonger, prolonger, retarder; alonge, alongement, allongement, délai, retardement; faire alonge, chercher dcs délais (notre longe (corde) est le subst. alonge, l'alonge, puis l'a a passé à l'article la longe); eslongier I, 127. II, 10. 99, éloigner, écarter, prolonger, allonger, étendre; sans eslongier, eslonge, sans aucun délai; esloignier, éloigner; esloigner qqn. I, 405, s'éloigner de qqn., le fuir; forsloigner, éloigner; porloignier, purloignier II, 253, retarder, apporter du délai; d'où porloignement II, 346, retard, délai.

Longe, longes v. long.
Longement v. long.
Longhement v. long.
Longier v. long.
Longor v. long.
Longor v. long.
Longue, longues v. long.
Longuement v. long.
Longuement v. long.
Long, long v. long.
Long, long v. long.
Long, long v. long.

142, lcur; de il-lorum; lor rég. des prépos. I, 133 pour eux.

Lores, lors II, 312 et Gloss. ore II. Lorier II, 313, laurier; propr. laurarius; de laurus.

I. Los II, 296 indéclinable, lox (Ch. d. S. If, 8), loux au nord de la Bourgogne et en Franche-Comté, quelquefois même lou, et encore incorrectement loinx, du latin laus, signifiait consentement, approbation, louange, mérite, renommée, gloire, conseil, avis. Los s'employait dans le style judiciaire pour signifier le droit du seigneur dans les mutations des biens, et il norus est resté dans la formule los (lods) et ventes (DC. s. v. laudes, sous laudare). De los, en partant de l'idée absolue que laudes (hymne) avait dans l'église, on forma aloser (loser dans le patois breton, v. Duméril), louer, vanter; être loué. Le participe alosé II, 285 se trouve souvent comme épithète des héros, loué, vanté, fameux. Cfr. loer, losenge.

II. Los M. d. F. I, 418, part, lot, sort; jeter los, tirer au sort; de l'allemand: goth. hlauts, κλῆρος, ancien norois hlutr, lutr, sors, ahal. hlut, hluz, hlôz, allmod. loos, ancien saxon hlôt, ancien norois hlut, hluti, pars, portio. Cfr. Dief. G. W. II, 563 et DC. sors.

Losange, losenge, louange, flatterie, perfidie, intrigue, tromperie, raillerie; losengerie II, 137, même signification; losanger, losangier, losengier, flatter, louer, enjôler, tromper, railler; losangier, losangieres, losangeor, losengeor, flatteur, enjôleur, qui abuse par des paroles. Losange appartient à la famille latine laus (laudare), qui avait pris dans la langue d'oïl la forme invariable los, auquel on ajouta la suffixe ange, enge; cfr. laid-ange. V. Los et loenge.

Losangeor v. losange.

Losanger v. losange.

Losangier, losangieres v. losange.

Losenge, losengeor v. losange.

Losengerie v. losange.

Losengier v. losange.

Lou, louange v. los.

Lou, leu, s. s. et p. r., contr. lox I, 49. 270, loup; lupus; prov. lup, lop, ital. lupo, esp., port lobo.

Lou, lieu v. lieu.

Lou v. lo.

Lou 1. p. s. prés. ind. de louer.

Louee v. lieue.

Louenge v. loer.

Louer, louer v. loer.

Louer, prendre à gages et salaire v. loier.

Louier v. loier.

Lour v. lor.

Louseignol v. rosegniol.

Lousignol v. rosegniol.

Loux v. los.

Lox, loup v. lou.

Lox, approbation v. los.

Lu v. lo.

Luec v. lieu et II, 300.

Luer, prendre à gages et salaire v. loier.

Lues v. lieu et II, 302, luesque II, 384.

Lueus pour lues II, 303.

Lui I, 121. 128, lui ; de illujus ou de illuic.

Luign v. long.

Luing v. long.

Luinz v. long.

Luire, luisir II, 252; subst. luor II, 240, clarté, lumière, éclat; prov. lugor; comp. entreluire II, 252, tresluire II, 252, reluire II, 252. Cfr. esclistre.

Luisir v. luire.

Luite, lute, loite I, 295. II, 381, lutte, effort; lucta; luiter, luitier, loitier, lutter, résister, s'efforcer; luctari; luiteres, luiteor I, 77, adversaire, lutteur; luctator; prov. lucha,

loita, luchar, loitar, luchador, loitador; ital. lutta, lotta, lottare, lottatore; esp. lucha, luchar, luchador; port. luta, lutar, lutador.

Lum, s. s. et p. r. luns II, 278, boue, fange, limon; 'de limus? mais alors pour quoi u pour i? Il faut sans doute se reporter à l'influence du grec  $\lambda \dot{\nu} \mu \eta$ ,  $\lambda \ddot{\nu} \mu \alpha$ .

Lumiere I, 50, lumière; prov. lumneira, lumeira; dér. de lumen, prov. lum; luminaire, lumière; luminaire; luminos, lumineux; luminosus; alumer II, 365. 386, allumer, enflammer, passionner; éclairer; recouvrer la lumière; s'allumer; propr. alumenare, prov. alumenar, alumnar; enluminer I, 66. 220. 227, éclairer, illuminer, enluminer; prov. enlumenar.

Luminaire v. lumiere.

Luminos v. lumiere.

Lunaison v. lunc.

Lune v. long.

Lundi v. lune.

Lune I, 86; lune; luna; lunaison, lunoison I, 118, lunaison; propr. lunatio; lundi I, 179, lundi; lunae dies; cfr. dis I.

Lung, lunge v. long.

Lunoison v. lune.

Luns v. lum.

Luor v. luire.

Lupart v. leopart.

Lur v. lor.

Lusel, luseau, cercueil, tombeau; de *locellus*, cassette, boîte. DC. lucellus.

Lute v. luite.

Lutes I, 226 part. pas. de lire.

Luxure I, 152.226, luxure; luxuria.

## M.

Maaille v. maille II.

Mace, mache II, 40, masse, sorte d'arme dont le bout était fort gros; de matea, simple inconnu de mateola Plin. 17, 18, 19, qui se retrouve dans le provençal massola; de là maçue, machue, massue I, 242. 337. II, 45, massue.

Mach 1. pers. s. prés. ind. de metre, matre I, 216.

Mache v. mace.

Machue v. mace.

Maçon, maçun, maçon; lmâ. macio, mattio, machio. Selon M. Diez I, 318 de l'ahal. mëzzo, meizzo, de meizan, meizzan, scindere, goth. maitan, κόπτειν, ce qui permet de supposer un subst. maita, tailleur (de pierres, etc.). Ni maita, ni meizo, n'auraient produit le bas latin machio. La dérivation de marcus, indiquée dans DC., me paraît la meilleure: de marcus est venu marcio, celui qui gouverne le marteau, un ouvrier en

pierres, puis par syncope du r, macio, maçon, etc.

Maçue v. mace.

Macun v. maçon.

Madelin v. madre.

Maderin v. madre.

Madre II, 100, mazre Trist. II, 24. espèce de bois, qu'on n'a pu spécifier jusqu'ici; adj. mazelin (Trist. Glos. mazre); madelin, maderin, vaisseau à boire; de l'ahal. mazar, noeud (dans le bois), allmod. maser, bois veiné, suéd. masur. Notre madré est de la même source.

Maement v. magne et II, 305.

Magnan, maignen, maignier, etc., chaudronnier; aujourd'hui, en Franche-Comté, magnin, chaudronnier ambulant, en Normandie, magnan, dans le Berry, mignan; ital. magnane, serrurier; de machina (mach'na)? Mais certainement pas de breton mañouner, comme le dit M. Chevalet, car ce mot est emprunté

au français, et encore moins de l'écossais umhadan qui ne va guère de pair avec mañouner. Ménage et Ferrari dér. de aeramen, aeraminianus, minianus.

Magne, magnes, maine, mainne I, 179. II, 158, grand; magnus; maire. maires, major, majour, majeur, maior, maiour, maieur, maür I, 103, plus grand, plus considérable, principal; major; subst. encore avec les formes meour, maour, mahour I, 71. 133, chef, chef d'un corps d'artisans ou de confrérie, administrateur, régisseur; aujourd'hui premier fonctionnaire municipal d'une ville. Selon M. J. Grimm II, 463 magne, dans le nom propre Charlemagne, ne dérive pas de magnus, mais de l'allem, man, et ce n'est que tard qu'on rapporta magne à magnus; Charlemagne, dans la langue franque, Karolo-man. Maismement II, 305, dont la diphthongue ai s'affaiblit aussi en ei, meismement I, 161. II, 21, ce que j'ai omis de rappeler en disant qu'il ne fallait pas confondre ce maismement avec meismement de meisme, signifiant pareillement, également. Les Mor. s. J. fournissent la forme contracte maement II, 305.

Magnifier I, 144.160, glorifier, honorer, exalter, louer, vanter; magnificare.

Magre, maigre I, 177. II, 243, maigre; macer; de là maigresse, megrece, maigreur; prov., esp., port. magreza, ital. magrezza.

Mahaigner v. mahain.

Mahain, mehain, mehaing, imperfection, défaut corporel, blessure, tourment; ital. magagna; vb. mahaigner, mehaigner, mehaingner, blesser, mutiler, estropier, tourmenter, détruire, perdre; ital. magagnare, prov. maganhar. Muratori dér. magagna de manganum, mangonneau, ce qui est contre le sens, et l'opinion de DC.,

que notre mot est emprunté à l'italien n'a aucune valeur. Les autres étymologies indiquées par ce dernier s. v. mahanium sont aussi peu soutenables. Il faut en outre remarquer dehaigner II, 386, maltraiter, ravaler, qui, s'il est primitif, et non une création nouvelle faite sur mehaigner, donnerait une tout autre direction à l'étymologie de mahain. Je ne saurais rien proposer.

Mahour v. magne.

228

Mai, moi v. me.

Mai, pétrin v. maie.

Mai I, 48, mai; de majus; prov. mai, may, esp. mayo, ital. maggio.

Maidnee v. mansion.

Maie, mai, mait, met, pétrin; ital. madia; aujourd'hui dans le Jura maid, en Picardie maie, en Normandie met, en Franche-Comté meû; de magis, magidis.

Maieur v. magne.

Maignee v. manoir.

Maigre v. magre.

Maigresse v. magre.

Mail, mail; dim. maillet v. Roq. s. e. v.; de malleus; mailler, frapper d'un maillet ou d'une massue, marteler, battre; de malleare (part. seul connu); de là maille, massue, masse d'armes, signification qu'a aussi mail; mailleis, action de frapper avec des mails ou mailles.

I. Maille, maille, tissu; de macula; de là mailler, maillier, mailler, ouvrer, garnir de mailles; comp. desmailler, desmailler, desmailler, desmaeler, démailler, rompre les mailles.

II. Maille, maaille, maille, sorte de petite monnaie qui valait la moitié d'un denier, et qui équivalait à l'obole; lmâ. maillia, contracté de medallia, DC. s. v. Cfr. Roquef. s. v. maille.

Maille, massue v. mail.

Maillege v. maile.

Mailleis v. mail.

Mailler, marteler v. mail.

Mailler, mailler v. maile I.

Maillet v. mail.

Maillier v. maile I.

I. Main, main; de manus; prendre en main II, 193, prendre en main, se faire fort de qqch., se charger de qqch.; main à main, aussitôt, à l'instant; de là manier I, 93, manier, préparer, arranger; maniable, exercé; — manier, manoier, ce qu'on porte à la main, ce qui se manie, habituel, habitué à, prompt; de manarius pour manuarius, et de ce même adject. latin le subst. maniere, meniere II, 132.204. 208, manière, façon, guise, coutume, sorte, espèce.

II. Main II, 296, matin; prov. man, ital. mane; de mane; de la demain, demein subst. et adv. II, 7. 296, demain; comp. lendemain, lendemain, pour le en demain, aujourd'hui l'article est redoublé; — matin, matin; prov. mati, ital. mattino, dér. de matutinum, par matin I, 403, tout au matin; de là matinee I, 300, matinée; matines, matinnes I, 281, dimin. matinet, matinnet I, 401. II, 106, petit matin, point du jour, aurore.

Mainbornie v. mainbour. Mainbornir v. mainbour.

Mainbour, mainbourg, mambourg, protecteur, administrateur, tuteur; mainbornir, mainburnir, mainbournir, protéger, gouverner, administrer; d'où mainbornie, mainbournie, mainbournie, mainburnie, mainburnie, protection, garde, tutelle; lmâ. mundiburdus, munburdus, etc., del'ahal. muntboro, anglosaxon mundbora, allmod. (vieilli) montbar, tutor, patronus; selon M. Grimm de munt, main, et beran, porter. Cfr. ahal. munt, munda, palma, cubitus; anglo-saxon mund, mun, manus, palma,

etc., et Dief. G. W. II, 87.766, No. 64. Main est une interprétation romane de munt.

Mainbourg v. mainbour.
Mainbournie v. mainbour.
Mainbournir v. mainbour.
Mainburnir v. mainbour.
Maindre v. manoir.
Maine, mainne v. magne.
Maingier v. mangier.
Mains v. menre.
Mainsneit v. naistre.

Maint I, 178, J'ai admis avec M. Diez et la plupart des étymologistes la dérivation du goth, manags, mais la forme ne se prête pas, il faudrait avoir un neutre ahal. managat. L'ahal. a le substantif managoti, menigoti, multitude, qu'on pourrait rappeler ici, cependant ces mots auraient difficilement produit la forme maint, et je crois devoir adopter l'opinion de M. Diefenbach, G. W. II, 34. 5, qui recherche l'origine de maint dans le celtique. Le kymri maint, multitude, quantité, extension, ne laisse rien à désirer pour la forme, et l'on a des exemples d'un subst. employé adjectivement, p. ex. troppo, en italien, de troppus. Comp. tamaint I, 179.

Maint v. mener.

Maintenance v. tenir.

Maintenant II, 304. de maintenant, tot maintenant II, 305. I, 338. 355. J'ai dit et je maintiens que maintenant était une composition à part de in manu tenens, et non pas le participe présent de maintenir, dont l'idée ne concorde pas avec celle de l'adverbe; ital. immantinenta.

Maintenement v. tenir.
Maintenir v. tenir.
Maior, maiour v. magne.
Maire, navre v. marer.
Maire, maires, plus grand, chef v.
magne.

Mairien v. martiere.

230

Mais, mes adv. II, 303; ne mais — que II, 303; n'en poor mais II, 304; mais, meis, mes, mex conj. II, 384; mais que II, 384.

Maisgnee v. manoir.

Maishui II, 297.

Maisiele v. maissele.

Maismement v. magne et II, 305.

Maisnee v. manoir.

Maisnie, maisniee v. manoir.

Maisoan, maisouan v. an et II, 275.

Maison, maisonete v. manoir.

Maissaige v. manoir.

Maissele, massele, maisiele I, 227. 315. R. d. l. V. 98, joue, mâchoire; de maxilla.

Maïsteit v. majesteit.

Maïstre II, 269 qui, par suite du fréquent emploi, devint de bonne heure maistre, d'où les orthographes meistre, mestre, maître, savant, expert dans un art, docteur, chef, seigneur, titre attaché à certaines dignités, à certains emplois; du latin magister. Maistre ou maistresse signifiait aussi gouvernante, nourrice, femme âgée chargée de la surveillance des jeunes filles; v. P. d. B. v. 334., R. l. d. V. p. 21. Maistre s'employait comme adjectif au sens de principal, premier, grand, supérieur, suprême. De là maistrie, meistrie, mestrie, maîtrise, suprématie, doctrine, science; l'art de guérir les plaies, les maladies; habileté, artifice; arrogance, hauteur, fierté; maistriement, tutelle, autorité d'un maître; maistrise, mestrise, arrogance, hauteur, supériorité qu'on a ou qu'on s'arroge; art, industrie; maistrisié, expert, habile; vb. maistrer (magistrare), maistrier, maistroier, maistreier, mestroier, mestreier, mastrier I, 241. II, 354, dominer, gouverner, conduire, maîtriser, travailler en maître, exceller; être maître de qqn. - Notre nom de vent, mistral, estaussi un dérivé de cette racine. Rabelais (IV, 18) écrit encore maistral, en italien maestrale, prov. maestre.

Maistre, maistreier v. maïstre. Maistrer v. maïstre.

Maistrie, maistriementv. maïstre.

Maistrier v. maïstre.

Maistrise v. maïstre.

Maistrisié v. maïstre.

Maistroier v. maïstre.

Maisun v. manoir.

Mait v. maie.

Maitie v. meie.

Maitre v. metre.

Majeste v. majesteit.

Majesteit, majestet, majeste, contracté maïsteit, s. s. et p. r. majesteiz, majestes I, 68. 83. 394, majesté, puissance, autorité; majestas. Cfr. maïstre, magne.

Majestes, majesteiz v. majesteit. Majeur v. magne.

Major, majour v. magne.

Mal, mau, male adj., empl. subst. II, 388, mal, méchant, pernicieux, mauvais, malin; malus; adv. mal I, 122, mal; male; mal soit de l'eure I, 394; malement I, 74. 251. 263. II, 74, mal, malicieusement, à mauvais dessein, méchamment; de là mauté II, 237. 378, méchanceté; — mal, mau I, 227. II, 60. 72. 360, mal, douleur, souffrance; malum.

Malade, malaide, malade, infirme; maladie, malaide, maladie, maladie, infirmité; de male aptus; en prov. malaptia, malautia Rayn. (L. R. II, 107); dans la passion de J.-C., sobre malabdes (str. 116), avec adoucissement des deux consonnes, dont une seule nous est restée. De là malader, maladier, être malade; comp amaladir II,270, devenir malade, rendre malade; malage R. d. l. V. p. 166, maillege, mauvaise santé, langueur, souffrance, maladie.

Malader v. malade.

Maladie, maladier v. malade.

Malage v. malade.

malaide, malaidie v. malade.

Mailaisse, malaisse v. aise.

Malartos, malartous v. art.

Malaür v. aür.

Malaürous, malaürousement v. aür.

Malhaillir v. bail.

Maldire v. dire.

Male fém. de mal.

Male A. et A. 2655, malle, caisse; ital., esp., prov., port. mala; gallois mâla, bag, purse; ahal. malaha, malha; cfr. Dief. G. W. I, 271, §.

Maledicence v. dire.

Maleir v. dire.

Malement v. mal.

Maletolte v. tollir.

Maleür v. aür.

Maleiros, maleirous I, 381 v. aur.

Maleiirosement v. aür.

Malevoillance v. voloir.

Malfaire v. faire.

Malfait v. faire.

Malfet v. faire.

Malgre v. gre et II, 357.

Malice, malisce m. et f. I, 86. 220. 227. II, 51. 157, méchanceté, malignité, tromperie, fraude; de malitia; malicios, méchant, malin, trompeur; malitiosus; adv. maliciosement II, 224, méchamment, malignement, frauduleusement. Cfr. mal.

Malicios v. malice.

Maliciosement v. malice.

Maliciousement v. malice.

Maligne m. et f. I, 47. 228, malicieux, pervers, perfide, malfaisant; malignus. Cfr. mal.

Malir v. dire.

Malisce v. malice.

Malle v. mascle.

Malmener v. mener.

Malmetre v. metre.

Malostru v. astre.

Maltalent, maltalenti v. talent.

Maltolu v. toldre.

Maltraire v. traire.

Maltraiter v. traiter.

Malvais, mauvais, malveis, mauves II, 296. 388, mauvais, méchant, dangereux, enclin à faire le mal; au figuré, le diable; malvaistetelt I, 373, malvaistiet, malvaistie I, 144.207. 368, malvestiet I, 358, malice, méchanceté. MM. Grimm et Diez font de malvais un mot hybride, en le rapportant à un adjectif gothique balvavesis, supposé d'après le substantif balvavesei, méchanceté, κακία, d'où balvais, qui aurait été interprété en mal (=male) vais, ou simplement traduit. Cfr. Dief. G. W. I, 272.

Malvaiseteit v. malvais.

Malvaistie, malvaisetietv. malvais.

Malveis v. malvais.

Malvestiet v. malvais.

Malvoillant v. voloir.

Malvoisdie v. vice.

Malvoisin v. voisin.

Mambourg v. mainbour.

Mamele, mamiele II, 371, mamelle; mamilla; prov. mamilla, mamella, esp. mamila, ital. mammilla, mammella, port. mama, mamma.

Mamiele v. mamele.

Manacer v. menace.

Manacher v. menace.

Manage v. manoir.

Manaide v. manaider.

Manaider, manaier, manoier, manier, protéger, ménager, épargner; avoir en son pouvoir; subst. manaide, menaide, manaie II, 175, menaie, manoie, protection, ménagement, merci, miséricorde, grâce, pouvoir, discrétion; de manu adjutare.

Manale v. manaider.

Manaier v. manaider.

Manaige v. manoir,

Manais v. manes et II, 304. Manandie v. manoir.

Manant v. manoir.

Manantie v. manoir.

Manbré, manbrer v. membrer.

Mance, mancele v. manche.

Mancelon v. manche.

Manche, mance f. II. 135, manche (f.); de manica; de là mancele, manchele, manchon; mancelon, manchelon, manchette. Le mot manche m. II, 371 est de la même racine.

Manchele v. manche.

Manchelon v. manche.

Mandement v. mander.

Mander I, 65. II, 55, mander, commånder, recommander, faire savoir, instruire parmessage; mandare; subst. mant, ordre, message, commandement; de là mandement, mandement, ordre, commandement; district, ressort, territoire, domaine; appartement principal du château; R. d. l. V. p. 151 et DC. mandamentum; comp. remander II, 164, remander, mander à son tour; commander I, 162, commander, ordonner; confier, recommander, mettre sous la garde et protection d'un autre, commendare; part. prés. empl. subst. comandant I, 122, commanditaire; d'où commandeires, comanderes, commandeor I, 49. 77, commandant, qui commande, commandeur; conmandement, cumandement, comandement I, 59. II, 82. 137, commandement, ordre, recommandation; commant I, 69, commandement, ordre; - demander, demander, réclamer; blâmer, accuser, reprocher; d'où demandement, demande, réclamation; redemander II, 106, redemander.

Maneir, maner v. manoir.

Maneis v. manes et II, 304.

Manes, manois, maneis, manais, menois, demanois, demaneis II, 304; conj. manes que II, 384. Cfr. main II.

Manger, maingier, mangier, mengier, mengier, menjier, meingier I, 187. II, 236, manger, dévorer; de manducare, qui s'employa de bonne heure dans le sens roman; et, avec rejet du e, manuer, répondant à l'ital. manucare, manicare; puis avec renversement de manducare en mandeuare, manjuer, prov. manjuiar. Inf. employé subst. I, 96, etc. Démanger est un composé de manger.

Mangon, mangun II, 9. 144. Sorte de monnaie; il faillait deux besants pour faire un mangon. Voy. DC. mancusa.

Mangoneal v. mangonne.

Mangoneaus v. mangonne.

Mangoniaus v. mangonne.

Mangonne II, 107, sans doute pour mangonnel, comme le demande la rime, et c'est aussi la forme ordinaire, mangoneal, mangoneaus, mangoniaus, machine à lancer des pierres; dér. de μάγγανον, ib.; ital. mangano, fronde, d'où manganello, arbalète; prov. manganel. Cfr. DC. manganum. L'allemand a aussi adopté ce mot: mange, mangel, calandre; ahal. mango, allmâ. mang, machine.

Mangonnel v. mangonne.

Manie v. manoir.

Manier, protéger v. manaider.

Manier, manier v. main I.

Maniere v. main I.

Manifeste, manifeste, évident; manifestus; manifester, découvrir, montrer, publier; manifestare.

Manifester v. manifeste.

Manir v. manoir.

Manjuer v. manger.

Manne I, 156, manne; manna.

Mannier v. molin.

Manoie v. manaider.

Manoier, protéger v. manaider.

Manoier, ce qui se manie, v. main I.

Manoir, maner, maneir, mennoir, manir, maindre, meindre II,

34 et suiv., demeurer, rester; comp. remanoir II, 34, demeurer, rester, cesser, laisser, en rester là, n'en pouvoir plus; remanere; - permanoir, parmaindre II, 40; permanere; en permanant I, 234, sans discontinuité, à jamais, éternellement, sans variation; permanable, parmanable II, 243, éternel, durable, permanent; adv. permanablement, permanaulement I, 95. 256, à perpétuité, à jamais, éternellement, sans variation; permanableteit, permanauleteit II, 284, éternité, demeure continuelle. - Également de mancre, dérivent manoir, maneir, maner II, 339, maison, haoitation, village, hameau; manage, manaige, maison, habitation, demeure; manant (habitant, vilain), adj., riche, qui est à son aise, puissant, et pris subst., propr. part. prés. lmâ. manens, colonus, prov. manent, manen; et d'ici manantie, menantie, manandie, menandie, richesse, bien revenu, meubles précieux; cfr. DC. managium; d'où enmanantir I, 268, enrichir; de même propr. part. prés. du comp. remanoir, remanant, remainant I, 343, restant, reste, surplus; à remanant, de remanant, de remennant I, 309, de reste, dont il reste quelque chose, qui dure; et d'ici remanance, remanence, demeure, résidence. - De mansio, dér. mansion, mansiun, mantion I, 218. II, 351. 363, demeure, habitation, séjour; maison, maisun, meison II, 232, 395. maison, habitation; maison Dieu, hôpital; dimin. maisonete, mesonete, maisonette; dér. maisnee, maisnie, meisnie, meisnee, maisnie, maisgnee, mesgnee, maignee, meignee, mesne, dans les Q. L. d. R. avec d normand pour s, maidnee, dans G. d. V. manie I, 196. 214. 299. 372. II, 21, etc., famille, maison, tous ceux qui la composent, suite, troupe:

propr. mansionata, d'où l'on dériva à son tour mastin I, 348, dogue, gros et grand chien, dans le principe, membre de la maison ou domestique, cfr. G. l. L. I, 154, mastin de la cuisine. -De mansus ou mansum, formes subst. du lmâ. dérivées de manere, on forma mas, mes, mez, mex, meix, pièce de terre, métairie, héritage des personnes de basse condition, de paysans, hutte, habitation; cfr. manoir part. pas. II, 40, Rog. s. v. mas, et le latin de la Loi salique in cujus pago manet (parce que les colons habitaient la propriété); mase, métairie; lmâ. mansa; dér. maissaige, masage, massaige, hameau.

Manois v. manes et II, 304.

Manre v. menre.

Mansion, mansiun v. manoir.

Mansuetudine II, 240, douceur, mansuétude; mansuetudo, inis; mansuetume II, 241, ib. Cfr. ume, terminaison.

Mansuetume v. mansuetudine.

Mant v. mander.

Mantel II, 299. 360, mantcau; de mantellum, Mante est une apocope du même mot.

Mantion v. manoir.

Manuer v. manger.

Maour v. magne.

Maqueriau, maquereau, homme qui fait le métier de débaucher les filles; du bas-saxon maker, négociateur, de maken, négocier, allmod. mäkeln; efr. ahal. mahhari de mahhôn, machinari, huor-mahhari, huormachari, maquereau; suéd. maka, concerter une chose. Selon R. Estienne, le mot maquereau dérive du latin macula, tache, parce que les maquereaux des comédies romaines avaient un manteau tacheté, bariolé. Pour soutenir cette étymologie, il faudrait avant tout prouver que les peuples de la Gaule avaient conservé le souvenir

de ces maquereaux romains, ce qui n'est pas trop probable. L'opinion de R. Estienne ramènerait à la même source le maquereau dont il vient d'être question, et son homonyme désignant un poisson, car on dérive ce dernier de macula, d'où maclereau, puis maquereau, à cause des taches qu'il a sur le dos. Les Allemands ont fait de maquereau, lmâ. maquerellus, leur makrele, norvégien, hollandais makreel, anglais mackerel, dan. makrel. M. Chevalet se trompe en prétendant le contraire.

Mar, mare II, 276 et Gloss. ore II. Marastre v. mere.

Marbre I, 313. II, 288, marbre; marmor; prov. marme, ital. marmo, esp. marmol, port. marmore; marbrin, marbrine I, 69. 177. de marbre; propr. marmorinus.

Marbrin, marbrine v. marbre.
Marc, marce v. marche.
Marce v. marche.
Marceant v. marchet.
March v. mars.
Marchandie v. marchet.
Marchander v. marchet.
Marchandise v. marchet.
Marchandise v. marchet.
Marchand v. marchet.

Marche, marce I, 369, limite, frontière, confins; province frontière; pays, contrée entre deux états ou deux provinces; lisière d'un bois; lmâ. marca, marcha, marchia; marc, merc, merch (mers) m., signe, trace; marc (mars) II, 353, marc, poids; lmâ. marca, marcus; marchir, marcir, confiner, être sur les frontières d'un pays, limitrophe; marchis, marcis, markis I, 232. II, 242, marquis, primitivement gouverneur d'un pays frontière; voisin; proche; lmâ. marchio, marcheus, etc.; fém. marchise II, 202; marcher (DC.), marker, merker, merchier, merquier, marquer, désigner. Tous ces mots dérivent du goth, marka, ahal.

marcha, anglo-saxon mearc, marc, frontière, allmâ. mark (neutre), signe, ahal. marchon, markon, limiter, désigner, etc. Cfr. Dief. G. W. II, 52 et suiv. A la même famille appartient notre verbe marcher, d'où l'on fit plus tard le subst. marche. On a cherché à dériver marcher de l'allem. marah, cheval, ou du celtique march, ib.; mais marcher n'est pas un de nos plus vieux mots, et il ne peut par conséquent être rapporté ni à l'allemand ni au celtique. Il y a deux manières de s'expliquer marcher: 1) il a signifié, dans le principe, aller de marche en marche (Ruteb. I, 433), c.-à-d. voyager d'un pays à l'autre, ou aller dans la marche (v. plus haut marche), ou quelque chose de semblable; 2) il peut se rapporter à marc, signe, trace, d'où l'on aurait la signification faire des pas. Cette supposition est soutenue par l'imp. marcoit (P. d. B. v. 10833), qui suppose un verbe marcer, si, comme il le paraît, marcoit signifie fouler. Marcer est une forme de l'Ile-de-France pour marcher. M. Chevalet dérive marcher de l'ancien allemand marchieren. Les savants philologues del'Allemagne lui seront sans doute très-reconnaissants de la découverte de ce primitif allemand, car il avait jusqu'ici échappé à toutes leurs recherches.

Marcheander v. marchet.

Marcheant v. marchet.

Marcher v. marche.

Marchet, markiet, marchie, marcie I, 124. 235. 294. II, 57, marché, convention de prix d'une chose, commerce, marchandises, vivres; faire grant marche de qqc., la donner en abondance; de mercatus; marchant, marchant, marchant, marchant, marchant, marchant, marchand; part. prés. de mercatare; marchandise, marchandise, marchandise, marchandise, marchandise; marchander,

marchander II, 299, commercer, faire marché, conclure un marché.

Marchie v. marchet.

Marchir v. marche.

Marchis, marchise v. marche.

Marcie v. marchet.

Marcir v. marche.

Marcis v. marche.

Mardi v. mars.

Mare, amas d'eau, étang; en concordance avec le néerlandais maar, dont la signification est la même. Dér. de maar, marasch, maersche, mersche, anglo-saxon merse, danois marsk, d'où notre ancien français maresqs, marais, dimin, maresquel, petit marais. Quant à marois I, 290, mareis II, 127, marais, il peut également être formé de marasch, quoique la dérivation du latin mare, dans sa signification du moyen-âge (v. DC. s. v.) soit aussi possible. Cfr. Dief. G. W. II, 44. 45. Marescage, marécage; mareschat, marescat marais, lieu marécageux, appartiennent à la même racine.

Mareis v. mare.

Marelle v. matras.

Marement v. marrir.

Marenne v. mer II.

Marer. Je statue cet infinitif sur les 3. pers. s. prés. ind. maire (avec diphthongaison), merre R. d. C. d. C. 2544. Ben. v. 30186, les seules à ma connaissance. La racine de ce verbe se trouve dans le latin mas, mâle. Selon Isidore (12, 1, 11), mas se disait, en Espagne, du bélier ou du bouc; de là les mots, esp. marron, cat. marra, occitanien marra ou marmouton, bélier: d'où port. marrar, frapper avec les cornes (en parlant des boucs). Marra, en esp. et en port., signifie également marteau, et, dans ce sens, il a la même origine. Cfr. esp. macho, homme et marteau. En partant de ces points de vue, on s'expliquera facilement les significations qu'a développées notre marer: navrer, attrister, égarer, troubler, tourmenter—maîtriser, dominer, réprimer. Ainsi dans l'exemple: Quant plus me maire s'amours et point (Romv. 299), on voit deux manières dont l'amour fait sentir sa peine: il maire, c.-à-d. frappe comme avec un marteau, fait une large et forte (mâle) blessure, et il point, c.-à-d. il pique, il enfonce profondément son aiguillon.

Marescal v. mareschal.

Marescauchie v. mareschal.

Mareschal, marescal, maréchal, mot avec deux significations usuelles, mais n'ayant qu'une seule signification étymologique, celle de serviteur des chevaux. En effet, le mareschal ne fut d'abord qu'un simple domestique de la maison de nos premiers rois, auquel était confié le soin d'un certain nombre de chevaux; plus tard il fut chargé de ranger la cavalerie en bataille sous les ordres du conestable. Depuis, l'office de maréchal a toujours été en augmentant d'importance (v. DC. Marescalcus). Mareschal dérive de l'ahal. marah, cheval, scale (goth. skalks), servitcur. De là mareschauchie, marescauchie, écurie, forge à ferrer les chevaux.

Mareschauchie v. mareschal.

Maresqs v. mare.

Maresquel v. mare. Mari, marid v. marit.

Mariage, mariaige v. marit.

Marien v. matiere.

Marier v. marit.

Mariment v. marrir.

Marin, marine v. mer II.

Marineaus v. mer II.

Marinel v. mer II.

Marir v. marrir.

Marit, marid, mari I, 46. II, 198. 319, mari, homme marié; maritus; marier I, 107, marier; maritare; de là mariage, mariaige I, 152. 153.

236

la foi conjugale.

Markant v. marchet.

Marker v. marche.

Markiet v. marchet.

Markis v. marche.

Marois v. mare.

Maronier, maronnier v. mer II.

Marrement v. marrir.

Marriment v. marrir.

Marrir, marir II, 347, s'égarer, s'abuser, se méprendre; attrister, faire de la peine, maltraiter, se chagriner, s'affliger, se fâcher, se brouiller, être abattu; du goth. marzjan, fâcher, se tromper, tromper; ahal, marrjan, impedire, scandalizare, irritum facere. Dér. mariment I, 381, marriment, marement II, 209, 343, tristesse, affliction, douleur, chagrin. Quoique le passage de l'i à l'e n'ait rien que de fort naturel, je demanderai s'il ne serait pas plus convenable de rapporter marement à marer. Comp. esmarrir, esmarir, affliger, attrister, troubler, gémir; pronom. s'étonner, être surpris, appréhender, s'égarer.

Mars s. s. et p. r. de marc, poids, v. marche.

Mars, march I, 111, mars (mois); Mars, tis; mardi I, 119, mardi; Martis dies. Cfr. dis.

Martel II, 385, marteau; de martulus.

Martir, martire v. martyr. Martirie, martirier v. martyr.

Martre I, 83, marte, martre; de martes Martial 10, 37, 18; esp., port. marta, prov. mart, ital., se réunissant à la forme française avec r, martora, allemand marder.

Martre, martyr v. martyr.

Martresse v. martyr.

Martre, martir, martre I, 190. 212. 265, martyr; martyr (μάρτυρ); fém. martresse Enf. Haymon 808; martyre, martire, martirie I, 169. 216. 409, martyre, tourment, supplice, carnage; martyrium (μάρτυριον); de là martyrer, martirier, faire mourir, condamner au supplice, martyriser.

Martyre v. martyr.

Mas v. manoir.

Masage v. manoir.

Mascher, masquer II, 123, mâcher; de masticare. La forme masquer rappelle celle de notre substantif masque, lmâ, masca, sorcière et masque; que M. J. Grimm, Mythologie p. 1036, rapporte également à masticare, parce que les sorcières mangent les enfants. Cfr. manducus, grand mangeur, dans Plaute, masque hideux. On a dérivé aussi masque de l'ahal. mascâ, réscau, allmod. masche, maille, ct ce masca vient, dit-on, de mâsa, tache, marque. Quoiqu'on ait pour soutenir cette dérivation le passage de Pline XII, 24: persona adjicitur capiti desusve reticulus; elle me paraît bien moins significative que la première. Un composé de masca, est talamasca: delusio imaginaria talemasca Vetus Gloss, MS .: nec larvas daemonum, quas vulgo talamascas dicunt; talamascae litterae, pro occultis; v. DC. s. v. On regarde ce composé comme étant d'origine allemande; alors le premier membre de la composition doit être dal, tal, enfoncement, creux; mais le celtique a aussi un tal, qui signifie front, et je ne sais si l'on ne doit pas donner la préférence à ce dernier. La preuve qu'on fournit de l'origine allemande de talamasca,c.-à-d.qu'il se montre d'abord en Allemagne, n'est pas une raison péremptoire, puisque, même dans les mots allemands, tal n'est pas toujours allemand. Cfr. Mone, gallische Sprache p. 104, s. v. N'importe, de talamasca dér. l'ancien français talemasche, talmasche, masque, déguisement; vb.

entalemaschier, entalmascher, défigurer, altérer. — A considérer les formes ital. maschera, esp. port., mascara, piemontais mascra, masque (de masca, avec r intercalaire pour renforcer la forme, mascra, puis, par extension, intercalation de a ou e; cfr. ital. tartaruga de tartuga), et port. mascara, tache noire, vb. mascarar, noircir, tacher, souiller, prov. mascarar; on devra, avec Raynouard, rapporter à la même racine ces dernières formes et notre mâchurer, autrefois maschurer, mascurer, tacher, souiller: Car il estoit d'une herbe noircis et mascures (Ch. d'Antioche I, 42, v. 570). - Talamasca a donné lieu à M. Sachs (Beiträge zur Sprach-und Alterthumsforschung I,64) de dériver, en rejetant le radical, masca de telesma, par l'intermédiaire d'une nouvelle formation talasmica ou τελεσμικά; puis pour les formes ital., esp., port., piem., il admet une extension des masca, μασχαρέματα. Quel que soit mon respect pour les profondes recherches de ce savant, je ne saurais admettre deux procédés si différents, je dirai même si violents, que ceux indiqués, pour la formation d'un seul et même mot. Mais M. Sachs a raison de rejeter l'origine que donne Saumaise à masca, c.-à-d. βάσκα.

Maschurer v. mascher.

Mascle, masle, et, par assimilation, malle I, 354, mâle; masculin; masculus; meslin II, 27, mâle, viril, courageux, brave, vaillant, intrépide; masculinus. Pour la forme cfr. mesler. De mâle, dér. malart, mâle des canes sauvages.

Mase v. manoir.

Masle v. mascle.

Masque v. mascher.

Masquer v. mascher.

Masquer v. mascher.

Massaige v. manoir.

Masse I, 290. II, 228, masse, quantité; de massa; de là amasser I, 327, amasser, ramasser, rassembler, réunir; amassee I, 240, rassemblement; amasseiz, amas; amasseres, amasseor, celui qui amasse des richesses, avare; comp. ramasser.

Massele v. maissele.

Mast, maz, mât; de l'ahal. mast, ancien norois mastr, anglo-saxon mäst, anglais, suédois, danois, mast.

Mastin v. manoir.

Mastrier v. maïstre.

Mat, triste, abattu, faible; abréviation de la formule du jeu des échecs: echec et mat, du persan schach mat, le roi est mort. De là mater, matir, affaiblir, fatiguer, abattre, vaincre, dompter, réduire à l'extrémité, tuer, humilier, causer du chagrin; être mat, aux échecs; prov., port., esp. matar, ital. mattare; amatir, mêmes significations que mater; mais je ne connais pas d'exemples où amatir se rapporte à la première conjugaison.

Mater v. mat.

Materas v. matras.

Matere v. matiere.

Matiere, matere, matire I, 250. II, 173. 390, matière, sujet; matériaux pourbâtir; materia; mairien, marien Q. L. d. R. IV, 366, merrain, bois de charpente; materiamen, lat. materia, v. DC. s. v., prov. mairam.

Matin, matince v. main II.

Matines, matinues v. main II.

Matinet, matinuet v. main II.

Matir v. mat.

Matire v. matiere.

Matras, materas, trait, javelot; matrasser, écrasér, meurtrir, assommer; du latin des Gaules matara, ma taris ou materis, qui, d'après tous les rapports, sont d'origine celtique, mais dont on n'a pu jusqu'ici retrouver la racine. Cette racine exprimait l'idée

Mauté v. mal.

Mautelant v. talent.

Mautraiter v. traiter.

Mauveisin v. voisin.

Mautolu v. toldre.

de lancer (cfr. l'ancien gallois methred, jaculator), et c'est avec raison qu'on lui rapporte le jeu de marelle, merelle Ch. d. S. II, 141, dans la basse latinité madrellum, madrella, pour materulum, materula, materella; quoique l'on n'ait pas appuyé cette liaison sur l'idée de lancer, mais sur des hypothèses sans fond. V. Ménage s. v. merelle. Une nouvelle preuve de la justesse de cette dérivation, c'est que merelle, aussi meresle, signifiait en même temps coup de poing. Le merel, d'où meriaus, mereaus II, 230. est l'espèce de pion ou jeton dont on se sert au jeu de la marelle. La marelle des enfants, où ils marchent à cloche - pied, et poussent, lancent, une espèce de palet avec le pied, donne encore de la consistance à ce que je viens de dire et prouve l'ancienneté de la marelle; car l'origine de presque tous les jeux de l'enfance se perd dans la nuit des temps. M. Dief. Celt. I, 76 admet l'idée primitive de tranchant, blessure.

Matrasser v. matras. Mattre v. metre. Mau v. mal. Maubaillir v. bail. Maubien v. bien. Maudire v. dire. Maudre v. moldre. Maufaire v. faire. Maufe, maufet v. faire. Maugre v. gre et II, 357. Maumener v. mener. Maumetre v. metre. Maür, plus grand v. magne.

Maiir, meiir, mûr; sage, prudent, consommé; maturus; maiirteit, maiirted, metirtet I, 392, maturité; réflexion, sagesse; maturitas.

Maure, maurre v. moldre. Maürted, maürteit v. maür. Mautalent, mautalenti v. talent.

Mauvoillant v. voloir. Maz v. mast. Mazelin v. madre. Mazre v. madre. Me pron. poss. fém., picard pour ma, v. mes III.

Mauvais, mauves v. malvais.

Me pron. pers. rég. I, 121. 123, me, moi; de me; d'où encore, avec diphthongaison, moi, mei, mai I, 121. 123-5, moi.

Meaudres v. mialdres.

Meaus v. mialdres. Meax v. mialdres. Mec 1. p. s. prés. ind. de metre I, 216. Mechine v. meie II. Medeciner v. meie II. Medicine, mediciner v. meie II. Meditation I, 142, méditation; me-

ditatio. Medlee v. mesler. Medler v. mesler. Medniee v. manoir. Meesme v. meisme. Megrece v. magre. Mehaingner v. mahain.

Mehain, mehaing v. mahain. Mehaigner v. mahain.

Mei, moi v. me.

Mei pron. pos. pl. s. m., v. mes III. Meidi v. dis et cfr. meie I.

Meidnee v. manoir.

Meidre v. mialdres.

I. Meie, mie, mi (v. I, 118. II, 359 en composition avec par et en, où il faut lire l'adjectif mei, mi, au lieu de: le substantif mei, mi), mi, demi, au milieu, mitoyen; de medius. Dér. moien, moyen, meien, moyen, mitoyen, médiateur, entremetteur; de

medianus; d'où moienneres, moienneor, moyenneur, médiateur; moitiet, meited, moitie, maitie, moitié; de medietas; vb. moitier, partager par moitié; d'où moitoier, meiteier, moitaier, notre métayer, c.-à-d. qui partage les fruits à moitié avec le possesseur; associé; de là notre métairie. Selon M. Génin, mi, est par abréviation, ou, comme parlent les gens doctes, par apocope pour milieu". Je puis donner à M. Génin la pleine certitude qu'il se trompe; les gens doctes disent: milieu est un composé de mi—medius et de lieu—locus.

II. Meie, mie I, 49. 269, médecin; de medicus. A côté de ces formes, on trouve mire I, 345. II, 312 dans le même sens, d'où le verbe mirer, traiter, donner des remèdes, guérir. Mire dérive de medicarius, extension de medicus: meire, puis mire, comme le prouve la forme suivante: Mais neis en la grant enfermeted ne volt nostre Seignur requerre, mais as miries se tint e en els out fiance (Q. L. d. R. III, 304). Medieine, mezine, mechine, miecine I, 163. 167. 378. II, 383, médecine, remède; art de la médicine; medicina; d'où mediciner, medeciner I, 234. II, 378, médeciner, médicamenter, panser, traiter, guérir.

III. Meie, moie, moe, mieue, miue I, 139. 140, mienne. La forme mieue s'explique très-facilement comme formée du masc. latin meus, avec diphthongaison régulière de l'e [prov. mieus (m.), mieua (f.)], et miue n'en est qu'une variante. La différence qu'il y a entre (mieus) mieue et mes, ma (prov. mieus, mia, et mos, ma), repose sur la place de l'accent: dans le premier cas méus, méa; dans le second meús, meá. Mais il n'est pas aussi aisé de se rendre compte de meie, moie. En admettant moie—mia—méa, il s'expliquerait. Ce-

pendant meie, qu'on ne peut séparer de moie, ne saurait avoir la même origine, à moins d'admettre une incorrection. Il y a une dérivation plus sûre de meie, moie, c'est de les rapporter aux masc. mei, mi plur. suj. Dans les subst. et les adj., le sujet plur, représente toujours le radical pur; le s de mes, mis faisant obstacle pour former un fém., on regarda en ce cas le plur, sujet comme représentant aussi le radical. Meie bourguignon est exactement le fém. de mei; quant au picard moie, l'i picard passant facilement à l'oi, et l'analogie de mi, moi pron. pers. aidant, on forma le fém. moie d'un masc. hypothétique moi.

Meie, meule v. moie. Meien v. meie I. Meienuit v. nuit et cfr. meie I. Meignee v. manoir. Meilhor v. mialdres. Meillee v. mesler. Meiller v. mesler. Meilleur v. mialdres. Meillor, meillur v. mialdres. Meillorer v. mialdres. Meilz v. mialdres. Meime v. meïsme. Meindre, demeurer v. manoir. Meindre, moindre v. menre. Meingier v. manger. Meins v. menre. Meinsnet v. naistre. Meint I, 178 et s. v. maint. Meintenir v. tenir. Meir v. mer II. Meire v. mere. Meis v. mois. Meis conj. v. mais. Meïsme, misme, mime, moieme, meime, meesme, memme I, 179 et

suiv., même. Suivant M. Génin (Var.

p. 103), meisme vient de l'ital. mede-

simo. C'est une manière fort commode

de se tirer d'affaire, parce qu'un phi-

lologue français n'est pas obligé à rechercher les origines des mots d'une autre langue. Par malheur meisme ne vient pas plus de medesimo, que medesimo de meisme; mais tous deux ont une origine commune indiquée I, 179.

Meismement v. magne.

Meisnee v. manoir.

Meisnie v. manoir.

Meison v. manoir.

Meistre v. maïstre.

Meistrie v. maïstre.

meistrie v. maisti

Meited v. meie.

Meiteier v. meie.

Meix v. manoir.

Mel v. miel.

Meliorer v. mialdres.

Mellee v. meslee,

Meller v. mesler.

Melesme v. mialdres.

Mellour v. mialdres.

Melx, melz v. mialdres.

Membre I, 190, membre; membrum; vb. comp. demenbrer, demembrer I, 107. 180, démembrer, écarteler, mettre en pièces, démolir; d'où par le part. prés. desmembrance, démembrement, action de démembrer, écarteler, couper.

Membré v. membrer.

Membreit v. membrer.

Membrer, menbrer, manbrer, rappeler à sa mémoire, se ressouvenir; de memorare; de là aussi l'adjectif membreit, membré, menbré, manbré I, 166. 333, prudent, bien avisé, renommé; subst.membrance, souvenir, souvenance; remembrer, remembrer I, 124. 181, remémorer, se rappeler, se souvenir, se ressouvenir; remembrance II, 2, ramembrance I, 75, méneire, souvenance, commémoration, ressouvenir; remembrament, remembrement, ressouvenir. Memorie, memoire, memore, mimoire I, 104. II, 155. 173, mémoire (propr.

et fig.); sentiment, sens, esprit, de memoria.

Memme v. meisme.

Memoire v. membrer.

Memore v. membrer.

Memorie v. membrer.

Men r. s. du pron. pos. mis, v. mes III.

Men (le), mien; forme men, mon, employée avec l'article. V. mes III. et mien.

Menace, menache, manache, menace; de minaciae (dans Plaute) pour minae; de là menacer, menasier I, 232, menachier, manacer I, 344, manacher II, 262, menacer, gourmander.

Menacer v. menace.

Menache v. menace. -

Menachier v. menace.

Menaide v. manaider.

Menaie v. manaider.

Menandie v. manoir.

Menantie v. manoir.

Menasier v. menace.

Menbré, menbrer v. membrer. Mene 1. p. s. prés. ind. de mentir, I. 216.

Menconge v. mentir.

Mendie, d'abord s. s. et p. r. mendis, puis forme constante: mendiant, pauvre, misérable, vil, trompeur, fourbe; prov. mendic, ital. mendico, esp., port. mendigo; de mendicus; mendistict, mendisted I, 191, mendicité; mendicitas.

Mendis v. mendic.

Mendisted v. mendic.

Mendistiet v. mendic.

Mendre v. menre.

Meneor v. mener.

Mener I, 70, 3. pers. s. prés. ind. maint 135, moinet I, 183, puis maine II, 371, 3. pers. pl. mainent, moinent, I, 366, prés. subj. moigne I, 284, maine II, 339, conduire, mener, emmener; régir, gouverner; de minare, stimuler par des menaces ou d'autres moyens, puis avec le sens de ducere, deducere, au lieu du latin classique minari (DC. s. v. minare). N'estre pas mene à qqc. II, 93, n'être pas réduit au point de . . .; mener à pis, mener son engin, mener joie, dolor, etc. Subst. meneres, meneor, meneur, conducteur. Cfr.Rayn.L.R.menaire. Comp. amener, amenier I, 176. 135, amener, guider, conduire(formes amaint, amaine, amoine, ameinnent I, 175, 177. II, 54, 106; amoneie part. pas. II, 71); subst. amenee, action de conduire, entrée solennelle; de là amenage, voiture, action d'amener, sorte de service dû au seigneur par le vassal; ramener, remener I, 160. II, 84. 304, ramener, remener, reconduire; - enmener II, 288; mais il se trouve le plus souvent séparé: en . . . mener I, 268, en, conservant sa signification adverbiale primitive; - demener I, 309. II, 316. mener, conduire, guider, agiter, secouer, produire, manifester, faire éclater, tenir, traiter, en user, tourmenter; se demener II, 22; - malmener, maumener, maltraiter, tourmenter, conduire mal, insulter, injurier; permener I, 332, mener, conduire. Notre substantif mine, air, manière, est de la même racine, et il s'est sans doute dit d'abord de la tenue extérieure. Cfr. prov. mena, manière, façon, qualité; vb. menar.

Meneres v, mener.

Menestier v. mestier.

Menestrales v. mestier.

Menestrel v. mestier.

Menestreus v. mestier.

Menestrier v. mestier.

Meneur v. menre.

Mengier v. manger.

Menjuer v. manger.

Menjust de menjuer, manger.

Menniere v. main.

Menoir v. manoir.

Menoie v. monoie.

Menois v. manes et II, 304.

Menor, menour v. menre.

Menre, manre, mendre, meindre. menor, menour, meneur, menur I. 104 et suiv., moindre, plus petit, inférieur; minor; meindre d'aage, mineur; de là amanrir, amenrir I, 53, amoindrir. diminuer; cfr. dans le Dig. minoro; moens, meins, mains, moins II, 306; à tot le mains II, 306, tout au moins; merme I, 106, petit, moindre: pour la forme cfr. arme de anima: de là mermer I, 106, diminuer, décroître, amoindrir; comp. amermer, diminuer, affaiblir. Cfr. Rayn. L. R. IV. 198. 9 et ajoutez aux formes citées l'esp. merma, diminution, ital. marmaglia, gens de rien, français marmaille; dans le patois de Côme marmêl, petit doigt.

Mensonge v. mentir.
Menteires v. mentir.
Menteivre v. menter.
Menteor v. mentir.

Menter, faire ressouvenir; de mens. On trouve t. II, p. 15, l. 5 un exemple de ce verbe. C'est par erreur qu'il a été placé là; je prie le lecteur de vouloir bien le retrancher. Comp. dementer, desmenter, plaindre, lamenter, gémir, se démener comme un insensé, tourmenter; il s'employait ordinairement comme verbe réfléchi. De mente habere, ad mentem habere, on forma mentevoir, mentoivre, menteivre, amentevoir, amentiveir, amenteivre, amentoivre d'où ramentevoir, etc., t. II, p. 12 et suiv., rappeler à la mémoire, faire ressouvenir; de là ramenterres, ramenteor, celui qui donne un avis, qui fait ressouvenir. Cfr. Rayn. L. R. IV, 203 mentaure.

Mentevoir v. menter. Mentierres v. mentir.

242

Mention I, 48, mention; mentio. Cfr. menter.

Mentir, mentir, faillir, manquer; subst. mentierres, menteires, menteor I, 77, menteur; de mentiri. Ne mentir de mot II, 146. Menzonge I, 390, mensonge, mencunge, menconge, mencongne II, 269. 286. 382, mensonge; de mentitio (en prov. mentizo Rayn. L. R. IV, 205), avec une terminaison formée d'après le synonyme chalonge, comme le dit M. Diez 2, 245. Ce mot était autrefois fém., v. Dol. p. 273, 274, Chast. III, 145, M. d. F. fabl. p. 262, etc. Comp. desmentir, démentir, donner un démenti, contredire, fausser; desmentement, démenti.

Mentoivre v. menter.

Menton, mentun I, 128. 194. II, 121, menton; prov. menton, mento, ital. mento: de mentum.

Menu v. menut.

Menuement v. menut.

Menuisier v. menut.

Menuit v. menut.

Menur v. menre.

Menusier v. menut.

Menut, menuit, menuII, 230.366, menu, petit, mince, fin; souvent employé dans la locution menut et souvent I, 387 pour ajouter à l'idée de quantité, rapidité, fréquence; du reste, menut à lui seul a quelquefois cette signification; menuement, en menu, souvent. Menut de minutus, d'où menusier, menuisier (=minutiare), amoindrir, diminuer, subdiviser, couper; comp.amenuiser,amenuisierII, 361, amoindrir, diminuer, morceler, réduire; s'amenuiser, se faire petit, s'amoindrir, se rabaisser; d'où amenuissement II, 360, diminution, réduction, amoindrissement. Notre subst. menuisier vient de menuisier, amoindrir.

Menzonge v. mentir. Meour v. magne.

I. Mer, mier II, 240, pur, vrai, fin; ordinairement en composition avec or: ormier, ormer I, 291, i. e. or pur. Dér. de merus. De là esmerer (= exmerare), affiner, épurer, polir.

II. Mer, meir, mier I, 263. II, 142. 382, mer; mare; marine, mer, bord de la mer, plage; v. DC. marina; marin, de mer, marin; marinus; d'où marinel, s. s. et p. r. marineaus, marin, marinier; - maronier, maronnier II, 387. A. et A. 2625. 7, marinier, matelot, batelier; pirate, corsaire, pour marinier avec le changement fréquent de l'i en o? prov. marinier, ital, mariniero: ou bien dér. directement de mare par l'intermédiaire du subst. maron? qui doit avoir eu une signification autre que celle indiquée par Roquefort sans preuve aucune. Marenne, terre sur le bord de la mer; de maritima. Comp. oltremer I, 153, outre-mer; oltremarin, outre-marin, d'outre-mer. Variantes d'oltre v. s. v.

Merc v. marche.

Merch v. marche.

Merchi v. mercit.

Merchiable, merchiablement v. mercit.

Merchier, marquer v. marche.

Merchier, crier merci v. mercit. Merci v. mercit.

Merciable, merciablement v. mercit.

Merciaule v. mercit.

Mercier v. mercit.

Mercit, merci, merchi II, 234. 345. 355, merci, grâce, miséricorde, pardon, pitié, compassion; de merces, qui dès les premiers temps du moyenâge avait pris la signification indiquée; rendre merci, remercier, rendre grâces; crier, prier merci, demander grâce, pardon, implorer miséricorde, s'avouer vaincu, coupable; trouver merci, trouver grâce; la vostre merci, sauf votre

grâce ou votre respect, révérence parler. Delàmercier, merchier, crier merci, supplier, rendre grâces, remercier, recevoir à merci, faire grâce; de là remereier; amereier, remercier, rendre grâces. Merciable, merchiable, merciaule, bon, miséricordieux, compatissant; mericablement, merchiablement I, 292, avec pitié, compassion, sensibilité, en suppliant.

Mere, meire, miere II, 167, mère; prov. maire, ital., esp., port. madre; mater; marastre II, 239, marâtre, belle-mère; matraster. Les mots avec cette terminaison aster: parastre, filiastre, frerastre, sorastre, qui, dans le principe, ne désignaient que la parenté, l'alliance, prirent peu à peu une signification péjorative, et par opposition à la méchante marâtre, on donna hypocoristiquement à la bonne marâtre le nom de belle mère, c.-à-d. dans le sens primitif de bellus, cher, chère mère, et ainsi des autres.

Mereau, mereaus v. matras. Merel, merelle v. matras. Meresle v. matras.

Meriaus v. matras.

Merir I, 74, reconnaître, payer, récompenser de, rendre la pareille; de mereri, merere (v. DC. s. v.). Dieus le vos mire, Dieu vous le rende, vous en récompense. Proprement il faudrait miere, dans cette formule (cfr. subj. fiere I, 337), mais l'usage fréquent qu'on en faisait aura occasionné la suppression de la diphthongue. Merir, comme de très-bonne heure dans le latin, gouverne le datif de la personne et l'accusatif de la chose: Si lor mirerai cest travail, Ben. v. 9713. Gentilz Dame, Dieux le vos mire, R. d. C. d. C. v. 6749. Merite I, 103. 124.II, 131.205.365. mérite, récompense, bienfait, bonté, grâce; meritum. Merite, prov. merit, merite, esp., ital., port. merito, était

plus souvent du genre féminin que masculin. De meritare, vient meriter. mériter, récompenser, rendre un bienfait.

Merite, meriter v. merir.

Merker v. marche.

Merme, mermer v. menre.

Merquier v. marche.

Merre v. marer.

Mers s. s. et p. r. de merc, v. marche.

Mervaument v. merveille.

Merveillable v. merveille.

Merveillance v. merveille.

Merveille, mervoille, merville, merveille; du pluriel mirabilia, choses merveilleuses. Merveille s'employait absolument dans le sens de à merveille, d'une manière merveilleuse I, 331.59. 83, quoiqu'on trouve aussi à merveille I, 265. II, 71; et, dans les deux cas, merveille est, pour l'ordinaire, au pluriel. Se donner ou avoir merveilles, s'étonner, être surpris; estre merveille I, 155. 215, ib.; faire merveilles I, 59, De la merveiller, mervoiller, merveilher, merviller II, 337. 388. surprendre, étonner, être surpris; admirer, émerveiller, éblouir; comp. esmerveiller, esmerviller I, 193.196. 366, émerveiller, être surpris, admirer; d'où esmervillement I, 213. M. s. J. 478, action de s'émerveiller, admiration; merveillos, mervilhos, mervillous, merveillus, merveillous, mervoillos, merveilleus II, 319, étonné, surpris, merveilleux; hautain, fier, insolent; estre mervillous de ggeh. I, 267; adv. mervillosement, merveillosement, mervaument, merveilleusement, d'une manière merveilleuse: -merveillable, mervoillable, étonnant, surprenant, admirable. Cfr. mirer.

Merveiller, merveilher v. merveille.

Merveilleus v. merveille.

Merveillos, merveillosement v.

Merveillous v. merveille.
Merveillus v. marveille.
Mervillos v. merveille.
Mervillous v. merveille.
Mervoillable v. merveille.
Mervoille, mervoiller v. merveille.
Mervoilles v. merveille.

I. Mesl, 96. II, 303, forme invariable, mets, plat; ital. messo; de missum; comp. entremes I, 163, entremets. L'orthographe constante mes, très-rarement mas à la rime, et plus encore l'italien messo, prouvent que M. Diez et ceux qui l'ont imité, ont eu tort de rapporter mes au goth. mats, ahal. maz, aliment. Le t de la forme moderne a été introduit plus tard, sans doute ponr rapprocher mes du verbe mettre, lorsque l'on ne comprit plus l'ancienne orthographe fort correcte. Cfr. mettre part. passé.

II. Mes, messager; de missus (mittere); d'où mesage, message, message, message, messager G. d. V. 76. 1283.1155.3411. O. d. D. 3548; et d'ici messagier, mesagier, mesagier, messager, qui, dès le milieu du XIIIe siècle, avait fini par remplacer presque exclusivement mesage dans sa 2e signification; messagerie, message, mission, commission. Cfr. metre part. passé.

III. Mes I, 139 pron. pos. 1. pers. suj. s., rég. pl. m., s. et r. f. pl. nion, mes; ainsi de meus et pour meos, meas; mon r. s. m., mon; meum; ma, mai, s. et r. f. s., ma; mea; mei s. pl. m., mes; mei; quant à mui, c'est sans doute une forme faite d'après le latin tui, sui; mei ne permettant aucune autre forme que mei en Bourgogne, et sui, tui y étant en usage. L'e muet picard valant l'a primitif bourguignon et non pas notre e muet, partout où e est primitif en Bourgogne, il est remplacé, dans le picard, par i (I, 123); de là

les formes picardes mis, me, équivalentes de mes, ma; et mi pour mei, avec une forte contraction, men de meum avec rejet de l'u; u pour o en Normandic, d'où mun pour mon, anglonormand moun.

Mes adv. et conj., v. venir.

Mes v. manoir.

Mes, me les I, 134.

Mesage, mesagier v. mes II.

Mesaige, mesaigier v. mes II.

Mesaise v. aise.

Mesaisie v. aise.

Mesaler v. aler.

Mesavenir v. venir.

Mesaventure v. venir.

Mescaver v. meschief.

Meschaance v. chaor.

Mescheance v. chaor.

Mescheoir v. chaor.

Meschever v. meschief.

Meschief, mescief, s. s. et p. r. meschies, mescies, de la particule mes et de chief = caput, ainsi proprement issue malheureuse: malheur, mésaventure; vb. meschever, mescaver, essuyer un malheur, échouer dans un projet, perdre, avoir de la mauvaise fortune: Mais no crestientes durement mescava (Ch. d'Ant. I, p. 40). Dans une note sur ce vers, M. P. Pâris confond, comme cela est arrivé le plus souvent, mescheoir et meschaver, qu'il rapporte bien fautivement avec DC. à la 3° conj. meschavoir, meschevoir. DC. s. v. mescadere.

Meschies v. meschief.

Meschien, meskin, mescin (mesquin), pauvre, misérable, chétif; faible, délicat; de l'arabe meskin, pauvre, misérable, comme l'indique Raynouard, qui écrit mezquin, au lieu de meskin. De la signification faible, délicat, on dériva le substantif meschin, mescin, meskin, jeune homme; meschine, mescine, meskine II, 191, 352.369,

jeue fille, demoiselle. Meschin et meschine dévoloppèrent aussi les significations valet, servante, domestique, maîtresse, concubine; meschine de mestier, comme femme de mestier, fille publique. Enfin meschine se prit pour enfant du sexe feminin. De là mescinage, meschinage, service, condition de celui qui sert.

Meschinage v. meschin.

Meschine v. meschin.

Mescief, mescies v. meschief.

Mescin, mescinage v. meschin.

Meseine v. meschin.

Mesconoistre v. conostre.

Mesconter v. conter.

Mescreance v. croire.

Mesereant part. prés. de mescroire.

Mesereu, mescreuz v. croire.

Mescroire v. croire.

Mesdire v. dire.

Mesdisant v. dire.

Meseaus v. mesel.

Mesel (meseaus, mesiaus) II, 170, fém. mesele, lépreux, ladre; mesellerie, léproserie et lèpre (v. Roq. s. v.); de misellus. DC. miselli.

Mesele v. mesel.

Mesellerie v. mesel.

Meserrer v. erre.

Mesestance v. steir.

Mesfait, mesfet v. faire.

Mesgnee v. manoir.

Meshui II, 297.

Mesiaus v. mesel.

Mesire v. sendra.

Meskeanee v. chaor.

Meskin, meskine v. meschin.

Meslee v. mesler.

Mesler, medler, metler, meiller, meller I, 264. 268. II, 61. 319, mêler, brouiller, mettre en confusion, mettre mal ensemble, se disputer, en venir aux maius; lmâ. misculare, de miscere; tot mesle mesle II, 257, tout pêlemêle; dans Ben. II, 4433 on lit mesle

pesle; subst. meslee, medlee, meillee, mellee I, 79. 136. II, 242, foule, troupe, multitude, querelle, dispute, combat; dér. meslieus, querelleur, brouillon; et entre autres encore notre mélange, qui resta longtemps féminin, avec la même suffixe que louange, etc.; comp.entremeller II, 384, entremêler.

Meslieus v. mesler.

Meslin v. mascle.

Mesne v. manoir.

Mesoan, mesouan v. an et II, 275.

Mesonete v. manoir.

Mesparler v. parole.

Mesprendre v. prendre.

Mesprisement v. preis.

Mesprisier v. preis.

Mesprison v. prendre.

Mesprisure v. prendre.

Mesproison v. prendre.

Message v. mes II.

Messagerie v. mes II.

Messagier v. mes II.

Messe, messe; de missa est sc. concio. V. DC. s. v. missa.

Messervir v. serf.

Messire v. sendra.

Mestier, menestier, mestir II, 59. 335, métier, office, emploi, ministère, besoin, service, usage, utilité; prov. menestier, mestier; de ministerium, v. DC. s. v.; estre et avoir mestier I, 258, b. et d'autres exemples I, 112. 195. 215. 232. 238. 242. 250. 253. 258. 263. 271. 286. 327. 380. 397, etc.; n'i a mestier, il est inutile, il ne sert de rien; le mestier Dieu ou le saint mestier I, 375, service de Dicu, saint ministère, messe, cérémonie; - de là menestrel, menestreus II, 108, plus tard menestricr, lma. ministerialis, homme attaché au service de gqn., serviteur de la maison, puis ouvrier, artisan, chanteur, joueur d'instruments: Dous demeiscles menestrales vindrent devant le rei Salomun, Q. L.d. R. III, 235 (tunc venerunt duae mulieres meretriees ad regem . . .).

Mestir v. mestier.

Mestraire v. traire.

Mestre, mettre v. metre.

Mestre, maître v. maïstre.

Mestreier v. maïstre.

Mestrie v. maïstre.

Mestrise v. maïstre. Mestroier v. maïstre.

Mesure I, 73.194.293, mesure, modération, raison, sagesse, règle; de mensura; mesurer, mesurier I, 293, II, 42, mesurer, régler, comp. amesurer II, 268, régler avec mesure, proportionner, être plein de mesure, être prudent, adoucir; du part. passé l'adv. amesureement, raisonnablement, modérément, convenablement; — desmesure, excès, désordre, outrance, injustice; desmesurer II, 117, désordonner, excéder, dérégler, débaucher; part. passé peu sage, inconsidéré, excessif, outré, prodigue, libertin; — moison, mesure, forme; de mensio.

Mesurer, mesurier v. mesure.

Mesvoir v. veoir.

Met v. maie.

Metre, mattre, maitre, mestre II, 174 et suiv., mettre, poser, placer, déposer, établir, employer; traduire; mettre jus II, 178. R. d. l. V. 78, mettre bas de cheval; mettre jus l'oreille II, 178; mettre sus ou sur II, 178.175. 130. I, 109; metre en ne II, 179; metre à un II, 179; comp. demetre Il, 179. I, 117, d'où ademetre II, 179; subst. ademise R. d. l. V. 139, exception, délai, retard; esdemetre II, 180; enmetre II, 180; entremetre II, 180; malmetre, maumetre II, 180; prometre, prametre II, 181; subst. promesse, pramesse II, 132, promesse; promittere, promissus; prommission terre de) II, 380, terre promise, promissio; comprometre, compromettre, engager; compromis I, 241, compromis; compromittere, compromissum; trametre I, 289. II, 129. 140, transmettre, envoyer; ménager; au part. passé souvent affaiblissement de l'a en e, d'où la forme tremis; transmittere; remission I, 125, rémission; remissio.

Meudre v. mialdres.

Meiir v. maür.

Meure v. more.

Meurier v. more. Meürtet v. maür.

Meus, meuz v. maildres.

Meute v. movoir.

Meuture v. moldre.

Mex, mieux v. mialdres.

Mex, métairie v. manoir.

Mex conj. v. mais et II, 384.

Mez v. manoir.

Mezine v. meie II.

Mi, demi v. meie I.

Mi pron. pers. rég. ind. et des prép. I, 121. 123, moi; de *mi* pour *mihi*; rég. dir. en Picardie I, 123. 124, me, moi.

Mi s. pl. m du pron. pos. mis, v. mes Miadres v. mialdres. [III.

Mialdres, mioldres, mieldres, mildre, miaudres, miadres, mioudres, mieudres, meidre, meaudres, meudre, meillor, meilhor, meilleur, millor, milleur, meillur, mellour I, 103. 104. 107 adj. comparatif, meilleur; melior; avoir du meilleur, avoir le dessus, être le plus fort; de là vb. comp.amieldrirI,104,rendre meilleur, améliorer; - de meliorare dér. meliorer.meillorer, améliorer, rendre meilleur, comp. ameliorer; - adv. miels, mielz, miez, mieus, mieuz, miex (mielx); melz, meuz, meus, mex (melx); meilz; mils, mius, mis, mix (milx); miols, mious, mios, miox; mials, miaz, miaus, miauz, miax; muelz, muez; meaus, meax, II, 305. 6, mieux; melius; - superlatif mellesme I, 106.

247

Mials v. mialdres. Miaudres v. mialdres. Miaus, miauz v. mialdres.

Miax, miaz v. mialdres.

Miche v. mie.

Mie, mi v. meie I.

Mie, médecin v. meie II.

Mie I, 286, mie, miette; mica; ital., prov. mica, miga; servant à renforcer la négation II, 333, 3°; vb. dér. comp. esmier Q. L. d. R. 388.406, mettre en miettes, briser, écraser. De mica dér. aussi miche, miche, v. DC. s. v.

Miecine v. meie II.

Miedi v. dis et cfr. meie I.

Miel, mel I, 149, miel; mel; esp. miel, prov., port. mel, ital. mele. Cfr. micz.

Mieldres v. mialdres.

Miels v. mialdres.

Mielx, mielz v. mialdres.

Mien I, 139. 140. Ce pronom dér. de meum avec une diphthongaison fort régulière, ou mieux l'on a d'abord eu men dont l'on a diphthongué l'e avec i, ce qui permettrait de supposer que mien a été créé en Picardie. La forme picarde men (v. mes), et l'emploi de men, mun avec l'article, pour le mien, donnent la plus grande vraisemblance à cette opinion. On pourrait aussi dér. mien de mi avec la suffixe en = anus. et comparer ancien, devantrain, etc. Cependant je rejette cette dernière étymologie, parce que: 1) avec un adjectif en anus, on aurait eu, comme partout, une forme féminine, et le manque de féminin est bien constant dans le principe: le souvenir de l'origine de mien fit sans doute rejeter ce féminin; 2) mi et anus n'auraient damais pu produire le normand men, correspondant du mien pieard-bourguignon; 3) tuen, suen, dérivent sans aucun doute et fort régulièrement de tuum, suum, et cette analogie parle en faveur de mien=men diphthongué. Cfr. en outre meie III., seie, teie, où l'on voit des procédés semblables à celui que je viens d'expliquer.

Mienuit v. nuit et cfr. meie I.

Mier. pur v. mer I.

Mier, mer v. mer II.

Miere v. mere.

Mieudres v. mialdres.

Mieue v. meie III.

Mieurre v. moldre.

Mieus, mieuz v. mialdres.

Miex v. mialdres.

Miez, mies, hydromel; lmâ. mezium, traduit par DC. hypocras et sorte de bière; ahal. medo, meto, metu; holl. mede, mêe; anglo - saxon medo, meodo. V. Dief, G. W. II, 72, § 6. Cfr. miel.

Miez v. mialdres.

Mignot R. d. l. V. I, 130, mignon, joli, délicat, agréable; adv. mignotement II, 201, mignonnement, joliment, agréablement; de là mignoter; même famille que mignon, mignard, etc.; du gallois mîn, petit, joli, ou de l'ahal. minnia, amour; suéd. minna, aimer? Gn semble parler en faveur de la seconde étymologie.

Mil, mile, milleI, 111, mille, mil; mille; millesme, millième; subst. millésime; millesimus; milliaire I, 120. millésime; millième année; milliarius.

Mildre v. mialdres.

Mile v. mil.

Mille v. mil.

Millesme v. mil.

Milleur v. mialdres.

Milliaire v. mil.

Millor v. mialdres.

Mils v. mialdres.

Milsodor, milsoudor, missoudor, misodor, coursier de prix, cheval de bataille; prov. milsoldor; de mille solidorum, sc. caballus.

Milsoudor v. milsodor.

Milx v. mialdres.

Mime v. meisme.

Mimoire v. membrer.

I. Mine, mine, minière; en prov. mina et mena; en ital., esp. et port. mina; miner, miner, creuser; de là mineur II, 177, mineur; minière; minéral, minerai. On a fait remonter cette famille de mots au latin minare (DC.), en roman menare; mais pour établir cette dérivation, il faut partir du sens figuré. Ainsi minare consilium, dans la basse latinité, signifiait préparer un coup, d'où l'on aurait mine= dessein secret, complot, conduit secret pour miner les murailles d'un lieu fort, mine (excavation souterraine pour tirer le minéral). Cela serait très-artificiel et la conservation de l'i radical, au lieu de l'e roman, ne s'explique guère plus plausiblement, c'est-à-dire que l'i aurait été maintenu pour différencier miner de mener. M. Dief. Celt. I, 71, c., après avoir fait observer que les Celtes ont connu de bonne heure l'exploitation des mines, dérive mina du celtique. De toutes les formes celtiques qu'on peut citer pour appuyer cette dérivation, il n'y a que le gallois méin qui soit admissible; mais, afin d'arriver à une certitude, il faudrait fixer en quel rapport méin se trouve avec l'anglais et le roman mine, mina.

II. Mine, mine, mesure de capacité; mina; emine, hémine, mesure de capacité et de superficie; cfr. DC. hemina; hemina (ἡμίνα); d'où eminage, aminage, amenage I, 222. droit sur les grains mesurés à l'hémine, et par extension lieu où l'on mesurait les grains, halle aux grains, signification qui s'est conservée dans quelques provinces.

Miner v. mine.

Mineur v. mine.

Ministre v. ministrer.

Ministrer, administrer, servir, secourir; ministre II, 93, ministre, ser-

viteur; de ministrare, minister; comp. aministrer II, 69, administrer, aider, fournir; aministration I, 180, administration, gestion. Cfr. mestier.

Mioldres v. mialdres.

Miols v. mialdres.

Mios v. mialdres.
Mioudres v. mialdres.

Mious v. mialdres.

Miox v. mialdres.

Mirabilous v. mirer.

Mirable v. mirer.

Miracle v. mirer.

Mire v. merir.

Mire, médecin v. meie II.

Mireor v. mirer.

Mirer, guérir v. meie II.

Mirer II, 390, prov. mirar, contempler, admirer, voir, mirer; mirari; comp. remirer II, 381, regarder, admirer, contempler; subt. remire II, 145, relâche, répit; mirable Ben. 14958, admirable, merveilleux; mirabilous II, 356, merveilleux; cfr. merveille; mireor, miroir, propr. miratorium, a verbo mirari, quia in eo miramur nostram effigiem; — miracle II, 42, miracle, merveille; miraculum.

Mirie v. meie II.

Mis pron. pos. picard v. mes III. Mis v. mialdres.

Mise I, 104. II, 147, arbitrage, sentence d'arbitres; enjeu, gageure; lmâ. misa v. DC. s. v.; misieres, miseres, miseres, misere I. 77, celui qu'on a chargé de suivre et exécuter une affaire, arbitre, juge, expert. Cfr. metre, mes.

Miseor v. mise.

Miseration v. misere.

Misere I, 106, misère, malheur; miseria; miserin I, 177, malheureux, misérable; propr. miserinus; miseration I, 83. 278, commisération; miseratio; misericors, miséricordieux; misericors (misereo-cor); misericorde

MIS 249 MOI

I, 125, miséricorde, pitié, compassion; sorte de poignard; misericordia, v. DC. s. v. et Rog.

Miseres v. mise.

Misericorde v. misere.

Misericors v. misere.

Miserin v. misere.

Miesieres v. mise.

Misme v. meisme.

Misodor, missoudor v. milsodor.

Mitan, moité, milieu; mot qui existe encore dans presque tous les patois, en Franche-Comté moitan, wallon mitan, etc. M. Grandgagnage s. v. dérive mitan de l'ahal. mittumo (medius). De là mitanier, métayer, fermier. Cfr. moitoier s. v. meie. Notre mitaine appartiendrait-il à cette famille? Mitaine est un gant où il n'y a qu'une séparation, pour ainsi dire gant séparé en deux moitiés.

Mitanier v. mitan.

Mite, chat; onomatopée; d'où les dér. mitou, matou; et le comp. chatte-mite; cfr. ital. micio, micia, esp. micho, miza, allem. miez, mutz. Remarquez l'ancien proverbe: Se l'une est chate, l'autre est mite, R. d. Ren. I, 6 v. 144, pour exprimer une égalité de sentiments, de caractère.

Miue v. meie III.

Mius v. mialdres.

Mix v. mialdres.

Modre v. moldre.

Moe v. meie III.

Moens v. menre,

Moensnet v. naistre.

Moi, muid v. mui.

Moi pron. v. me.

Moie, mienne v. meie III.

Moie, meie, meule, monceau; de meta; moilon, muillon Ben. 22064, meule (de foin); dér. de metula. Mais outre ce moilon, encore en usage dans plusieurs provinces, on trouve mulon II, 311, lat. moyen-âge mullo (Ordéric Vi-

tal), et quelques patois ont conservé mule et mulon. Ce mule = à notre meule, d'où mulon, n'est qu'une autre dérivation de metula: meule, comme seule, reule et rule, neule, de saeculum, regula, nebula; et les dialectes qui aimaient les formes grêles, comme le normand, ont employé mule pour meule. C'est précisément en Normandie et sur les confins de cette province qu'on rencontre mullo, mule, mulon, mulot. Meule ne saurait dériver, pour l'idée, ni de moles ni de mola, comme on l'a proposé.

Moieme v. meisme.

Moien v. meie I.

Moienneor v. meie I.

Moienneres v. meie I.

Moieu, moyeu; de modiolus, dim. de modius, prov. muiol.

Moigne, moine v. monstier.

Moigne v. mener.

Moignon I, 183, main ou bras mutilé, ce qui reste d'un membre coupé. Ce mot est probablement celtique, on le trouve sous la forme simple moñ, mouñ, dans le breton; toutefois les autres langues celtiques ne le connaissent pas.

Moilier, moillier, mullier, muller, moullier I, 130. 214. 254. 264. 369, femme, épouse; mulier.

Moillier, mouiller v. mol.

Moillier, femme v. moilier.

Moilon, meule v. moie.

Moilon II, 226, moellon; dér. de mutilus; répondant à l'esp. mojon, sard. mullone, borne, amas, prov. molon, amas, tas. On trouve mutuli dans la Loi des Rip. pour signifier les monceaux de terre servant de bornes. Saumaise dér. moilon de moelle, medulla, parce que, dit-il, le moellon sert de remplissage dans un mur, comme la moelle au milieu des os. Tout cela est bel et bon, mais autrefois moellon répondait à peu près. à ce que nous ap-

250

pelons pierre de taille (brute), et aujourd'hui encore il a ce sens en certains endroits. Ainsi moellon a d'abord signifié pierre coupée, sans façon, mutilée, tronquée, d'où l'idée de borne en espagnol. Cfr. l'allem, bruchstein.

Moinaus v. moisson I.

Moine, moine v. monstier.

Moinent v. mener.

Moinet v. mener.

Moins v. menre.

Mois, meis I, 48, mois; mensis; des mois, de longtemps.

Moisnel v. moisson I.

Moison v. mesure.

I. Moisson I, 306, moissun, moisnel, moinaus, moineau; dérivé, selon les uns, de moine, c.-à-d. petit moine, parce qu'il est appelé solitarius dans la Bible; selon les autres, de l'ahal. mez, moineau; mais ces étymologies ne satisfont pas à la forme. Cfr. le vallou mohon. Moisson, d'où moissonel et contracté moisnel, dérive du latin musca. Cfr. l'allem. musch, musche, muschel, noms de plusieurs petits oiseaux, affiliés à moucheron. Cfr. encore dans Roq. les formes mousson, muskeron, Grandgagnage mohon, et Grimm III, 362.

II. Moisson, moisson; moissoner I, 329, moissoner; de messio.

Moissoner v. moisson II. Moissun v. moisson I. Moitaier v. meie I. Moitie, moitiet v. meie I. Moitoier v. meie I.

Mol, mou I, 129, f. mole II, 44, mou, tendre, souple; subst. le gras de la jambe, d'où notre mollet; de mollis; d'ici moillier, moller, mollier, muiller, moullier I, 397, mouiller; proprem. molliare; comp. amolier, amoloier, amoleier II, 268, adoucir, amollir; ital. mollare, céder; amollare, mouiller; moliere, terrain maréca-

geux, — molece I, 82, mollesse, souplesse; de mollitia.

Moldre, molre, morre, more, maurre, maure, modre, maudre, mourre, mieurre II, 181 et suiv., moudre, émoudre, aiguiser, broyer, briser; molere; prov. molre, esp. moler, comp. esmoldre II, 182, émoudre, affiler, aiguiser; molture, meuture I, 253, propr. molitura; molin I, 51, moulin; de molina pour mola, v. DC. s. v. et les Dict. lat.; de là molnier, molinier, mannier I, 298. II, 272, meunier; vb. moliner, tournoyer; comp. remoliner, se tourner en cercle, tournoyer.

Mole v. mol.

Mole, moule; prov. molle, ital. modano, esp., port., avec renversement du l, molde; de modulus; vb. moler, moller Fl. et Bl. v. 574, mouler, former, cfr. escavi; estre molé à..., être fait pour...

Molece v. mol.

Moler v. mol.

Moleste I, 409. II, 162, embarras, empêchement, opposition, tourment, inquiétude; molestia.

Moliere v. mol.

Molin v. moldre.

Moliner v. moldre.

Molinier v. moldre.

Moller, mouler v. mole.

Moller, mouiller v. mol.

Molnier v. moldre.

Molre v. moldre.

Molt v. mult.

Molteploier v. mult.

Molton, multun, mouton, muton, mutun, moton I, 174. II, 299, mouton; en picard monton, ital. montone, à Venise moltone, cat. molto, prov. molto, mouto, moto. Toutes les langues romanes donnent à ces mots la signification que nous donnons à mouton, et les gloses de Schelestadt disent déjà multones et verveces. Wideri (moutons) p. 358, 34. Cependant les Q. L. d. R. traduisent souvent aries par multun; p. ex. dans l'exemple cité I, 174, le texte latin porte bovem suum et arietem; au livre III, p. 141, l'um sacrifiout un buef e un multun, immolabat bovem et arietem. Les langues celtiques ont mols dans un dictionnaire cornouaillais du XIIe siècle conservé au Musée britannique; anc. irlandais molt, gallois mult, breton maout; mais on ne trouve dans le celtique aucune racine probable à ces mots. Le latin du moyen-âge multo date du VIIIe ou IXe siècle. De toutes les étymologies proposées jusqu'ici, et malgré la traduction des Q. L. d. R., celle que Caseneuve indique d'une manière douteuse me paraît le plus juste: il dérive molton de mutilus. Il faut alors admettre transposition du l et permutation de cette lettre en n dans le picard et l'italien; cfr. le nouveau provençal mout, mutilé. Ainsi molt aurait été, dans le principe, un adjectif dont on aurait dérivé le substantif molton. Cfr. l'allemand hammel, mouton, de hammeln, mutiler .- Molton était une machine de guerre qui a été appelée depuis bélier.

Molture v. moldre.

Mon pron. pos. rég. s. v. mes III.

Mon adv. II. 306 et suiv.

Moneeaus v. mont.

Moncel v. mont.

Monciaus v. mont.

I. Monde, munde I, 264, pur, net, propre; mundus; monder, munder II, 33, purifier, nettoyer; mundare; mondifier, purifier, nettoyer; desmonder, salir, souiller, contaminer; esmonder, purifier, purger; emundare; remonder, repurifier.

II. Monde, munde, mont, mund, munt, s. s. et p. r. monz, mons, munz I, 72.73, monde, univers, terre, nature; le siècle; mundus; mondain, mundain I, 291, mondain, du monde; mundanus; justice mondaine, juridiction laïque; oevre mondaine, oeuvre mercenaire, travail d'artisan. Cfr. DC. s. v. mundalis.

Monder v. mode I.

Mondifier v. monde I.

Moneer v. monoie.

Moneie v. monoie.

Moniage v. monstier.

Monial v. monstier.

Moniaus v. monstier.

Monjoie, monjoi, petite montagne, colline; — sommet, perfection; — cri de guerre des rois de France. V. DC. Mons gaudii, 2e diss. sur Joinville; Rayn. Gram. comp. p. XIII; Ch. d. R.

Monneste v. amonester.

Monoie, monele, menoie II, 318, monnaie; de moneta; ital. moneta, prov., esp. moneda; d'où moneer II, 177, monnayer, fabriquer, frapper monnaie; propr. monetare.

Mons, monde v. monde II.

Mons, mont v. mont.

Monsigneur v. sendra.

Monstier, mostier, mustier, mouster, mouster, muster I, 50. 196. 221. 290. 304. II, église, cloître; de monasterium; môtie encore aujourd'hui fort en usage dans le patois de Montbéliard, môté en Lorraine; prov. monestier; moine, moigne I, 51. 292. II, 102, moine; prov., esp., port. monge, µórios, ital. monacho, lat. monachus; monial, moniaus adj. c. g. I, 101, monastique; moniage II, 57, 221, vie monastique, profession monastique.

Monstre II, 66, monstre; monstrum.

Monstrer v. mostrer.

Mont, monde v. monde II.

Mont, munt, s. s. et p. r. monz, mons, munz I, 82, cfr. I, 73, mont, montagne; amas, monceau; mons (mont); monter, munter I, 82. 180, 190. 282. II, 110. 262. 398. monter, s'élever; saillir, sauter; absolument monter à cheval; se porter, s'avancer; concerner, toucher, appartenir, avoir de l'importance, importer; propr. montare; dér. montaigne, montagne, muntaine I, 55. II, 70. 73, montagne; propr. montanea; montance, valeur, prix, estimation; monte, munte I, 210, montant, somme, valeur, prix, importance, estimation, augmentation, accroissement, quantité; intérêt, usure; montee, muntee, ascendance; augmentation de prix; cfr. DC. montare; monteor, montoir, escalier, embarcadère; vb. comp. amonter, rehausser, accroître; remonter I, 84, remonter; sormonter, sormunter I, 53. 187, surmonter, surpasser, dominer, vaincre; subst. sormonte, dans l'expression par sormonte II, 384, par surcroît; - dimin. moncel, monciaus, monceaus, amas, tas, monceau, assemblage, troupe; de monticellus; - adv. amont, amunt II, 270; contremont II, 270.

Montance v. mont.

Monte, montee v. mont.

Monteor v. mont.

Monter v. mont.

Monument I, 226. II, 380, monument, témoignage, tombeau; monumentum.

Monz, monde v. monde II.

Monz, mont v. mont.

Moquer II, 259, se moquer de qqn., railler; prov. mochar; du grec μωχῆν, ib. Selon M. Dief. Celt. I, 81 du celtique: kymri mociaw.

Mor, noir, noir-brun, de mōrus; de là morel, moriaus, noir; et notre morelle, espèce de plante.

Mor v. mur.

Morant v. mort.

Morcel v. mors I.

Morchel v. mors 1.

252

Mordre, mordre; de mordere; part. passé mors; comp. amordre, mordre; goûter; amorcer, attacher; part. passé amors, adonné, acharné; remordre I, 355. II, 166, martyriser, déchirer, bourreller, part. remors, aujourd'hui substantif.

Mordre, murdre, murtre, meurtre; mordrir, murdrir I, 60. II, 100. 371, commettre un meurtre, assassiner; murdrissur I, 264, meutrier; de l'anglo-saxon mordhor, homicidium, goth. maurthr, allmod. mord; vb. goth. maurthrjan, φονεύειν, ahal. mudrjan. Notre verbe meurtrir appartient à cette famille.

Mordrir v. mordre.

Moral v. mors II.

Moralite v. mors II.

More, moudre v. moldre.

More, moure, meure, mûre; morum, mora; sorte de boisson composées de raisins et de mûres fermentées, lmâ. moratum, v. R. d. 1. V. 168; morier, morer, mourier, meurier, mûrier; morus.

Morel v. mor.

Morer v. more.

Moriaus v. mor.

Morier v. more.

Morir v. mort.

Morne II, 284, morne; prov. morn; d'un adj. gothique ou ahal. inconnu, de la famille du vb. goth. maurnan, être soucieux, ahal. mornên, moerere, anglo-saxon murnan, anglais morn, lugere.

Morre v. moldre.

I. Mors, morsure; de morsus; de là morsel, morcel, morchel, morsiaus I, 286. II, 112, morceau. Le s a été tout à fait remplacé par c. Comp. amorce, d'où amorcer.

II. Mors, murs, mours II, 204, 268. 362, pl. moeurs, naturel, humeur;

mores: moral, moral: moralis: moralite II, 155, moralité; moralitas.

Mors, mort v. mort.

Mors, part. de mordre, v. mordre.

Morsel v. mors I.

Morsiaus v. mors I.

Mort, mors, morz, mort, trépas; mors (mort); morir, murir, murrir I, 359 et suiv., mourir, tuer, faire mourir, détruire; inf. empl. subst. II, 248; part. passé empl. subst. I, 181, le mort; part. prés. empl. subst. I, 209. 348 al muriant, al morant, à la mort; comp. remorir R. d. S. S. 502, mourir à son tour; - mortal, mortel, morteil, s. s. et p. r. morteis, mortes, mortaus I, 92. 101. 235, adj. gen. com. mortel, qui a mérité la mort, condamné à mort; mortalis; mortalment, mortelment, morteument II, 370, mortellement; mortalite, mortalité, massacre; mortalitas; mortifier, mortifier, faire mourir; mortificare; mortification I, 374, mortification, mort; mortificatio; vb. dér. comp. amortir, et d'après la 1. conj. amorter, amortir, éteindre, étouffer, abattre.

Mortal v. mort. Mortalite v. mort. Mortalment v. mort. Mortaus v. mort. Morteil v. mort. Morteis v. mort. Mortel, mortelment v. mort. Mortes v. mort. Morteument v. mort. Mortification v. mort. Mortifler v. mort. Morz v. mort.

Mos v. mot.

Mosche, mousche, mouske, mousque, mouche; de là moschet, mousket, mouské, émouchet (à cause des points qui couvrent la poitrine de cet oiseau); moschete, mouschete, mouskete, lmâ muscheta, espèce de trait lancé par les machines de guerre; espèce d'arbalète; notre mousquet. G. Guiart II, 333 emploie mouche dans le même sens que moschete. A. mosche se rapporte encore notre moucheter. Guyet avait déjà pensé à la dérivation indiquée ici, Ménage l'adopta, puis la rejeta à tort.

Moschet, moschete v. mosche.

Mostier v. monstier.

Mostrance v. mostrer.

Mostrement v. mostrer.

Mostrer, mustrer, moustrer, monstrer I, 105. 125. 143. 177, montrer, indiquer, faire voir, enseigner, apprendre; de monstrare, avec syncope du n, rétabli plus tard; subst. mostre, plus tard monstre, apparence, exposition; de là mostrement, montre, remontrance, preuve; du part. présent mostrance I, 288, démonstration, action de montrer, remontrance; comp. demostrer, demustrer I, 53. II, 123. 147, montrer, démontrer, désigner, représenter, enseigner; demostrement I, 191, preuve, démonstration, présentation, manifestation; demostrance. demustrance, demoustranche I, 237. II, 137. 319, représentation, démonstration, indication, exhibition.

Mot (mos, moz I, 82), mot; de mutire, muttire, d'où le lmâ. muttum; mot de prise II, 78, son, accord; ne parler mot II, 217; ne soner mot I, 118; ne tinter mot II, 360; mot à ou et mot, avec tous les détails, sans omettre une seule circonstance: de là motir, déclarer, avertir, indiquer. spécifier.

Mote II, 251. 385, tertre, colline, château bâti sur une éminence - levée, digue, - motte. Avant de rechercher l'origine de ce mot, il est bon d'indiquer les significations qu'il a aujourd'hui dans les diverses langues: ital. motta, terre éboulée par suite de

pluies, etc.; esp., port. mota, levée de terre; esp. mota, petit nocud qui reste au drap; franç. moderne motte, petit morceau de terre, bute, petite masse faite avec le tan. Larramendi dér. l'esp, mota, noeud, du basque motea, petit bouton; mais on trouve aussi moet = môt, dans le hollandais, signifiant petite, élévation, tache, faute, qui, avec le bavarois mott, terre marécageuse amoncelée, hollandais mot, débris de tourbe, et le néerlandais mîte, miijt, tas, amas, digue, semblent nous reporter à une origine allemande. L'écossais et l'irlandais mota, mont, montagne, sont des mots empruntés; les formes menit, mynidd, menez sont les autochthones pour mons. On trouve dans le lmâ. meta, mita, mota, et, en présence des significations indiquées, l'on est en droit de se poser la question: Ne faut-il pas réconnaître une double origine à mote dans ses différentes acceptions? Mote, tertre, château fort bâti sur une éminence, se rapporte toujours, comme on peut s'en convainere en voyageant dans nos provinces, à une hauteur en cône isolée. Ne pourrait-on pas admettre, en ce cas, mota = meta, avec aplatissement fort commun de l'ē en o? Pour les autres significations, l'origine allemande satisfait mieux à l'idée primitive.

Motir v. mot.
Moton v. molton.
Mou v. mol.
Moullier, mouiller v. mol.
Moullier, femme v. moilier.
Moult v. mult.
Moure v. more.
Mourier v. more.
Mourre, moudre v. moldre.

Mourre, museau, grouin; prov. mor, morr, morre; esp. morro, tout corps rond, rocher, caillou arrondi; bouche proéminente, signification que

mourre a conservée en Franche-Comté. Ces mots sont sans doute d'origine basque: murua, colline, tas, murrutu, accumuler, entasser, d'où l'esp. moron, colline. Cfr. Moron, nom propre de ville, qui vient de la même source, W.v. Humboldt, über die Urb. H. p. 49.

Mours v. mors II.

Mousehe v. mosche.

Mouster v. monstier.

Mouske, mousket, mouskete v. mosche.

Moustrer v. mostrer.

Mout v. mult.

Mouteplier v. mult.

Mouton v. molton.

Mouver v. movoir.

Movable v. movoir.

Moveir, moyer v. movoir.

Movement v. movoir.

Movir v. movoir.

Movoir, mouvoir, mover, moveir, mouver, movir, muevre II, 30 et suiv., mouvoir, agiter, remuer, ébranler, lever, commencer, se mettre en mouvement, en marche (pour combattre): venir prendre naissance, causer, exciter; être mouvant; relever; de là movement I, 101, mouvement, impulsion; adj. movable, mobile, mouvable; du part. lmâ. movita (movitus) dér. muete, meute, soulèvement, levée pour la guerre, entreprise militaire, sédition, meute (cfr. émeute d'esmovoir); d'où mutin, mutiner, dans lesquels l'u représente une contraction de ue, eu; comp. removoir II, 33; commovoir II, 33, commotion II, 127, commotion, agitation; commotio; enmovoir II, 33 aussi simplement avec le sens de emovoir II, 165; esmovoir II, 33, d'où esmovement, agitation, remuement; promovoir, promouvoir; promovere. Comme l'a fort bien dit Ménage, notre trémousser est un verbe formé du participe transmotus de transmovere, propr. transmotiare; la particule indique la grandeur, l'excès, comme dans tressallir.

Mox II, 268 contraction de mols, v. mol.

Moyen v. meie I.

Moyenneur v. meie I.

Moz v. mot.

Muable v. muer.

Muance v. muer.

Muce v. mucer.

Muceement v. mucer.

Mucer, mucier, muchier, muscer, muscier Q.L. d. R. 338, musser, mussier I, 167. II, 27. 177. 365, cacher; muce, muche, cache, cachette, lieu, secret; muceement, en cachette, secrètement; vallon muchî. Racine l'ahal. muzjan, dolose agere? Cfr. Grandgagnage s. v. muchî.

Muche v. mucer.

Muchier v. mucer.

Mucier v. mucer.

Muelz v. mialdres.

Muement v. muer.

Muer I, 66. 220. II, 33, 48, changer, transformer, transporter, déplacer; muer; de mutare; ne pooir muer ne, ne pouvoir ne pas; ne pooir muer que ne, ib.; mue, lieu de retraite, prison, cage; muier et muiez, muez I, 90, qui a passé la mue; muement et muance I, 170. II, 47, changement, mutation; muable II, 274, changeant; mutabilis; comp. remuer I, 56. 169. 287, remuer, changer, bouger, éloigner, tourmenter; se remuer II, 32, s'éloigner, changer de sentiment, renoucer à ggch., reculer; à remuiers I, 292, de rechange (mutatorius); par remuiers, tour à tour, réciproquement.

Muete v. movoir.

Muevre v. movoir.

Muez, qui a passé la mue, v.

Muez, mieux v. mialdres.

Mui pron. pos. pl. s. m., v. mes III. Mui r. I, 235, muis s. I, 51, moi, muid; de *modius*.

Muier v. muer.

Muiez v. muer.

Muile v. mule.

Muiller v. mol.

Muillier v. moilier.

Muillon v. mule.

Muis v. mui.

Muisart v. musel.

Mul I, 71. 177, et avec changement de la liquide, mur, mulet; mulus; mule I, 315, mule; mula.

Mule v. mul.

Mulger Q. L. d. R. I, 66, traire; mulgere.

Muller v. moilier.

Mulon v. moie.

Mult, molt, mout, mut, moult pron. I, 181, adv. II, 308. 9; multiplier, multeplier, mouteplier, molteploier, multepleier I, 293, augmenter, propager, multiplier; cfr. plier; d'où multipliement II, 111, augmentation, multiplication; — multitudine II, 60, multitude; multitudo (multitudin).

Multe, amende; multa; multer, condamner à l'amende, la faire payer,

Multeplier v. mult.

Multer v. multe.

Multipliement v. mult.

Multiplier v. mult.

Multitudine v. mult.

Multun v. molton.

Mulz s. s. et p. r. de mult I, 181.

Mun pron. pos. rég. s., v. mes III. Mun (le) mien, indentique avec mun,

mon, v. mes III. et mien.

Mund v. monde II.

Mundain v. monde II.

Munde, pur v. monde I.

Munde, monde v. monde II.

Munder v. monde I.

Munt, monde v. monde II,

Munt, mont v. mont.

Munte, muntee v. mont.

Munter v. mont.

Munz, monde v. monde II.

Munz, mont. v. mont.

Mur, mor I, 66. Fl. et Bl. 454, mur, muraille; murus; murail, murauz, muraille, murs.

Mur, mulet v. mul.

Murail v. mur.

Murauz v. mur.

Murdre v. mordre.

Murdrir v. mordre.

Murdrissur v. mordre.

Mure, muire, saumure; de muria; qui s'est conservé comme terme technique, puis dans le comp. saumure, de sal et muria, cfr. αλμυρις et dans plusieurs patois, où il désigne cette eau épaissie qui se trouve dans les ruisseaux ou le découlement des fumiers.

Muriant v. mort.

Murir, murrir v. mort.

Murmurement v. murmurer.

Murmurer I, 82, II, 199, murmurer, marmotter, gronder, se plaindre; murmurare; d'où murmurement, murmure, plainte, bruit qui court et qui se dit à l'oreille; murmuros, grondeur, querelleur.

Murmuros v. murmurer.

Murs v. mors II.

Murtre v. mordre.

Musage v. musel.

Musarder, musarderie v. musel.

Musardie v. musel.

Musart v. musel.

Museer v. mucer.

Muse v. musel.

Museaus v. musel.

Musel, museaus, misiaus, face, figure, museau. Les provençaux disaient, mus et mursel, mursol, Rayn. L. R. IV, 294. Ces dernières formes prouvent que dans nos mots il y a eu syncope du r; ainsi le simple prov. et franç. serait murs, qui pcut se rapporter à morsus, ce avec quoi on mord, ce qui mord. Verbe muser II, 284. 379, regarder fixement comme un sot, attendre vainement, s'amuser à des bagatelles; comp. amuser, retarder, amuser. De là muse, vaine attente, niaiserie, retard; d'où musage, vaine attente, retard, lenteur, inaction, oisiveté, sottise; - musart, muisart II, 247. 385, fainéant, paresseux, lâche, sot, nigaud; d'où musardie, paresse, fainéantise, sottise, imbecillité; musarder, s'amuser à des bagatelles, fainéantiser, dont l'on fit musarderie I, 178. II, 350, paresse, fainéantise, sottise, libertinage.

Muser v. musel.

Musguet, muguet; prov. mugue; de muscus; musc, parfum; nois musguette, museade; de là notre muguet, homme parfumé.

Musiaus v. musel.

Musser, mussier v. mucer.

Muster v. monstier.

Mustier v. monstier.

Mustrer v. mostrer.

Mut, mu, s. s. et p. r. mus, muz I, 297. II, 17. 76. 160, muet; mutus; la forme actuelle est proprem. un diminutif mutetus.

Mut pron., adv. v. mult.

Muton, mutun v. molton.

Muz s. s. et p. r. de mult I, 181.

## N.

strument de percussion sémisphérique, que nous appelons timbales; prov. ne- une origine orientale, nakára, chez les

Nacaire, naquaire, naquere, in- | cari. Notre nacre, ital. nácchera, esp. nacara, nacar, est le même mot; il a Kourdes, nacarieh dans d'autres provinces. Cfr. DC. Diss. sur Joinville. M. Chevalet dérive nacre de l'allemand snecco, auj. schnecke, dont le correspondant anglais est snail, snag, et non pas naker, soit dit en passant; puis il ajoute: "Il n'est pas étonnant que la langue germanique nous ait fourni le mot nacre, puisque nous lui devons également celui de perle." V. ci-dessous perle. C'est là un des plus beaux tours de force de M. Chevalet: s disparaît au lieu de se renforcer par e préposé, o final devient a ou e, on ajoute r, puis enfin la terminaison a, e en italien, en espagnol et en français. La permutation n'est pas plus difficile que cela.

Nache v. nage.

Nafrer, naffrer, navrer I, 197. 313. II, 244. 353, percer, blesser, navrer; de l'abal. nabager, nabiger, anglo-saxonnefegar (gar=ger, speer), allmod. näber, perçoir; part. empl. subst. nafret, navreit II, 142, navret I, 181, blessé; de là navreure, blessure.

Nafret v. nafrer.

Nage, nache, fesse; lmâ. natica, de natis.

Nage, nager v. neif.

Nagier v. neif.

Naie v. non.

Naienz v. neant.

Naïf v. naistre.

Nain I, 135, nain; nanus; prov. nan, ital. nano.

Naiscance v. naistre.

Naissance v. naistre.

Naissement v. naistre.

Naistre, neistre, nestre (nastre, nasere, naxre) II, 183 et suiv., naître; d'où naissement, neissement, naissance; venir à naissement I, 394, naître; — naiseance, naissance; nascentia; — comp. du part. passé de

naistre; anneit, ainsneit, einzned, s. s. et p. r. ainsnes, ainsnez, aîné II, 272.3; mainsneit, moensnet, meinsnet II, 273; - naïf, f. naïve, natif, naturel, brut; sot, simple; nativus; - naïtet I, 271, lieu de naissance, pays natal; nativiteit I, 101, nativité; nativitas; - nascion, nation, naissance, origine, nation; natio; natal, jour solennel; prov. nadal, Noël, de natalis, d'où également la forme Noël, ainsi pour Naël, par euphonie; cfr. Ménage s. v. Nouël; - nature II, 165, nature, penchant, habitude, caractère, espèce, sorte; natura; natural, naturel I, 394, naturel, conforme à l'ordre, qui est dans la nature, propre, légitime, direct, vrai, véritable, naturalis; naturelment, naturellement.

Naïtet v. naistre.

Naïve v. naistre.

Nam, nan, gage, meuble; lmà. namium, nammium; de là nantir; de l'ancien norois nâm, occupatio, apprehensio; danois nam, commodum, possessio; allmâ. nâm, praeda; de niman, prendre, recevoir. Cfr. esp. prenda, gage, de prender, prendre.

Namporoe II, 386 et glos. o.

Namporquant v, quant I, et II, 385.

Nan v. nam.

Nanal v. non.

Nape I, 329. II, 339, nappe; de mappa, avec changement de m en n.

Narguer, moquer, mépriser; lmâ. naricare, de nares: subst. nargue, dérision, moquerie, mépris, dér. narquois, fourbe, trompeur; et argot, langage des gueux. Cfr. clerquois, langage des savants, le latin.

Narquois v. narguer.

Nascion v. naistre.

Nasere v. naistre.

Nastre v. naistre.

Nat v. net.

Natal v. naistre.

Nate, natte; de matta, avec changement de m en n.

Nateët v. net.

Nateït v. net.

Nation v. naistre.

Nativiteit v. naistre.

Natural v. naistre.

Nature, naturel v. naistre.

Naveiz v. neif.

Navie v. neif.

Navile v. neif.

Navilie v. neif.

Naville v. neif.

Navirie v. neif.

Navreit v. nafrer.

Navrer v. nafrer.

Navret v. nafrer.

Navreure v. nafrer.

Naxre v. naistre.

Ne v. non.

Neant, neiant, neent, nent, niant, nient, noiant, noians, naienz II, 334; de là vb. comp. anaienter, anienter, anoianter, etc., anéantir, rendre nul, réduire au néant, à rien.

Necessaire, necessere, nécessaire, indispensable; necessarius; necessiteit, necessited I, 215, nécessité; necessitas.

Necessere v. necessaire.

Necessited, necessiteit v. necessaire.

Neel v. niel.

Neeler v. niel.

Neelure v. niel.

Neent v. neant.

Nef v. neif.

Neger v. neif.

Negligence v. negligent.

Negligent, négligent, indifférent; negligence II, 176, négligence, indifférence; negligens, negligentia.

Negoce, negosce, I, 183, affaire, négoce; prov. negoci, negossi, esp., port. negocio, ital. negozio; de negotium.

Negun v. uns et I, 182.

Neiant v. neant.

Neier, noyer v. noier.

Neier, nier v. non.

Neif, nef, s. s. et p. r. neis, nes I, 85. 89. 134, nef, navire, vaisseau: qu'on trouve ensuite, au XVI e siècle surtout, sous la forme nauf, nau, comme en prov.; de navis; navie, naveiz I, 336. II, 283, flotte; navia; aider qqn. par terre et par navie I, 399; navile, naville, navilie, navirie I, 254. II, 53, navire, flotte de guerre ou marchande, équipement d'une flotte: de navilis, formé de navis; nagier, nager, neger, naviguer, conduire un vaisseau, ramer, passer dans un bateau; navigare; subst. nage, navigation; à nage, en naviguant, en navire, en bateau; cfr. noer, qu'on employait pour notre nager; noton I, 367, nocher, marin: dér. de nauta. Quant à notre mot nocher, prov. naucler, nauchier, esp, nauclero, autrefois naochero, ital. nocchiere, que Ménage dér. faussement de navicarius, il vient, comme l'indique Raynouard, de nauclerus (ναύκληρος), qui se trouve dans Plaute Mgl. 4, 3. 16.

Neif, neige v. noif.

Neige v. noif.

Neir, neirement v. noir.

Neis, navire v. neif.

Neis, nes, nis adv. II, 309; — nes que conj. II, 385; — nesun, nisun pron. I, 181. 2.

Neissance v. naistre.

Neissement v. naistre.

Neistre v. naistre.

Nekedent conj. II, 385.

Nel, ne le I, 134.

Nelui v. nul.

Nen v. non.

Nenal v. non.

Nenil v. non.

Nent v. neant.

Neporhuee II, 386 et glos. o. Neporoe II, 386 et glos. o. Neporquant v. quant I., et II, 385. Nepuroe II, 386 et glos. o. Nequedent conj. II, 385.

Ner v. noir.

Nereir v. noir.

Nerf, s. s. et p. r. ners II, 342, nerf; nervus.

Ners v. nerf.

Nes, ne les I, 134.

Nes adv. v. neis.

Nes, nez I, 86. 194, nez; nasus; de la vb. comp. esnaser, couper le nez.

Nes, navire v. neif.

Nestre v. naistre.

Nesun v. neis et I, 181.

Net, nat, f. nete, nette, net, propre, pur; de nitidus; nateït, nateït, netteit II, 387, pureté, propreté, netteté; de nitiditas.

Nete, nette v. net.

Neu, ne le I, 134.

Neu, noeud v. nod.

· Neud v. nief.

Neule, nieule II, 394, brouillard épais, vapeur, brume, nuée; nebula.

Neuvisme v. nuef II.

Neveu v. nief.

Nevod, nevo v. nief.

Newyme v. nuef II.

Ngenoiller aphérèse pour engenoiller ou angenoiller s. v. genol.

Ni Trist. II, 105, 1. pers. s. prés. ind. de nier.

Ni v. non.

Niant v. neant.

Nice v. scient.

Niceté v. scient.

Niche v. scient.

Nichier v. nigier.

Nief, neige v. noif.

Nief, nies, niez I, 86, neveu; prov. neps. nebs; de nepos; nevod, nevo, neveu, neud I, 136. II, 108, neveu;

du rad. nepot, prov. nebot, ital. nepote; cfr. Mén. s. v. neveu.

Niel, neel, noel, nielle, émaille, lmâ. nigellum; a neel, nielle; nieler, neeler, noeleir, noeler I, 212, nieller, peindre en noir sur l'or et sur l'argent, émailler, ciseler, lmâ. nigellare; du latin nigellus (niger); de là nielure, neelure II, 230, niellure, émaillure. Nielle, plante et maladie des grains, a la même origine. V. Ménage.

Nieler v. niel.

Nielure v. niel.

Nient v. neant.

Nier v. noier.

Nies, niez v. nief.

Nieule v. neule.

Niger v. nigier.

Nigier, niger, nichier, nicher; de nidificare.

Nis v. neis.

Nisun v. neis et I, 181.

No v. non.

No, ne le I, 135.

No. noeud v. nod.

No, nous, notre v. nos.

Noals, noaus, noauz, nualz II, 370, pire, moins; nueillos, mauvais, misérable, nuisible; de nugalis.

Noaus, noauz v. noals.

Nobile, noble II, 106, noble, illustre, distingué, renommé; nobilis; nobilement, noblement I, 405, noblement, avec distinction; nobilitet, nobilite, noblete II, 230, noblesse, grandeur; nobilitas; noblece, nobleche II, 161. 306, chose qui convient à un homme noble, distinction, grandeur, magnificence; nobiliter, anoblir; nobilitare; noblier, briller, éclater.

Nobilement v. nobile.

Nobilite, nobilitet v. nobile.

Nobiliter v. nobile.

Noble v. nobile.

Noblece, nobleche v. nobile.

Noblement v. nobile. Noblete v. nobile. Noblier v. nobile. Nobloier v. nobile. Nocailles v. noces. Nocciement v. noces.

Noceier v. noces.

Neces, noches, nueches II, 312. R. d. l. V. 306, noces; nuptiae; vb. noceier, nochoier II, 162, épouser, se marier, célébrer des noces; propr. nuptiare, dans Tertull. nuptare; noçailles, noces; propr. nuptialia; noceiement, noces.

Nocher v. neif.

Noches v. noces.

Nochoier v. noces.

Nocier v. noces.

Noçoier v. noces.

Nocturnal v. nuit.

Nocturneil, nocturneiz v. nuit. Nod, no, nu, neu P. d. B. n. 2260, noeud; nodus; noer, nuer, nouer, attacher par des noeuds; nodare.

Noe v. nuit.

Noef v. nuef II.

Noel (fête de) v. naistre.

Noel v. niel.

Noeler, noeleir v. niel.

Noellé v. nois.

Noer, nouer v. nod.

Noer II, 255, nager; de natare, avec affaiblissement de l'a eno; v. nager, qui s'employait dans un autre sens; comp. tresnoer O. d. D. 8091 traverser à la nage; transnatare.

Noevime v. nuef II.

Nof v. nuef II.

Nofime v. nuef II.

Nofme v. nuef II.

Noi v. nos.

Noial v. nois.

Noians, noiant v. neant.

Noiel, noielé v. nois.

Noient v. neant.

Noier, nier v. non.

Noier, neier, nier I, 308. 383. II, 276, noyer, se noyer; prov. negar; de necare; cfr. Mén. noier et noyer.

Noif, neif, nief I, 62.II, 226. 348. neige; de nix (nivis); prov. neu, nieu; neige, de niveus, nivea.

Noir, noire, neir, ner II, 121. 213. noir, sombre, obscur; niger; adv. noirement, neirement II, 147, noirement, méchamment; noireir, nereir II, 121. 362, noireir, devenir noir; nigrescere; prov. negrezir, csp. negrecer.

Noircir v. noir.

Noire v. nuire.

Noirement v. noir.

Nois, noix; nux; noial, noiel, nueil, nual I, 62, bouton, noeud, ce qui sert à attacher; notre noyau; de nucalis; prov. nogalh, cerneau; noielé, noellé, nueillos, noueux, plein de noeuds.

Noisable v. nuire.

Noisance v. nuire.

Noise, nose I, 75. 193, noise, querelle, dispute, bruit; prov. nausa, anc. esp. nosa, noxa; selon Scaliger, Ménage, Rayn. L. R. IV, 329 de noxa, noxia, mais la forme provençale demande au, et cela nous reporte à nausea, dégoût, malaise, d'où mauvaise, humeur; de là noiser, noser, noisier, nosier II, 250, avoir noise, contester, quereller, faire du bruit; inf. empl. subst. I, 396; adj. noisos, noiseux, querelleur; prov. nauzos.

Noisement v. nuire.

Noiser, noisier v. noise.

Noiseux, noisos v. noise.

Noisir v. nuire.

Noit v. nuit.

Nolui v. nul.

Nom, num, noun, noune, nun, s. s. et p. r. nons, nums I, 78. 50, nom; nomen; avoir nom, avoir à nom, avoir nom; nomer, nommer, numer, noumer I, 57, nommer, appeler,

261

désigner; nominare; de là nommeement, nummeement II, 338, nommément, en particulier; nommee, dénombrement, déclaration faite au seigneur dominant de tous les fiefs, droits et héritages, qu'on reconnaît tenir de lui; comp. renom, renom, réputation; ronommee, renumee I, 166. 368, renommée, récit; prov. renomada, ital. rinomata; renomer, renumer I, 386, renommer, célébrer, réputer; sornom, seurnom, surnum, surnom.

Nombre, nonbre, numbre I, 73, nombre; dénombrement; tas, amas de choses de même espèce; numerus; nombrer, nonbrer, numbrer I, 72. 178, compter, énumérer; numerare; comp. anombrer, anumbrer I, 81, énumérer, faire le dénombrement, passer en revue.

Nombrer v. nombre. Nomer, nommer v. nom. Nommee, nommeement v. nom. Nomporoe II, 386 et glos. o.

Non, nun, nu, no - nen - naie II. 123 — nenil, nenal, nanal — ne - ni II, 332 et suiv.; ne que conj. II, 385 — noier, neier, nier I, 210. 400. II, 3, naier Romv. 570, 30, nier, contester, refuser; negare; la forme naier est sans doute due à l'influence de naie; comp. denoier, deneier II, 51. dénier, refuser, assurer le contraire, renier; denegare; renoier, reneier I, 226, nier, renier, désavouer, renoncer; part. pas. empl. subst. renoié, reneié I, 155, renégat, perfide, sans foi; de là renoiement, reneiement, action de renier, perfidie, trahison; renoit, renois I, 161, reneit I, 307, perfide, traître, renégat; propr. adj. empl. souvent subst.

Non, nons, nom v. nom. Nonante v. nuef II. Nonbre, nonbrer v. nombre. Noncer, noncier, nonchier, nuncer, nuncer, nuncier, nunzer I, 71. 134. 190. 283, annoncer, faire savoir, apprendre, indiquer, marquer; de nunciare; nontiation I, 106, annonciation, nouvelle; comp. annoncier, annuncier, anonceir I, 196. II, 58, annoncer, rapporter; annuntiare; de là anontion, anuntion II, 184. 196, annonciation, pour le latin annunciatio; renoncer, rapporter, annoncer; renoncer; renoncer; prononcier, pronontier I, 239, annoncer d'avance, prédire, prononcer, décider, blâmer.

Nonchaloir v. chaloir.

Nonchier v. noncer.

Noncier v. noncer.

None, la 9° heure du jour, v. nuef II.

None, nonne v. nonne.

Nonfei v. foit.

Nonnain v. nonne.

Nonne, la 9° heure du jour, v. nuef II.

Nonne, none, nonne, religieuse, et nonnain, d'abord forme de régime, mais qui s'employa de très-bonne heure comme sujet; de nonna (nonnus), expression de respect. V. DC. s. v. nonnus et Mén. s. v. nonnain.

Nonporhuec II, 386 et glos. o. Nonporquant v. quant et II, 385.

Nonportant v. tant et II, 385.

Nonpruee II, 386 et glos. o.

Nonques v. onkes et II, 311.

Nonsachance v. savoir.

Nonsachant v. savoir.

Nonsavoir v. savoir.

Nontiation v. noncer.

Nord, nort, north I, 252. II, 365, nord; de l'anglo-saxon nordh, anglais north, island. nord, ib.; cfr. Schwenk D.W.Nord; nord-est II, 252. Cfr. est.

Nore, bru; de nura, féminin formé de nurus.

Noreture v. norir.

Noricon v. norir.

Norir, norrir, nurir I, 226, etc., nourrir, alimenter, entretenir du nécessaire, élever; nutrire; norrit, nurrit, nourri, s. s. et p. r. norris, norriz, nurriz II, 371, familier, courtisan, domestique; nutritus; noriçon, norriçon, nourriture, éducation, instruction; nutritio pour nutricatio; norrissement, nourriture, aliment; noriture, norriture, norreture II, 228, nourriture, bétail qu'on nourrit et élève; maison, famille, éducation. Notre mot nourrain est pour nourrin, prov. noirim, de nutrimen.

Noriture v. norir.

Norois, norvégien; fier, hautain, orgueilleux, par extension, idée prise du caractère des peuples du Nord; de Norvegr, Norvège.

Norreture v. norir.
Norriçon v. norir.
Norrir v. norir.
Norris, norrit, norriz v. norir.
Norissement v. norir.
Norriture v. norir.
Nort, north v. nord.
Nos I, 136, ne vous.

Nos, nus, nous s. et r., en Picardie s. no, noi, nou, r. nos, nous pron. pers. 1. pers. plur. m. et f. I, 121. 125, nous; nos; ital. noi; nostre I, 141 pron. pos. 1. pers. m. et f., notre, nos; avec l'article le nôtre, les nôtres; noster, nostra; on apocopa d'abord ce pronom en nost (cfr. II, 405 vostre), puis en nos, et dans les dialectes bourguignon et normand où ts était représenté par z, on en fit autant pour le st, afin d'indiquer la suppression du t, et non pas seulement, comme je le dis I, 125, afin d'avoir un moyen de distinction entre nos, nous et noz, notre. La Picardie ne connaissant pas cet usage du z, écrivit avec s; mais, par contre, elle distingua le s. s. et p. r. m. qui faisaient nos, d'où nous, du s. r. et p. s. m. qui faisaient no, d'où nou. Le sing. s. f. avait nos et no. Noz, nos, etc., avaient le même sens que nostre, et ils prenaient l'article, v. I, 141. La forme picarde nos est celle que nous avons admise dans la langue fixée.

Nosche, nusche, noche, nouche, boucle, fermoir, bracelet; lmâ. nusca, de l'ahal. nusca, boucle, d'où nuskil, ib., allmâ. nüschel, allmod. nusch.

Nose v. noise.

Noser, nosier v. noise.

Nostre v. nos.

Note II, 280, note, marque; air, chant; note; noteir, noter I, 160, noter, dénoter, indiquer, remarquer, regarder, faire des observations; chanter, fredonner; notare.

Noteir, noter v. note.

Noton v. neif.

Nou I, 135, ne le.

Nou v. nos.

Noumer v. nom.

Noun, noune v. nom.

Nourrain v. norir.

Nourri v. norir.

Nous v. nos.

Novain v. nuef II.

Noveal v. nuef I.

Novel, novele v. nuef I.

Noveler v. nuef I.

Novelerie v. nuef I.

Novelier v. nuef I.

Noveliteit v. nuef I.

Noveme v. nuef II.

Novice v. nuef I.

Noviel v. nuef I.

Noviex v. nuef I.

Novime v. nuef II.

Novise v. nuef I.

Noz v. nos.

Nu, dépouillé v. nud.

Nu, noeud v. nod.

Nu v. non.

Nu I, 135, ne le.

Nual v. nois.

Nualz v. noals.

Nud, nu I, 346. II, 256. 371; nu, dépouillé; simple, sans expérience; de nudus; denuer, desnuer II, 139.371, dénuder, dépouiller, dépourvoir, mettre à nu, dénuer; esnuer II, 228, dépouiller.

Nue I, 50, nue; nubes; anubli I, 354, couvert de nuages, sombre; dér. de nubilus; de nue vient nuer; d'où nuance.

Nueches v. noces.

I. Nuef, s. s. et p. r. nues, neuf, nouveau, qui n'a point encore servi; novus; novise, novice II, 319, novice; novicius; novel, noviel, noveal, noviex, nuvel I, 62. 100. 184, neuf, nouveau; novellus; de novel I, 233, de nouveau; novele, nuvele I, 48.50. 184, nouvelle, bruit, rumeur; novella; novelerie, guerre, querelle; noveliteit I, 272, nouveauté; innovation; trouble dans la possession de qqch.; novellitas; noveler, novelier, nuveler, entendre ou apprendre des nouvelles, raconter; changer, aimer le changement; novellare; comp. renoveler, renuveler I, 350. 289, renouveler, recommencer, rajeunir; avertir, faire part de qqch.; novelier, noveler, nouveau, qui respire la nouveauté; inexpérimenté, timide; propr. novellarius.

II. Nuef, nof, noef I, 108. 109, neuf; novem; noveme, nuevime, noevime, nuevisme, neuvisme, nuefme, nofme, nofime, newyme, novime, nueme I, 115, neuvième; avec la terminaison ime, calquée sur septime, etc.; novain I, 116, neuvième. - None, nonne I, 119, la 9e heure du jour dans les cloîtres, ainsi trois heures après-midi, à prendre le lever du soleil à six heures du matin; de nona. None signifiait aussi région, chant. Ce mot s'est conservé dans plusieurs patois, p. ex. en Franche-Comté noûne, avec le sens de l'heure du goûter, le goûter même, d'où le verbe noûner. - Nonante I, 109, nonante; nonaginta.

Nuefme v. nuef II. Nueil v. nois. Nucillos, mauvais v. noals. Nueillos, noueux v. nois. Nueme v. nuef II. Nuer, nouer v. nod.

Nuer v. nue.

Nues s. s. et p. r. de nuef I. Nuevime, nuevisme v. nuef II.

Nuire, nure, nuisir, noisir, noire II, 251-2, nuire, dommager, préjudicier; prov. nozer, ital. nuocere, anc. esp. nocir; de là noisement, nuisement II, 86, tort, préjudice, dommage, perte; amende pour le dommage qu'on a fait; nuiseor, nuiseur, qui nuit, ennemi, adversaire; nuisable, noisable, nuisible; - noisance, nuisance II, 239, disposition à nuire, action de nuire, préjudice; de nocentia; - innocent I, 262, innocent; innocens; innocence I, 89, innocence; innocentia.

Nuis v. nuit. Nuisable v. nuire. Nuisance v. nuire. Nuisement v. nuire. Nuiseor, nuiseur v. nuire. Nuisir v. nuire.

Nuit, noit, s. s. et p. r. nuiz, nuis I, 83. 290, forme des bas temps noe. nuit; veille, le jour qui précède une fête; le couchant; prov. noit, noich, esp. noche, ital. notte, port. noite; nox, noctis; meie nuit, mie nuit I, 118. 120, minuit; adv. comp. anuit, annuit, ennuit II, 297; anquenuit, enquenuit II, 297; vb. nuiter, nuitier, presque toujours sous la forme peut-être servait-il à désigner le cou- de composé anuiter, anuitier 11,

276, anuiter, faire nuit; ital. nottare, | annottare, prov. anuchir; inf., et part. prés. anuitant I, 119, empl. subst.; anuitement R. d. l. V. 283, tombée de la nuit; nocturnal, nocturneil, s. s. et p. r. nocturneiz II, 113. 370, nocturne, de nuit; nocturnalis (Sid.); nuitamment, de nuit, nuitamment; de noctante mente; nuitantre, de nuit, par nuit, nuitamment; lmâ. noctanter, qu'on forma sur le modèle de cunctanter, sans aucun doute d'après la forme française; car noctanter n'est pas nécessaire pour l'étymologie de nuitantre; celui-ci peut fort bien dériver de l'ablatif noctante, comme soventre, soentre dér. de sequente.

Nuitamment v. nuit. Nuitantre v. nuit.

Nuiter, nuitier v. nuit.

Nuiz v. nuit.

Nul, nule, s. s. et p. r. nuls, nuz, nus, gnus I, 182. 3, nul; nullus (neul, ni-ul v. I, 183 à la note, et Fr. d. Valenciennes 55 un autre exemple); núlui, nullui, nulli, nolui — nelui I, 183. 4.

OBL

Nulli v. nul.

Nului, nullui v. nul.

Num, nums v. nom.

Numbre, numbrer v. nombre.

Numer v. nom.

Nummeement v. nom.

Nun v. non.

Nun, nom v. nom.

Nuncer, nuncier v. noncer.

Nunlz v. I, 182.

Nuns v. uns et I, 182.

Nunzer v. noncer.

Nure v. nuire.

Nurir v. norir.

Nurrit, nurriz v. norir.

Nus v. nos.

Nus, nul v. nul.

Nuvel, nuvele v. nuef I.

Nuveler v. nuef I.

Nuz, nul v. nul.

## 0.

0 interj. II, 402.

0 pour au, v. I, 51.

0, oc pron. Serm. et II, 318, ce, cela; comp. prép. et adv. avoc, avoce, ovoc, etc. II, 344; adv. poroc, poruce, pruce, etc. II, 318; conj. neporoc, nepuroc, namporoc, etc. II, 386; senoc, senuce, sonoce, etc. II, 324.

O prép. v. od.

0 adv. où, v. II, 285.

Oal v. oïl.

Oan v. an et II, 275.

Obedience v. obeir.

Obedient v. obeir.

Obeir I, 67. 222, obéir, se soumettre, s'engager; obedire; prov. obedir, obezir, ital. obedire, esp., port. obedecer; obedient I, 82. 163, obéissant, soumis; obediens; obedience I, 389, obéis-

sance, soumission; obedientia; comp. inobedient I, 74, désobéissant, insoumis.

Ober v. obier.

Obier, hober, ober, se mettre en mouvement, quitter sa place, s'en aller, sortir; mot celtique: kymri ob, le sortir, la sortie.

Oblation, oblatiun I, 52, oblation; oblatio.

Obli v. oblier.

Obliement v. oblier.

Oblier, oublier II, 330, oublier, ne plus penser, ne pas se rappeler; s'oblier II, 46, s'oublier; fréquentatif de oblivisci, oblitus; de là obliement II, 280, action d'oublier, oubli. Quant à la forme olblie (Et il enprent moult grant folie, | Qui por les chiens le roi olblie.

P. d. B. v. 619. 20), elle rappelle l'espagnol et le portugais olvidar, où le le est transposé; mais il est double dans le français, et pout-être olblier est-il retravaillé sur une forme où le o s'était déjà affaibli en ou. Subst. obli, oubli, olbli I, 392; oblios, oblious, oublieux.

Oblios, oblious v. oblier.

Obscur, oscur I, 89. 220. II, 252, obscur; obscurus; obscurer, obscureir, devenir obscur; obscurare; obscurteit, oscurted I, 75. 212. II, 394, obscurité; obscuritas.

Obscurer v. obscur.

Obscurteit v. obscur.

Obstination I, 220, obstination; obstinatio.

Oc v. o pron.

Occasion, ockeson, okison, ochoison, achoison, achaison, acheson I, 49. 124. 163. 216. 240. 314. II, 31. 35, occasion, cause, prétexte; motif, faute, manquement, difficulté, accusation, querelle; de occasio, prov. occasio, ocaizo, ochaizo; vb. ocoisonner, achoisonner, achaisonner, accuser, reprocher, vexer, tourmenter.

Occident I, 189, occident; occidens.
Occir v. occire.

Oceire, ocire, ochire, ochirre, ocierre, oceir, oscire II. 186 et suiv. 293, tuer, faire mourir; comp. rocire II, 188; entreocire II, 188; parocire II, 188; occise II, 390, tuerie, massacre; — occision, ocisiun, ochission I, 59. II, 279, tuerie, massacre, meurtre; occisio; occiseres, occiseor, et avec ch, meurtrier, homicide; occisor. Molière a encore fait usage de occiseur dans L'Etourdi III, 5.

Occise v. occire.

Occiseor, occiseres v. occire.

Occision v. occire.

Ocean II, 76, océan; oceanus. Oche, ocher v. oscher. Ochire, ochirre v. occire.

Ochission v. occire.

Ochoison v. occasion.

Ocierre v. occire.

Ocire v. occire.

Ocisiun v. occire.

Ockeson v. occasion.

Occisonner v. occasion.

Octante v. oit.

Octobre v. oit.

Od, ot, o prép. II, 343.

Odil v. oïl.

Odor, odour I, 185. 217, odeur, senteur; odor; odoros, odorant; odorus.

Odoros v. odor.

Odour v. odor.

Oe, oue, oie; prov. auca; selon Ménage de auca, contracté de avica, dér. de avis. C'est dans le sens de cette étymologie que les glos. de Philoxène portent auca, πτήνον. L'oie étant l'oiseau domestique le plus utile de cette classe, a reçu ce nom générique, comme on a vu plus haut les boeufs et les vaches porter surtout le nom d'animal (v. almaille). Dim. oison. Cfr. oisel.

Oef, ouef, uef, s. s. et p. r. oes, ues, oues I, 96, oeuf; de ovum.

Oeil v. oil.

Oel v. oil.

Oels, besoin v. oes.

Oens, eux I, 132.

Oeor v. oïr.

Oerres v. oïr.

Oes v. oef.

Oes, ues, eus, wes, oues, us, os, euls, oels I, 95. 96, besoin, usage, service, profit; ital. uopo, anc. esp. huevos, de opus.

Oes, eux I, 133.

Oevre, oyvre, uevre, ovre I, 48. 170.175, oeuvre, ouvrage, chose, action, affaire: opera, laisser ocvre, cesser; ovrer, uvrer, overer, uverer I, 79. 210. II, 346.364, faire, ouvrager, agir,

266

travailler; operari; ovraigne, overaigne, uveraine I, 330. 352. II, 62, oeuvre, ouvrage; overier, ovrier II, 354, ouvrier, artisan, manoeuvre; operarius; ovree, oeuvre, ouvrage, autant de vigne que peut en labourer un homme dans un jour; lmâ. operata. Cfr. oes.

Offendu v. offendre.

Offendre, offenser, outrager, blesser; contrevenir, pécher contre les lois et les coutumes; offendere; part. passé offendu empl. subst., coupable, coupable d'offense; offension, offense, outrage; offensio.

Offension v. offendre.

Offerende v. offrir.

Offerre v. offrir.

Office II, 34. 234, office, état, profession, emploi; cérémonie religieuse; officialité, cour ecclésiastique; officium.

Offrande v. offrir.

Offrer v. offrir.

Offrir, offrer, offerre I, 408. 9. offrir, présenter; aller à l'offrande; offerre; offerende, offrande I, 387. 400, offrande; du bas-latin offerenda; vb. comp. poroffrir Ch. d. S. II, 145. R. d. l. V. 292, offrir, presenter.

Offrois v. orfrois.

Ofin v. alfin.

Oh, ohi interj. II, 402.

Oi v. hui et II, 296.

Oidme v. oit.

Oie v. oïl.

Oignement v. oindre.

Oignre v. oindre.

OII, oal, ouail, ol, odil, awil, oie II, 309.10. 407 et suiv., oui. Qu'on se range à mon opinion sur l'origine de cet adverbe, ou qu'on la rejette, il n'en est pas moins vrai que celle de Le Duchat, admise par Raynouard et M. Diez, est tout à fait fausse. Le manque complet d'une forme diphthonguée est une raison sans réplique contre la dérivation de hoc. Si l'on m'ob-

jectait que, par suite de sa fréquence, cet adverbe a pris de très-bonne heure une forme invariable en o pur, je répondrais en montrant d'autres dérivés de hoc qui étaient d'un usage tout aussi fréquent et qui néanmoins ont été diphthongués. Ensuite, je le répète, comment expliquer awil par hoe illud? Raynouard et M. Diez ont tout à fait négligé cette forme, bien qu'elle ne puisse guère leur avoir échappé. M. Grandgagnage décompose le wallon awoi, oui, en woi = oui et a préposé pour donner de l'appui à la voix. En comparant awil et awoi, le savant et consciencieux auteur du dictionnaire de la langue wallone se convaincra sans doute que ce n'est pas là une explication admissible.

Oil, oyl, oel, uel, oeil, ueil I, 89. 90, iex, ix, ex I, 92 (pour les autres variantes voyez les pages indiquées), ocil; oculus; comp. entroil, entr'oeil, espace qui sépare les yeux; avogle, aveule, avule I, 126. II, 190, aveugle; vb. avogler, aveuler, aveugler, avugler I, 68. 178. II, 13. 69. 277, aveugler; d'où adv. avoglement I, 82, aveuglement; subst.avoglement I, 82, aveuglement; aveuleteit II, 277, aveuglement; de ab-oculus, ital. avocolo, quoique cette dérivation soit un peu douteuse quant au sens, puisque aboculus signifie sans yeux.

Oile, oille, ole I, 251. 327. II, 207, huile; oleum; olive I, 174. II, 366, olivier et olive; oliva; oliver II, 221, dans le texte latin olivetum (olivaie), ainsi, supposé la traduction littérale, lieu planté d'oliviers, olivarium; sinon olivier, olivarius.

Oindre, oignre, uingdre II, 236; au commencement du XIVe siècle aussi d'après la 1re conj. ongier; de là oignement, uinnement, onghement II, 118, 241, action d'oindre, onguent, liniment, parfum; comp. enoindre, enuingdre II, 236, part. pas. enoint, enuint II, 145, empl. subst. avec le sens que nous donnons à oint; puroindre, oindre, imbiber; — onetion, unetion I, 215. 234, onetion; unetio.

Oime v. oit.

Oir v. hoir.

Oïr, ouïr I, 366-72, ouïr, entendre écouter; audire; prov. auzir, ital. udire; oerres, oeor I, 77, oïant. écoutant; auditor; comp. tresoïr, entendre distinctement. Notre mot audience, audientia, s'employait souvent autrefois dans le sens de assemblée qui écoute pour auditoire, et de action d'écouter. V. Molière, D. G. d. N. II, 1.

Oire v. erre.

Oirer, oirrer v. erre.

Ois v. huis.

Oiseals v. oisel.

Oiseaus v. oisel.

Oisel, oisiel, oysel, oisiaus, oiseals, oiseaus, oiseus I, 90, oiseau; ital. uccello, augello, prov. auzel; de aucella, aucilla contracté de avicella; lmâ. avec changement de genre avicellus, aucellus, gloses στρουθίον, ν. Μέπαge s. v. oiseau; vb. oiseler 11, 312, chasser aux oiseaux, fauconner; — sauter comme un oiseau, tressaillir de joie; plus tard siffler qqn., se moquer de lui; dim. oiselet, oiselon, oisilon I, 90, oiselet, oisillon; prov. auzelet, auzelo. Cfr. oe,

Oiseler v. oisel.

Oiselet v. oisel,

Oiselon v. oisel.

Oiseus v. oisel.

Oiscvie v. oisos.

Oisiaus v. oisel.

Oisiel v. oisel.

Oisilon v. oisel.

Oisme v. oit.

Oisos, oisous, oysous I, 83. II, 352, oiseux, inutile; oitosus; oisose-

ment, oysonsement I, 46, oiseusement inutilement, sans but; oisevie, paresse, lâcheté; dérivé de otium, comme notre oisif.

Oisosement v. oisos.

Oisous, oisousement v. oisos.

Oisserie v. huis.

Oissier v. huis.

Oissir v. issir.

Oissue v. issir.

Oist v. ost.

Oit, wiet, wieht, wit, vit, huit I, 108. 109, huit; octo; oytisme, huitisme, witisme, uitime, uitime, oitme, oidme, oisme, oime, uime, utime, utime I, 114, huitième; oitain, uitain I, 116, huitième; oitauve, huitième; october; october, octobre, octobre; october; oitante, octante, vitante, huitante I, 109, quatre-vingt; octoginta.

Oitain v. oit.

Oitante v. oit.

Oitauve v. oit.

Oitme v. oit.

Okison v. occasion.

01 v. oïl.

Olbli, Olblier v. oblier,

Ole v. oile.

Olifant, oliphant II, 378, éléphant; ivoire; trompette, clairon; de elephantus; mais d'où le grand changement de forme? Cfr. Dief. G. W. I, 110, Grimm, Rolandslied 233.

Oliphant v. olifant.

Olive, oliver v. oile.

Oloir II, 118, sentir, exhaler de l'odeur, odorer; olere; olor, olur, odeur; olor.

Olor, olur v. oloir.

Ols, eux v. als.

Oltrage v. oltre.

Oltre, ultre, outre, utre, otre, oultre II, 357. 8. 48. I, 363. 387, outre, au delà, à travers; ultra; oltre plus, en outre, de plus; outreement

I, 340. II, 145, sans garder de mesure, absolument, tout à fait; de là oltrer, ultrer, outrer, passer le but, les limites, mettre à bout, hors de combat, excéder de fatigue, achever, finir, ruiner, tailler en pièces; passer, mourir; part, passé empl. subst. mort, trépassé; pour ainsi dire ultrare; oltrage, outrage II, 41. 163, outrage, excès, violence, action outre mesure, prodigalité; ultragium; outrageus I, 400, outrageux, violent, qui passe les bornes.

Oltreboivre v. boivre.

Oltrecuidance v. cuider.

Oltrecuider v. cuider.

Oltremarin v. mer II.

Oltremer v. mer II.

Oltrer v. oltre.

Olvert part, de olvrir pour ouvrir. Om v. hons.

Omage v. hons.

Ombrage v. ombre.

Ombre, umbre II, 225. 269, ombre, ombrage; umbra; vb. ombrer, umbrer, umbrier, ombreier, ombroier, donner de l'ombre, ombrager, couvrir; pronom. se mettre à l'ombre, se reposer, se cacher; de là ombrei, umbrei, obscurité, ténèbres ; - ombrage, umbraige, ombragé, sombre, obesur, couvert; de umbraticus; - comp. aombrer, aümbrer I, 226, ombrager, couvrir de son ombre, couvrir; et pronom., en parlant de J.-C., devenir homme, sc. dans le sein de la Vierge; adumbrare; de là aombrement Rutb. II, 142 dans le dernier sens du verbe; enumbrier. enombrer, obscurcir, cacher; et avec le sens mystique de aombrer S. d. S. B. 530; inumbrare. C'est au mot ombre, que se rapporte notre adj. sombre, comme le dit déjà Ménage, mais le s n'est pas simplement préposé, ainsi qu'il l'admet. A considérer le prov. sotzombrar, l'esp. sombra, ombre, d'un verbe hypothétique sombrar pour soombrar= subumbrare, on pourrait supposer que le s de sombre est un reste de sous, orthographié souvent sou, so; ainsi sombre=soombre. Cependant ce soombre manque. Je crois que notre sombre est égal à essombre, avec aphérèse de es. Je ne connais pas d'exemple d'un verbe essombrer, qui devrait signifier projeter de l'ombre, mais il existe un subst. quile suppose: essombre Rom. de Ren. II, p. 100, signifiant ce qu'on appelle en terme de peinture, ombre portée; dans Ruteb. II, 40 le même mot a un sens concret, il veut dire lieu sombre, recoin ténébreux. Ainsi sombre signifierait qui projette de l'ombre. Cfr., pour la forme, dans l'ancienne langue, especial, esperitel, aujourd'hui spécial, spirituel, etc., à côté de espèce, esprit.

Ombrei, ombreier v. ombre.

Ombrer v. ombre.

Ombroier v. ombre.

On v. hons.

One v. onkes.

Oncor, oncore II, 287 et glos. ore II.

Onction v. oindre.

Onde, unde I, 55. II, 54, onde, flot, vague, eau; unda; de là ondoier, ondeier, undeier II, 68, ondoyer; soronder I, 278, suronder, regorger, déborder; — habondeir, habonder, abonder I, 46. 220. 359, augmenter, enfler, exagérer, regorger, avoir en quantité, profiter; habondeir en son sen I, 50, s'opiniâtrer à sa manière de voir; de ab-undare; habondance, abondance II, 388, abondance, profit, avantage; abundantia; sorhabondeir I, 220, surabonder.

Ondeier v. onde.

Ondoier v. onde.

Onfin v. alfin.

Oughement v. oindre.

Ongier v. oindre.

269

Onkes, unkes, onques, unques, unches, one, une adv. II, 311; nonques II, 311; avisonkes II, 311.

Onniestre v. honor.

Onnor v. honor.

Onor v. honor.

Onorer v. honor.

Ongor, onquor II, 287et glos. ore II. Onques v. onkes.

Ont, unt adv. II, 285; comp. dont,

don, done, dund, dunt, dun, dune, adv. II, 285; pron. relatif I, 162. 3.

Onze, unze I, 108, onze; undecim; onzime, unzime I, 115, onzième; undecimus.

Onzime v. onze.

Or adv. II, 311 et glos. ore II.

I. Or, quelquefois aur I, 82, or; aurum; orer, dorer, part. passé oret, ored, oré, oriet, orié I, 208, doré, d'or; aurare, auratus; aurin, qui est d'or, doré. D'où nous vient le d dans dorer? On voit que l'ancienne langue disait orer, et cette circonstance a fait penser à quelques étymologistes que d'or, aureus, avait servi à former dorer. Cependant le prov. avant daurar, l'esp. dorar, l'ital. dorare, le port. dourar, de deaurare Sen. E. 76, et bien que je ne puisse fixer l'époque où dorcr remplaça tout à fait orer, je pense que notre dorer dér, aussi de deaurare. Quant à ,, la consonne euphonique (d) qu'on aura plus tard oublié de reprendre", dont parle M. Génin (Var. 341); cela est au-dessous de la critique.

II. Or, ur, bord; de ora, qu'on fit probablement mase, dans la langue d'oïl, pour le distinguer de ore, ure = hora; dim. orle, orlle S. d. S. B. 562, bord, ourle; esp. orla, orilla; vb. orler, ourler, border; oree, lisière, bord; propr. orata; oriere II, 356, lisière, bord.

Orage v. ore I.

Orains, orainz II, 313 et glos. ore II.

Orans, oranz II, 313 et glos, ore II.

Orbe, aveugle, sombre, obscur Fl. et Bl. 493, qu'on ne peut distinguer; de orbus, qui ne prit que tard la signification romane, prov. orb, ital. orbo, vb. comp. essorber, aveugler, ôter la lumière, perdre la vue; prov. eissorbar, simple prov. orbar, ital. orbare, du latin orbare.

Ord, ort, f. orde, s. s. et p. r. ors, orz I, 70.284. II, 87, impur, immonde, sale, malpropre, plein d'ordures, déshonnête, vilain, puant; de horridus; de là ordoier, ordeier, profaner, salir, couvrir ou remplir d'ordure, souiller; ordoiet I, 314, subst., sale, impur, infecté d'ordure; ordure I, 253, saleté, immondice, souillure, impureté, aussi femme débauchée. Au lieu de ord, l'ancien français et le provençal avaient encore la forme orre Ben. v. 26027, fém. prov. orreza=orreda, qui prouve indubitablement que ord dérive de horridus. Cfr. Rayn. L.R.III, 543, et horror.

Orde v. ord.

Ordeier v. ord.

Ordenance v. ordene.

Ordene, ordine II, 34, 60, ordre, arrangement, commandement; rang; grades de la hiérarchie ecclésiastique; choeurs de la biérarchie des anges: congrégation religiouse, et sa règle; de ordo (ordin); du nom, ordo avec r intercalaire ordre, avec les mêmes significations, prov. ordre; par ordre I, 70, ib., par rang; ordener, ordoner II, 85. 159, mettre en ordre, ordonner, régler, établir, instituer, conférer les ordres religieux; administrer les derniers sacrements; ordinare; ordenance I, 193, ordonnance, ordre, disposition, arrêté, déeret; volonté, fantaisie; ordenement, ordre, disposition, ordonnance, règlement; ordoneres, ordeneres, ordenator I, 75, ordennateur, administrateur; adv. ordeneement.par ordre, régulièrement; mourir ordineement, mourir muni des sacrements et après avoir fait son testament; comp. desordineement II, 34, irrégulièrement, hors de l'ordre; aordene, ordre, ordonnance, disposition; aordre (s'), se régler, se conformer, prendre pour modèle.

Ordeneement v. ordene.

Ordenement v. ordene.

Ordener v. ordene.

Ordeneres v. ordene.

Ordière, ornière; pour ainsi dire orbitaria de orbita. C'est notre mot ornière, avec changement fort rare du d en n. Ménage, qui rapporte aussi ornière à orbita, suppose orbitanaria, orbitnaria, puis ornaria, mais la forme ordière repousse cette contraction. Les Wallons disent ourbî, ourbîre, orbîre.

Ordine v. ordene.

Ordoier v. ord.

Ordoiet v. ord.

Ordonator v. ordene.

Ordoner v. ordene.

Ordoneres v. ordene.

Ordre v. ordene.

Ordure v. ord.

I. Ore f., vent doux, vent, souffle; de aura; ital. aura, ora, esp., prov., port. aura; dér. ored, oret, oré I, 100, 256. II, 297, vent, souffle; prov. aurat; orage, vent, air, souffle; bel orage, bon vent, vent favorable; grant orage, vent fort, tempête, etc., signification qu'a prise notre orage moderne. Notre ouragan, esp. huracan, ital. uracano, est d'origine assez moderne et ne tient en rien aux mots cités ici; il vient, diton, de la langue caraïbe. V. Ménage s. v.

II. Ore, eure, ure, hore, houre I, 106. 119. 129. 187. 216. 244, heure; hora; en petit ou en po et à po d'ore II, 313; d'ores en ou à altres II, 312; en eis l'ore II, 299; de ou en bone ore, de ou en male ore I, 254, II, 55, à la

bonne ou à la mauvaise heure, pour le ou par bonheur et pour le ou par malheur (cfr. aur), d'où bor, buer, mar, mare II, 276; - ore, ores, or adv. II, 311; comp. à ore, maintenant, actuellement, présentement, tantôt; ad horam; prov. aora, aoras, adoras, esp. ahora; lores, lors II, 312, d'où alors, ad illam horam; dès ore II, 312, desore mais II, 312, ore mais II, 312, d'ore en avant II, 312, dès ore en avant II, 312; orains, oranz, orans, orainz II, 313; orendroit, orendroites, c'est-à-dire or en droit maintenant en droit (directement) II, 313; - ancore, aincores, eineor, uncore, uncor, unquore, oneore, oneor, onquor, onqor II, 287. -Horloge I, 332, horloge; horologium (ώρολόγιον.)

Oré, vent v. ore I.

Oré, doré v. or I.

Ored, vent v. ore I.

Ored, doré v. or I.

Oree v. or II.

Oree fém. de oret, oré v. or I.

Oreille, oroille, orille, aureille I, 267, oreille; de auricula; doner oreille, prêterl'oreille, écouter; oreiller, oroiller, oriller, oreller, couper les oreilles, sorte de supplice; être attentif, s'appliquer, être aux écoutes; comp. essoreiller, essoriller, etc. La dernière forme citée nous est restée, tandis que le mot oreille nous est venu d'un autre dialecte, ce qui fait anomalie dans la langue moderne.

Oreiller v. oreille.

Oreison v. orer.

Oreller v. oreille.

Ore mais II, 312 et glos, ore II.

Orendroit, orendroites II, 313 et glos. ore II.

Orer, dorer v. or I.

Orer I, 221, prier, intercéder, supplier; orare; oreison, oreson, orison,

ureisun I, 214. 339. 365. 374, oraison, discours, prière; oratio; vb. comp. aorer, aourer, airer I, 222. 232. 280. II, 338, prier, invoquer, adorer; d'où aorement, adoration, culte.

Ores v. ore II.

Orés v. ore I.

Oreson v. orer.

Oret, vent v. ore I.

Oret, doré v. or I.

Orfe II, 39, orphelin; ¿¿¿ççós, prov. et cat. orfe, lat. orbus; forme remarquable à côté de orfene, orphelin, de orphanus, esp. huerfano, ital. orfano; orfenin, orphenin, orfelin I, 181, adj. et subst., privé, dépourvu, orphelin; propr. orphaninus de orphanus, et non pas, comme on le dit d'ordinaire, directement de orphanus qui a produit orfene.

Orfelin v. orfe.

Orfene v. orfe.

Orfenin v. orfe.

Ormer v. mer 1.

Ormier v. mer I.

Orfrais, orfrois, orfreis, offrois II, 78, étoffe brochée d'or, broderie en or, frange d'or; orfraser, garnir d'orfroi; dimin. orfroisel, orfrisel, d'où orfroiseler; lmâ. auriphrigium, corrompu de aurifresium, c'est-à-dire frisé d'or; de frisa, fresa, Frison, de frisle, boucle, et de or.

Orfreis v. orfrais.

Orfrois v. orfrais.

Orgailhous, orgailhousement v. orguel.

Organ, orgene, orgues, et même ogre, orgue; vb. orguener, orgener, jouer de l'orgue; du grec öργανον, l'instrument par excellence. Cfr. l'allemand instrument pour forte-piano.

Orge I, 251, orge; de hordeum (hord-jum), prov. ordi, ital. orzo.

Orgellox v. orguel.
Orgillir v. orguel.

Orgoil v. orguel.

Orgoillir v. orguel.

Orgueil, orgueillir v. orguel.

Orgueiz v. orguel.

Orguel (orguez), orgoil, orgueil (orgueiz), orguil (orguiz), orgueil, faste, vanité, insolence, arrogance; orguelleus, orguillos, orguillous, orguilloux, orgailhous I, 173, orgellox II, 291, orgueilleux, fastueux, vain, insolent, arrogant; et les adverbes en ment avec les mêmes formes, I, 197, etc.; orguellir, orgoillir, orgueillir, orguillir, orgillir I, 229. S. d. S. B. 523, être vain, fier, présomptueux, insolent, enorgueillir, et pronom.; comp. s'enorguellir I, 329, s'enorgueillir; s'entrorgiller II, 326, s'enorgueillir mutuellement, s'inspirer de l'orgueil l'un à l'autre. Orguel dérive de l'ahal. urguol, insignis, ou plutôt d'un subst. inconnu urguolî, qu'on peut supposer. V. Dief. G. W. II, 382.

Orguelleus, orguelleusement v. orguel.

Orguellir v. orguel.

Orguez v. orguel.

Orguil v. orguel.
Orguillir v. orguel.

Orguillous, orguillousement v. orguel.

Orguillos, orguillosement v. orguel.

Orguiz v. orguel.

Orible, oriblement v. horror.

Orié v. or I.

Orient, oriant I, 189, orient; oriens.

Oriet v. or I.

Oriere v. or II.

Orieus v. oriol.

Oriflambe II, 63, orieflambe, oriflam, oriflamme, et l'étendart principal de l'armée; de aurum et flamma. Que signifie la forme oriflor, oriflour, qu'on trouve dans le même sens, provauriflor?

272

Oriflan v. oriflambe.

Oriflor, oriflour v. oriflambe.

Orille, oriller v. oreille.

Oriol, s. s. orious, orieus O. d. D. 12496, loriot; de aureolus. Le mot moderne loriot s'est adjoint l'article comme lettre radicale.

Orious v. oriol.

Orison v. orer.

Orle, orle, orler v. or II.

Ormer, ormier v. mer I.

Orne, ourne, dans l'expression adverbiale à orne, sans exception, propr. tous et chacun en particulier; de ad ordinem = ex ordine, v. Ben. s. v. aorne. Cfr. ordene

Oroille, oroiller v. oreille.

Orphenin v. orfe.

Orrible v. horror.

Ors, impur v. ord.

Ors, urs, ours; ursus; dim. ursetel I, 99, petit ours.

Ort v. ord.

Orz v. ord.

Os, armée v. ost.

Os, besoin v. oes.

Os I, 263, os: prov. os, ital. osso, esp. hueso; os (ossum); ossement I, 59, ossement.

Osberc, osbercs v. halberc.

Osche v. oscher.

Oscher, ocher, ébrécher, entailler, briser; prov. oscar; comp. entreoscher; aocher, pour traduire opprimere Q. L. d. R. 236; desoscher, dégager, détacher. Le substantif osche, oche, signifie coche, entaille; le picard ocher, secouer; les Provençaux disent avec h, housca, houesca; DC. v. occare, connaît aussi une forme hoscher; circonstances qui semblent prouver que oche et notre hoche, ocher et notre hocher sont identiques. L'arbitraire qui régnait dans l'emploi du h explique cette différence, et l'aspiration moderne ne fournit aucune rai-

son. Oche, hoche seraient peut-être l'allemand höck, pli du jarret, jarret, d'où ocher, etc. Il faudrait alors séparer les composés réunis ici et rapporter p. ex. desoscher à hocher, hocer R. d. l. V. 36, remuer, secouer. Cependant la fréquence de l'orthographe sans h dans les plus anciens monuments me porte à croire que notre hoche et hocher ont pris plus tard l'aspiration (cfr. haut de altus) et qu'il faut chercher d'autres étymologies que celles indiquées ici pour hoche et hocher. Quelles sontelles? On ne saurait admettre avec M. Grandgagnage le hollandais hutsen (hotsen), hocher, secouer (D. W. s. v. hosî). Cfr. Ménage.

Oscire v. occire.

Oscur, oscurted v. obscur.

Oser, osser, ouser I, 134. 151. II, 288, oser, s'enhardir; ausare pour audere (audere, ausus, ausare); uns chevaliers osez I, 79, chevalier hardi, courageux, entreprenant, audacieux.

Osme P. d. B. 915, odeur, objet qui exhale de l'odeur; osmer, sentir, flairer; du grec ὀσμή.

Osmer v. osme.

Ospital v. hoste.

Ossement v. os.

Osser v. oser.

Ossi v. al III, et II, 269.

Ossire, ossis pour occire, occis.

Ost, quelquefois host, s. s. et p. r. osz, oz, os, oist I, 81. 84. 154. 354, armée, expédition militaire, camp; du latin hostis, qui dès les premiers temps du moyen-âge prit la signification d'armée, service militaire (v. DC. s. v.). Ost était ordinairement du genre féminin, cependant on a des exemples du masculin. De là ostoier, osteier, osteer I, 191. 254. II, 377, faire la guerre, guerroyer, mener ost, attaquer son ennemi; ostoierres, ostoior, guerrier, soldat.

Ost v. oster.

Ostage, hostage, cauge, caution, garantie; lmâ. hostagium, hostaticum (aussi sans h), italien statico (voy. DC. s. v.); metre ostage, donner caution. Comme l'ont expliqué Vossius et M. Grimm, ce mot est contracté de obsidaticum, de obsidatus, cautionnement par otage, de la racine obses. Verbe ostager, ostagier, hostager, donner gage et caution, donner en otage à la place de qqn., délivrer.

Ostager v. ostage.

Ostagier v. ostage.

Oste v. hoste.

Osteer v. ost.

Osteier v. ost.

Ostel v. hoste.

Ostelage v. hoste.

Osteler v. hoste.

Oster I, 46. 125. 305, ôter; desservir une table; de haustare, fréquent de haurire, selon Ménage; comp. doster, ôter, enlever; dans le limousin doustar (Honnorat).

Osteus v. hoste.

Ostoier, ostoierres v. ost.

Ostoior v. ost.

Ostoir v. ostor.

Ostolain v. hoste.

Ostor, ostoir, ostour II, 253, autour (oiseau); de acceptor pour accipiter (Lucil.).

Osz v. ost.

Ot prép. v. od.

Otel, ottel v. tel et I, 194.

Otre, outre v. oltre.

Otre, autre v. altre.

Otreer v. otrier.

Otrei v. otrier.

Otreiance v. otrier.

Otreiement v. otrier.

Otreier v. otrier.

Otret v. otrier.

Otriance v. otrier.

Burguy, langue d'oll, Glossaire. III. Éd.

Otrier, otroier, otreer, otreier, ottreier (1. pers. sing. prés. ind. otroi, otrei) II, 301. 305. 326. 329, octroyer, accorder, donner, permettre, assurer; de auctoricare pour auctorare; esp. otorgar, prov. autorgar et autreiar; de la otroi, otrei, otret, permission, consentement, concession, accord, congé, chose octroyée; otroiement, otreiement, concession, permission, accord; otroiance, otriance, otreiance, concession, accord.

Otroi v. otrier.

Otroiance v. otrier.

Otroiement v. otrier.

Otroier v. otrier.

Ottreier v. otrier.

0ù, ù, d adv. II, 285; où que II, 286.

Ou pour au, v. I, 51.

Ou prép. II, 343.

Quail v. oïl.

Quaille v. oue.

Ouan v. an et II, 275.

Oubli, oublier v. oblier.

Oue, oie v. oe.

Oue pour ove.

Oue, brebis; de ovis; dimin., du reste sans signification diminutive, ouaille, oueille, ouvaille, ouaille, brebis; ovicula.

Ouef v. oef.

Oueille v. oue.

Oues, oeuf v. oef.

Oues, besoin v. oes.

Ouïr v. oïr.

Ouls de ols I, 131.

Oultre v. oltre.

Ounor, ounour v. honor.

Ourne v. orne.

Ous, eux v. als.

Ouser v. oser.

Outrage, outrageus v. oltre.

Outre, outre v. oltre.

Outre, autre v. altre.

Outrecuidier v. cuider.

Outreement v. oltre.

Outrequidier v. cuider.
Outrer v. oltre.
Ouvaille v. oue.
Ouveraigne v. oevre.
Ouvert part. de ouvrir.
Ouvrir v. aovrir.
Oux de ols I, 131.
Ove, ovcoe II, 344 et glos. o.
Oveque II, 344 et glos. o.
Overaigne v. oevre.
Overer v. oevre.
Overt, overtement v. aovrir.
Overier v. oevre.
Ovoe II, 344 et glos. o.

Ovoce II, 344 et glos. o.
Ovoques II, 344 et glos. o.
Ovraigne v. oevre.
Ovrier v. oevre.
Ovrier v. aovrir.
Owan v. an et II, 275.
Ox de ols I, 131.
Oyl v. oil.
Oysel v. oisel.
Oysous, oysousement v. oisos.
Oytisme v. oevre.
Oz v. ost.

## P.

Paële, paësle I, 287. Dol. 243, poêle; de patella.

Paën, Paënie v. païen.

Paënor v. païen. Paer v. paier.

Pasala v pasal

Paësle v. paële.

Païan v. païen.

Paie, paiement v. paier.

Païen, païan, paën II, 232, païen; de paganus. Cfr. païs. Depuis le règne de Constantin le Grand, on nomma ainsi les adhérents de l'ancien culte, parce qu'ils furent forcés de se retirer dans les campagnes. Cfr. Rayn. L. R. IV, 469. Dér. païenor, païenur, paënor I, 47. 151, païen, des païens; prov. payanor; paënie, pïaenie, pays habité par des païens, paganisme.

Païenie v. païen.

Païenor, païenur v. païen.

Paier, payer, paer, apaiser, calmer; payer, satisfaire, acquitter; de pacare, mettre en paix; subst. paie I, 396, paie, paiement; d'où paiement I, 163, paiement, rétribution. Paier. dans sa signification primitive, fut remplacé de bonne heure par le composé apaier, apaer I, 145. 265. II, 349. 384, apaiser, calmer, accorder, pacifier, puis engager. Cfr. pais.

Paile, paille II, 344. 354, paille; de palea; paillart, paillard, c.-à-d. qui aime la couche. Cfr. prov. paillola, couche.

Paile, tenture v. palle.

Paillart v. paile.

Paille, paille v. paile.

Paille, tenture v. palle.

Pain, pein I, 60. 210. II, 85, pain; panis; pour les noms des différentes espèces de pain v. DC. panis, laborare, etc., estre au pain et au vin ou au sel de qqn., être à son service; estre en pain, se dit d'un fils qui est en puissance paternelle; estre mis hors depain, être émancipé; vb. comp. apaner, nourrir, entretenir; prov. apanar, simple panar; d'où apanage, portion d'héritage donnée aux puînés ou aux filles; v. DC. apanare, Ménage, appanage; dér. panetier I, 67, panetier, boulanger; comp. compain, cumpain, compaing, compagnon, associé, mari; et compainon, companion, cumpaniun, compaignon II, 312, ib.; d'où compaigne, cumpaigne et compaignie, compaignieie, compeignie, cumpainie, compainnie, compagnie, association; compangue, cumpaigne I, 161. 254, compaignesse I, 142, compagne, qui accompagne; compaigner, compagner, cumpagner, être en commerce ou familiarité avec qqn., soutenir le parti de qqn., accompagner, faire cortége; acompaignier, associer à qqch., faire pariage avec qqn., être en compagnie de, s'accompagner. Les variantes de com et l'emploi du n, ng, ngn étant connus, il serait inutile de répéter ici les nombreuses formes de Cum et panis, étymologie ces mots. donnée par DC., Caseneuve, Ménage, etc., à compain, compainon, 1mâ. cumpanium, société, est la seule vraie entre toutes celles qu'on a proposées; le mot companage, c.-à-d. ce qu'on donne dans un repas au delà du pain et du vin, prov. companatge (companaticum), ne laisse aucun doute sur l'exactitude de cette dérivation. ferai remarquer en passant que panier se rattache aussi à pain; il dér. de panarium, comme grenier de granarium. Ce mot ne s'entendait dans le principe que des corbeilles qui servaient à porter le pain. Cfr. Mén. s. v. panier.

Paine, painne, painnes v. poene. Painer v. poene.

Pair, paire v. par.

Pairler v. parole.

Pais passage et négation, v. pas et II, 333.

Pais, paix, paiz, pes, pax I, 57. 94. 95. 122. 232, paix, tranquillité, sûreté; de pax; pais à sainte iglise, sûreté qu'offrait l'Eglise aux coupables qui venaient chercher un refuge aux pieds des autels; puis immunité accordée par les rois à l'église de donner asile aux eriminels poursuivis par la justice; pais le roi, sûreté, tranquillité résultant de la protection exercée par l'autorité royale, puis protection du roi, lois, ordonnances qui maintenaient l'ordre, la tranquillité; pais signifiait enfin baiser, Aubri 159, c. 2.

V. DC. pax, pax ecclesiae, pax regis, osculum pacis. De là paisible, paisible I, 293. 50. 67, paisible, tranquille, calme; adv. paisiblement, paisiblement I, 76. II, 233. 367, tranquillement, en paix, avec calme, modérément; v. comp. apaisier, apaissier I, 173. II, 195, apaiser, calmer, pacifier, réconcilier; d'où par le part. prés. apaisanteir II, 60, calmer, satisfaire; d'ici rapaisanter II, 320, calmer. Cfr. paier.

Païs, pays; de pagus; proprem. équivalent à pagense; ital. paese; prov. pays, paes; saint pais, Palestine; de là païsant II, 62, païssant, habitant du pays; villain, villageois.

Païsant, païssant v. païs.

Paisible, paisiblement v. pais. Paisiule, paisiulement v. pais.

Paistre, pastre, peistre, pestre II, 188 et suiv., la force paist le pré II, 5. 289, proverbe exprimant la folie qu'il y aurait à ne pas se soumettre à la nécessité; comp. repaistre I, 329, repaître, donner à manger; past, paist, pâture, nourriture; pastus; pastres, paistres, pastor I, 245. II, 184, pasteur, berger, guide, conducteur; pastor; pastore, pastoure, bergère; dim. pastorele I, 315, bergère, pastourelle; sorte de poésie; pasture II, 344, pâture, nourriture, éducation; pastura; vb. pasturer I, 221, pâturer. Dans l'ancienne langue, pasture signifiait encore la corde avec laquelle on attache le cheval par le pâturon; pasture, de pastorius, lmâ. pastorium; d'où notre pâturon. De ce pasture, on forma aussi le vb. comp. empasturer, c.-à-d. attacher avec la pasture, fig. s'embarrasser dans un obstacle, piége, gêner, se laisser prendre, qui se trouve encore dans le patois normand empaturer, dont M. E. Duméril a fort bien saisi l'origine. Empasturer prit les orthographes empaisturer, empeisturer, empesturer, d'où, par rejet de l'u, empestrer, notre empêtrer. De même dépêtrer. Cfr. ital. impastojare == empêtrer de pastoja == anc. franç. pasture. En dérivant empêtrer de impetrare, c.-à-d. de in et petra, on n'a pas eu égard à la forme, qui demande un s médial dans la racine.

Paix v. pais. Paiz v. pais.

Pal, pel, peal, peel, piel I, 397. II, 78. 68. Charl. 328, s. s. et p. r. peu Phil. M. 7273, Ben. 18551, paus ib. 32585, pex I, 106, piex R.d.R. 4956, pix G. d. V. 1736, bâton, piquet, pieu. Pal est la forme primitive, dérivant de palus; de là, avec affaiblissement de l'a en e, pel, d'où avec diphthongaison picarde piel, et enfin, avec aplatissement du l, notre pieu. Pour les autres formes voy. les subst. en el, al, etc. là paliz, palis, pieu, palissade: palet. pieu, levier, gros bâton; escarmouche, surtout celle qui se fait aux palissades d'une ville ou d'un château; paleter I, 265, escarmoucher, combattre; paleteis, paletis, escarmouche.

Palaïn v. palais.

Palais, paleis, pales Trist. II, 29, Charl. 355, palois P. d. B. 1848. 4143, paleez R. d. R. 8242, grande salle voûtée, qui souvent formait à elle seule un bâtiment; de palatium. C'est parce que ces salles étaient voûtées qu'on a donné le nom de palais à la partie supérieure du dedans de la bouche, car la forme palais, en ce sens, ne peut dériver de palatum; ainsi palais signifie proprement la voûte de la bouche. De là palasin, palaïn I, 400, officier du palais, paladin, grand seigneur.

Palasin v. palais.

Pale, palle, plus tard pasle II, 348, pâle, blême; pallidus; palor, pallor, pâleur; pallor.

Paleez v. palais.
Palefreid v. palefroi.

Palefroi, Palefreid II, 4, cheval de parade, de cérémonie, cheval à l'uzsage des dames; lmâ. palafredus, parafredus; de paraveredus, cheval pour courses extraordinaires avec les postes, composé de παρά et veredus = vehorheda. L'allemand pferd a la même racine. C'est de notre mot que vient palefrenier, lmâ. parafrenarius.

PAL

Paleis v. palais.
Pales v. palais.
Palet v. pal.
Paleteis v. pal.
Paleter v. pal.
Paletis v. pal.
Palie v. palle.

Palis, paliz v. pal. Palle, pâle v. pale.

Palle, paile I, 264, paille I, 196, palie II, 76, 85, étoffe de soie ou de coton, proprem. manteau, tenture, dais; de pallium. Ainsi le nom d'un habillement est devenu celui de l'étoffe dont on se servait pour le faire.

Paller v. parole.

I. Palme, paume I, 107, paume, plat de la main, main; palma; cheoir à paume, tomber sur les mains, en pâmoison, en défaillance; de là paumer I, 347, ordinairement au part. passé, avec la même signification. Quoique le développement des significations de paumer soit fort naturel, ce mot n'est peut-être dans le fond qu'une orthographe fautive de pasmer (v. plus bas), que le peuple rapporta à l'idée plus matérielle de paume.

II. Palme, paume, palme, branche ou feuille de palmier, et, par extension, d'après le dérivé suivant, pèlerinage; dér. palmier, paumier I, 395, pèlerin, qui a fait le voyage de la terre sainte, et qui pour preuve en rapporte des palmes; de palma. Cfr.

DC. s. v. palma, palmarii, et Mén. s. v. paumier.

Palmier v. palme II. Palois v. palais. Palor, pallor v. pale.

Paltonier, pautonier I, 71, homme sans profession ni demeure fixe; homme de mauvaise vie, méchant, hautain, misérable, gueux, coquin; fém. paltoniere, pautoniere, femme méprisable, livrée à la débauche; cfr. Rog. s. v. pautonier. Paltonier est un dérivé, dont le simple se trouve dans l'ital. paltone, prov. paltom, pautom, qui, à ma connaissance, ne se rencontre dans aucun monument de la langue d'oïl. Paltone, paltom peuvent dériver de palitari, errer souvent çà et là, dont se sert Plaute. M. Schwenk, D. W. s. v. Lump, fait remonter paltone, paltonier au bas-allemand palt, lambcau. Le Duchat, je ne sais comment, identifie paltonier et pontonnier.

Paltoniere v. paltonier.

Palu R. d. l. V. 51, marais, mare; palus; de là s'empaluer I, 373, se salir, s'embourber.

Pan I, 189. R. d. l. V. 292, étoffe, linge, lambeau, pièce, morceau, partie; partie de l'armure qui couvrait le côté; pan; paroi; gage, nantissement; pannus; de là paner, paneir, saisir, prendre des gages; v. Rayn. L. R. IV, 409 panar; comp. espanir, espenir, espaneir, espanoir II, 49. 93, expier, payer, punir; depaner M. s. J. 446, déchirer, mettre en pièces, disjoindre, détruire.

Pance, panche, ventre, gros ventre; de pantex; panceil, en rime avec le même sens, Ben. 37322. De pance, dérive pancire, panchire, la partie de l'armure qui couvre la panse ou le ventre. Cfr. Mén. s. v.

Panceil v. pance. Panche v. pance. Panchire v. pance.
Pancire v. pance.
Pandre v. pendre.
Paneir, paner v. pan.
Panier v. pain.
Panre v. prendre.
Panser v. pois I.
Pansif v. pois 1.

Panteiser, pantuiser, s'agiter, panteler, haleter; prov. pantaysar, pantayar, pantayar, subst. pantais, essoufflement, souci, tourment; du kymri pantu, presser, fouler, pant, pression; anglais pant, haleter. Not mots pantois, pantoiement, panteler, sont de la même famille.

Pantuiser v. panteiser.

Paon, poon I, 191, paon; de pavo. Paör, paür, paour, peor, poor, poour, pour I, 65. 79. 101. 254. II, 142. 309, peur; de pavor.

Paour v. paor.

Par, pair, per II, 157, peer, pair, pareil, égal, semblable, du latin par. L'orthographe la plus fréquente de ce mot est per. Per s'employait en parlant des seigneurs d'une noblesse égale, sorte de dignité; quelquefois il était synonyme de baron ou grand seigneur. Le nom de per se donnait particulièrement aux membres de la prétendue cour instituée par Charlemagne. Le mot de per avait encore les significations de compagnon, époux (1, 292), compagne, épouse (I, 254), camarade, toujours avec l'idée d'égalité, de condition semblable. Cfr. Mén. s. v. pairs. Enfin, il signifiait échevin, conseiller de ville. Vivre per I, 263; bon per, bon compagnon; per à per, homme à homme, en nombre égal. Paire, perc, paire; propr. paria; cfr. arme. - De là parrie, égalité; pairie, dignité de pair; échevinage, conseil de ville; parier, associer, joindre, unir, d'où le comp. aparier, apparier, unir, joindre accoupler; — comparer, comparer, égaler; comparare; d'où acomparer, mettre en parallèle. Voy. pareil, parage. Notre parier = gager, de pariare (par), rendre égal, ainsi propr. mettre une chose contre une autre semblable.

Par, per prép. II, 358; par moi, toi, soi, etc. II, 358; par de II, 358; de par II, 359; par adv. II, 314; comp. parmei, parmi II, 359; par ce que conj. II, 388; par ce, par quoi II, 388.

Paradis, paraïs, pareïs I, 126. 189, paradis; de paradisus. C'est de la forme paraïs, qu'on fit ensuite, avec l'intercalation ordinaire de v, le mot (paravis, parevis) parvis; efr. Mén. s. e. v.

Paraemplir v. ademplir.

Parage, paraige I, 252. 65. 362. II, 319, rang, extraction, noblesse, naissance illustre, respect dû au rang; de par, ainsi proprement égalité. Cfr. par, adj.

Paraige v. parage.
Parail, parailler v. pareil.
Paraïs v. paradis.
Paraler v. aler.
Paranteit v. parent.
Parastre v. pere.
Parax (lo) v. pares.

Parc, parc; bergerie; espace clos dans lequel avait lieu le tournois; lmâ. parcus, parricus, prov. parc, pargue, ital. parco, bargo; esp., port. parque; vb. comp. emparcher, emparchier, enfermer dans un parc. De parc, vient notre parquel, vb. parquer, v. Ménage. Dans les anciennes lois bavaroises, parc signifie magasin à grains. Parc, en ahal. pfarrich, pferrich, allm. pferch, anglo-saxon pearruc, pearroc, en gallois pâire, breton park, kymri parc, parwg. On a dérivé parc de l'allemand, où la forme se rattache, dit-on, à bergen, prétérit barg, v. Schmitthenner et Schwenk D.W.; mais la consonne initiale pf fait empêchement. D'autres ont regardé les formes celtiques comme les primitives, et M. Diefenbach remonte au kymri parâu; v. G. W. I, 265, Celtica I, 167.

Parcamin, parcemin, parkemin, parchemin, parquemin 1, 92, 99, parchemin, rôle; de pergamenum, pergamena charta, à cause de la ville de Pergame, où il a été inventé. V. Mén. Diet. s. v. et Origines de la langue ital. s. v. pergamena. Le passage du g au c qu'on remarque ici est fort rare.

Parcemin v. parcamin. Parchemin v. parcamin. Parchier v. percer. Parcion v. part. Parcoivre v. percevoir. Parconnier v. part. Parcroistre v. croistre. Parcunere v. part. Pardestruire v. enstruire et II, 253. Pardire v. dire. Pardon v. don. Pardonable v. don. Pardonance v. don. Pardoneir, pardoner v. don. Pardonement v. don. Pardoneres v. don. Parduner v. don.

Pardurable, pardurablement v. durer.

Parece I, 229, perece II, 50, pereche, paresse; de pigritia; de là parecos, perecheus, paresseux, négligent; adv. pereceusement I, 384, paresseusement, négligemment; parecer, perecer, perecher, paresser, être paresseux; comp. aparecer, aperecer II, 150, devenir paresseux, lent s'affaiblir.

Parecer v. parece.

Parecos v. parece.

Pareil, parel, paroil, parail, fém. pareille II, 72, etc., pareil, semblable, comparable; lmâ. pariculus, diminutif.

de par. Subst. pareil, prov. parelh, signifie propr. paire, comme on le voit encore dans notre composé appareiller. De pareil dér. pareiller, pareller, paroiller, pareiller, apparier, assortir, appareiller, construire; d'où le comp. apareiller (apareit, subjonctif). apariller I, 143, aparailler I, 174, aparoiller, I, 182, aparoillier I, 284, aparellier, appareiller, choisir, préparer, faire des préparatifs, disposer, arranger, orner, vêtir d'habits de cérémonie; - subst. apareil, aparoil, aparel, aparail, appareil, apprêt, préparatif; de là apareillement, aparellement, appareil, apprêt, ajustement; rapareiller, raparilher II, 382, rappareiller. Cfr. par, adj.

Pareille, pareiller v. pareil.

Pareir v. paroir.

Pareit v. paroit.

Pareïs v. paradis.

Parel, pareller v. pareil.

Parement v. parer.

Parent I, 263, parent, égal, pareil; parens (parent); parenteit, paranteit, parenteit, parenteit, parenteit, parenteit, parente I. 84. 263. 278. liaison par le sang, parenté, parent, allié; DC. et après lui Roquefort disent que ce mot était autrefois masc., c'est une erreur, il avait les deux genres, comme le prouvent nos exemples; parentele, parenté; parentela; vb. comp. emparenter, apparenter. V. Mén. s. v. parent.

Parente, parenteit v. parent. Parentele v. parent.

Parer, paraître v. paroir.

Parer, préparer, disposer, orner; parement, habit armorié; — parer, défendre, garantir, qui est resté dans les composés parapet, parasol, etc.; parement, mur, rempart, fortification; comp. du dernier verbe emparer, remparer, fortifier; d'où emparement, rempart, fortification; et d'ici rem-

parer, rempar, aujourd'hui avec t final. Notre s'emparer est de la même famille, prov. emparar, amparar, saisir, prendre. Parer, dans ses diverses significations, dérive de parare; Ménage l'avait déjà supposé. Pour ce qui est des premières, il n'y a aucune difficulté; quant aux autres, en partant de l'idée préparer, on a eu 1) tenir prêt, prov. parar présenter, tendre; 2) retenir, garder, protéger. Raynouard a aussi reconnu en partie cette étymologie.

Pares (10) M. s. J. 452, avec une forme moins congruente dans les S. d. S. B. 10 parax I, 324, mot qui ne se trouve guère que dans ces auteurs, et dont la signification était incontinent, sur-le-champ; de per ipsum sc. tempus. Cfr. ades, par.

Parester v. steir.

Parestrusse (à la) v. estros.

Parfaire v. faire.

Parfeit, parfeitement v. faire.

Parfiler v. fil.

Parfin v. fin.

Parsit, parsiz v. faire.

Parsitement v. faire.

Parfond v. fond.

Parfondesce v. fond.

Parfundece v. fond. Parfunt v. fond.

Parier v. par, adj.

Parigal v. ewer.

Parir v. paroir.

Parjur v. jurer.

Parjurer v. jurer.

Parlage v. parole.

Parlement v. parole.

Parleor v. parole.

Parler v. parole.

Parleure v. parole.

Parlier v. parole.

Parlieres v. parole.

Parmaindre v. manoir.

Parmanable, parmanablement

v. manoir.

Parmei v. par prép. Parmi v. par prép. Parocire v. occire.

Paroil, paroiller v. pareil.

Paroir, parir, parer, pareier II, 40-43, paraître, apparaître, être visible, se montrer, sembler; comp. aparoir, apparoir, apparaître, paraître, se montrer; disparoir, disparaître; reparoir, paraître à son tour, aussi, de même.

Paroit, pareit, paret, s. s. et p. r. paroiz, pareiz, parois I, 145, paroi, mur, muraille; prov. paret, ital. parete, esp. pared, port. parede; de paries, pariet (is); la langue moderne a retranché à tort le t.

Paroiz v. paroit.

Parole I, 49, 220, parole, discours; loi, ordre; prov. paraula; de parabola; cfr. Rayn. L. R. IV, 418; verbe paroler, parler, pairler, paller I,309-10. 184, parler, dire, discourir; parler d'un et d'el I, 168, de là parlieres, parleor I, 77, parleur, avocat, bayard; adj. parlier, parliere I, 78, parleur, parleuse; employé subst., comme parlieres; parleure, langage, manière ou faculté de parler; parlage, parlage, bayardage; parlement I, 82, entretien, conférence, pourparler, entrevue, assemblée solennelle pour délibérer sur qqch.; comp. aparler, aparoler I, 310. II, 398, ajoutez la signification traiter d'une affaire; aparlement II, 11, parole, conversation; emparler I, 310; emparlier, avocat, R. d. l. V. 38; mesparler I, 310. II, 164; porparler I, 310, comploter; porparlement, abouchement, pourparler, complot; contreparler I, 310, contredire.

Paroler v. parole.

Parost II, 377 subj. de paroler.

Parout I, 309.

Parpenser v. pois I.

Parquemin v. parcamin.

Parrie v. par, adj.

Parseure, parsevre v. sevre.

Parsomme v. som.

Parsonnier v. part.

Part, part, portion, certaine, quantité d'un tout, les premiers principes d'une science, côté, direction; de pars (part); de part II, 359; de la meie part I, 401, de ma part; avoir part d'une femme I, 252, la connaître charnellement: partir I, 92, 172, 254, 256. 268. 271. 286. 311. 339. II, 9. 33. 56. 360, 384, etc., partager, départir, répartir, prendre part, séparer, diviser, éloigner, ôter, quitter, partir, s'en aller: de partiri. Dans le sens de partir, s'en aller, ce verbe se conjugua toujours, dans le principe, avec le pronom se, et cela était bien fondé: se partiri, se partager, se séparer, s'en aller; mais, au XIIIe siècle déjà, on le trouve indifféremment avec et sans ce pronom, comme le prouvent les exemples cités. S'en partir et se partir avaient la même signification. Remarquez partissent au prés. de l'ind. dans la Ch. d. R. str. 257. Partie I, 55. II, 305, part, partie, portion, séparation, partage, côté; partitum, partita. De là parcion, parzon, parcun II, 189, part, portion, séparation; d'où parçonnier, parçunere, parsonnier II, 201, copartageant, copropriétaire, participant, qui prend part à qqch.; partissement, partage; partisseres, partisseor, partageur, copartageant; partison, division, partage, séparation; de partitio; - comp. partener I, 268, participant, sociétaire, partemaire; prov. partender; - departir, despartir I, 48, 123, 152, 172, 304, 305, 343, 396, etc., séparer, diviser, partager, fendre, distribuer, finir, quitter, abandonner, partir; avec se comme le simple dans le sens de partir; inf. empl. subst. I, 210, départ, action de quitter un lieu; de là departiment, séparation; departie, séparation; empêchement; — espartir, disperser, éparpiller; part. esparti, isolé; forspartir II, 213, séparer, excepter.

Partant v. tant et II, 325.

Partener v. part.

Partenir v. tenir.

Partir v. part.

Partison v. part.

Partissement v. part.

Partisseor, partisseres v. part.

Parvenir v. venir.

Parvertir v. vertir.

Parvoir v. veoir.

Parzoivre v. percevoir.

Parzon v. part.

Pas, pais II, 92, pas, passage dangereux et étroit, gorge de montagne, détroit, marche; de passus; passer, passeir, paser, parcourir à pas, passer, traverser, faire le voyage de la terre sainte, dépasser, outrepasser, surpasser, se comporter. Aller le pas, marcher, avancer au pas; aller plus que le pas, aller très-vite, s'enfuir; enmi le pas, en avançant, en route, avant d'arriver; passer le tens II, 19, se sustenter, vivre De là passage, passaige, passage, détroit, traversée d'un fleuve, et, dans un sens restreint, voyaged'outremer, voyage de la terre sainte : passagier, passager. Passervant à renforcer la négation II,333 et suiv.; adv. comp. chalt pas II, 298; en es le pas II, 298; isnel le pas II, 298. Comp. compas (cum-passus), pas égal, marche, ordre, mesure; à compas, avec ordre, mesure; par compas, par mesure, dans les règles, comme il faut: Et li Sarrasin tout le pas, | Les encauçoient par compas, Phil. M. 6108; d'où compasser, aller le même pas, tenir le pas, ordonner, disposer, mesurer; et d'ici compasseres, compasseor, ordonnateur, qui dispose. Ce n'est que plus tard que le mot de compas a pris la signification actuelle. Respas, guérison; respasseir, respasser, respaser, guérir, revenir en santé, se remettre, redonner la santé; - trespas II, 384, crime, délit, violation; passage dangereux et étroit, gorge de montagne; droit de passage, tribut; trépas; trespasser, trespesser II, 345. 356. 360. 388. passer outre, à côté, dépasser, passer, surpasser, contrevenir, violer, traverser, parcourir, mourir, au part. pas. pour ce qui est passé (depuis longtemps) ce qui est terminé; de là trespassant, passant, voyageur; trespassement, ce qui passe les bornes, félonic.

Pasche v. pasque.

Pascor v. pasque.

Paser v. pas.

Paskerez v. pasque.

Pasle v. pale.

Pasmeisun v. pasmison.

Pasmer v. pasmison.

Pasmeson v. pasmison.

Pasmison, pasmeson, pasmeisun I, 72. 104. II, 391, pâmoison; vb. pasmer, avec et sans se, I, 361. II, 357. 388. pâmer; de spasmus (σπασμός); prov. espasme, esp. espasmo, pasmo, ital. spasimo; vb. prov. plasmar, esplasmar, espalmar, esp. espasmar, pasmar, ital. spasimare. D'où vient que le s est tombé devant le p, ce qui n'est pas ordinaire? Aurait-on regardé la forme primitive en es initial comme un composé de ex et pasmus, et alors pasmus comme le simple? V. espasmiz Ben. 2228. 18865.

Pasque, Pasche II, 347, Pâques; de l'hébreu pesach, passage; dér. paseor, paskerez, temps de Pâques, printemps; efr. prov. nadalor, temps de Noël, de nadal. Rayn. L. R. IV, 301.

Passage, passaige v. pas.

Passeir, passer v. pas.
Passion v. patience.
Past subj. de passer.
Patenostre v. pere.
Paterne v. pere.
Paterneil, paterneiz v. pere.
Paternite v. pere.
Paternostre v. pere.
Paternostre v. pere.

Patibler II, 250, propr. se démener comme quelqu'un qu'on met à la potence, gesticuler avec violence; de patibulus.

Patience, pacience I, 126, patience, tranquillité d'âme; patientia; impatience, impascience I, 151. II, 241, impatience; impatientia; passion I, 162, passion, souffrance, plus particulièrement en parlant de J.-C.; mouvement charnel; passio de patior; compassion, compassion, douleur, souffrance, affliction; compassio.

Patriarche I, 105, patriarche; dignité ecclésiastique; patriarcha (πατριάρχης).

Pau v. poc.
Pauc, pouce v. polce.
Paume, palme v. palme II.
Paume, paume v. palme I.
Paumez v. palme I.
Paumier v. palme II.
Paür v. paör.
Paus v. pal.

Pause, pose, pause, repos; de pausa; adv. II, 317; posat II, 317; pausee pose, repos; pauser, poser, placer, mettre, poser, reposer; prendre du repos, fixer, convenir; de pausare. Les deux orthographes différentes de ce verbe ont été admises plus tard avec un sens différent. Comp. reposer II, 312, prendre du repos, se délasser; reposer, arrêter; subst. repos, repaus I, 221. 298. II, 376, repos, calme; repausee, reposee, lieu ou temps de repos; à reposees, à différentes reprises; à loisir; deposer, dé-

poser; au chief deposé R. d. l. V. 60, la tête baissée; disposer, disposer, projeter, arrêter; disposition I, 218, disposition, projet, décision, ordre; dispositio; proposer, purposer I, 380. 267. II, 278, résoudre, prendre la résolution, proposer, se proposer; propos I, 390, projet, dessein, ce qu'on se propose de faire; et dér. du vb. avec la même signification proposement.

Pausee v. pause.

Pauser v. pause.

Pautonier, pautoniere v. paltonier.

Pauvre v. povre.

Pauvrete v. povre.

Paveillon, paveillun v. pavillon. Pavement, pavementer v. paver.

Paver I, 344, paver, daller; de pavire, avec changement de conjugaison; pavement II, 44. 278, pavé, dallage; pavimentum; d'où pavementer, paver, daller. Cfr. Ménage s. v. pavé.

Pavillon I, 58. II, 365, paveillon I, 185. II. 295, pavillon, tente; de papilio; v. DC. et Mén. s. v. Paveillon se trouve encore dans la langue d'oïl avec le sens de papillon: Des flors sali un paveillon, | Des cles feri mon menton. | Del paveillon tel paor oi, | Que m'escriai plus tost que poi (Fl. et Bl. v. 2351-4).

Pax v. pais.

Payer v. paier.

Peal v. pal.

Peaus v. pel.

Pec, fém. pecque, sot, stupide, niais, borné; de pecus, que le latin classique employait déjà en ce sens. Molière emploie encore le fém. pecque, et Le Duchat, à cette occasion, donne la dérivation indiquée, en faisant observer que pecque a la même signification que pécore.

Pecchier, pechier, pecier, pekier I, 125, 194, pecher, failler, désobéir; peccare; pechieres, pechierres, pecheor, pecheeur I, 74. II, 107, pécheur, délinquant, coupable; peccator; pechiet, peciet I', 84. 226. II, 36, péché, faute, désobéissance; peccatum.

Pecheeur v. pechier.

Pecheor v. pecchier.

Pechier, pécher v. pechier.

Pechier, espèce de vase v. pichier. Pechieres, pechierres v. pecchier.

Pechiet v. pecchier.

Pechoier v. piece.

Pecier, pécher v. pecchier.

Pecier, briser v. piece.

Pecierres v. poisson.

Peciet v. pecchier.

Pecoier v. piece.

Pecol v. piet.

Pecque v. pec.

Pecune I, 159, argent, pécune; pecunia.

Ped v. piet.

Pedaille v. piet.

Peel v. pal.

Peer v. par, adj.

Peil v. poil.

Peiler v. poil.

Pein v. pain.

Peine, peiner v. poene.

Peire v. pere.

Peis, poids v. pois I.

Peis, légume v. pois II.

Peiser v. pois I

Peisson, peisun v. poisson.

Peit v. pois I.

Peitie v. pius.

Peitrine v. piz.

Peivre v. poivre.

Peix v. pis.

Peiz v. poix.

Pejor, pejour v. pis.

Pejur v. pis.

Pekier v. pecchier.

Pel, pieu v. pal.

Pel, piel, piaul, peaus I, 290. II, obéir, se rapporter, être du ressort de, 118. 255, peau, cuir; pellie; pelliee, de la charge de, etc.; pendre, attacher,

pellice, vêtement garni de peaux ou de fourrures; de pellicius, a; d'où peliçon, pelliçon, pelisse, robe fourrée, vêtement de dessus; dimin. peliçonet; à la même racine (pellis) se rattache le vb. pelicer, tirailler, tirer de l'argent, dépouiller, plumer; proprem. arracher la peau.

Pel, poil v. poil.

Pele, et avec s'intercalaire, pesle, pelle; pala; prov., ital., esp. pala.

Peler v. poil.

Pelerin II, 299, voyageur, étranger, pèlerin; de peregrinus; prov. pelegrin, ital. pellegrino, esp. peregrino; de là pelerinage II, 345, pèlerinage. Pour le verbe pelegriner, la langue moderne a repris la forme latine en r: pérégriner.

Pelerinage v. pelerin.

Pelfre, butin; pelfrer, piller, saccager; anglais pelf, l'avoir. Racine? M. Duméril D. N. au mot peuffe, dit qu'il dérive de l'islandais pelf, dépouilles; mais ce mot islandais n'est autre que l'anglais pelf, dont on ignore l'origine.

Pelfrer v. pelfre.

Pelice, pelicer v. pel.

Peliçon, peliçonet v. pel.

Pellice, pellicon v. pel.

Penance, penanche v. poene.

Penant v. poene.

Pencher, penchier, pencher; de pendicare, de pendere; cfr. pendre.

Penchier v. pencher.

Pendant v. pendre.

Pendre, pandre I, 112.154, pendre, suspendre, pencher, incliner; appendre; de pendere; subst. pente, pente; ainsi pour pende; cfr. tente, vente, tonte; pendu II, 19 part. passé empl. subst. le pendu; de là pendant, hauteur, colline, penchant; comp. apendre I, 302. II, 337, dépendre, être soumis, obéir, se rapporter, être du ressort de, de la charge de, etc.; pendre, attacher,

appendre; appendice, apandise I, 166, dépendance; despendre, despendere I, 237. II, 19, dépendre, ôter ce qui est pendu; suspendre I, 170, suspendre. Cfr. pencher.

Pendu v. pendre.
Peneance v. poene.
Peneant v. poene.
Pene, plume, panne v. penne I.
Pene, crête v. penne II.
Pene, peine, pener v. poene.
Peneor v. poene.
Peneuos v. poene.
Penible v. poene.
Penitanche v. poene.

Penitence v. poene. I. Penne, pene, plume; de penna; de là pennon, penon, étendard, enseigne, espèce de bannière à longue queue que le chevalier attachait à sa lance ou à son enseigne, banderole; dim. penoncel, penonchel; cfr. Roq. s. v. pennon, penen; DC. s. v. pennones. Je dérive pennon de penne (penna), et non de pannus, comme on le fait ordinairement parce que toutes les langues romanes out un e radical, ital. pennone, esp. pendon (d intercalaire), prov. peno, penon, et quelles n'avaient aucune raison d'affaiblir l'a en e, si pennone, pendon, etc., dérivaient de pannus. On a comparé la banderole à l'ondulation d'une plume agitée par le vent. Penne, pene signifie encore panne, espèce de fourrure, et, dans ce sens, il dérive également de penna, prov. penna, pena, et non de pannus, ainsi qu'on l'admet; pannus a produit pan en franç, et en prov. Rayn. L. R. IV, 409. Mais d'où vient ce nom de penne pour une fourrure? La disposition de pièces de la fourrure rappelaitelle, dans le principe, les barbes de la penne? Cfr. pene à eschiechiers P. d. B. v. 4896. Ou bien était-elle floculeuse? Mais alors il faudrait admettre influence de l'allemand, où federe (allmâ.) signifiait plume et penne. Pour pennon, on disaitaussi pignon, de pinna, v. penne II.

II. Penne, pene I, 382, éminence, hauteur; bord supérieur, crête; de pinna, le haut de la muraille, créneau. De là encore pignon, partie la plus élevée d'un bâtiment; pennon (v. peene I.), parce que la bannière était en haut de la lance: Escu ot et lanche et pignon (R. d. l. V. p. 130); dimin. pignoneel, pingnonehiel. Pinacle de pinnaculum.

Pennon, penon v. penne I.

Penoncel, penonchel v. penne I.

Penre v. pendre.

Pens v. pois I.

Pensaige v. pois I.

Pense v. pois I.

Penseir v. pois I.

Pensement v. pois I.

Penser v. pois I.

Pensif, pensis v. pois I.

Pensiu v. pois I.

Pente v. pendre.

Pentecoste II, 349, Pentecôte; pentecoste, πεντηχοστή, sous-entendu ήμερα, le cinquantième jour après la Pâque.

Pentir v. poene.

Peon, peonier v. piet.

Peör v. paör.

Pepie, pépie; selon Mén. de pituita, qui se transforma en pivita, d'où pipita; ital. pipita, esp. pepita, port. pevide, prov. pepida.

Pepin v. pepon.

Pepion v. pepon.

Pepon, melon, de pepo. On a dit aussi pepion, qu'on trouve avec la signification de pepin, et, selon Le Duchat, ce dernier mot n'est qu'une corruption de pepion, qu'il dérive de pappinus. Frisch admet identié entre pepon et pepin, et dér. pepon de pepo, parce que, selon lui, pepon n'a d'abord signifié que grain du melon, de la

285

concombre. Cfr. encore Mén. s. v. pepin. Pepin, dans l'ancienne langue, signifiait jardinier qui cultive des pépinières.

Per, pair v. par, adj.

Per, par v. par, prép.

Percer I, 95, perser I, 226, perchier R.d.l. V. p. 34, parchier I, 354, percer, déchirer; subst. perçoir; perchoir R.d.l. V. p. 34, perçoir; comp. trespercier I, 152. Dol. 173, percer, transpercer. De pertuiser, v. ce mot, pertuis (Ménage).

Perceveir, percever v. percevoir.
Percevoir, percever, perceveir,
perchevoir, perzoivre, perchoivre,
percivoir, et par au lieu de per:
parzoivre, etc. II, 12 et suiv., apercevoir, distinguer, remarquer, comprendre, recevoir; percipere; comp.
apercevoir, aparzoivre, etc., apercevoir, aviser, distinguer, reconnaître;
prendre, recevoir; d'où, par le part.
prés., apercevance, action, air de s'apercevoir.

Perche, perche; de pertica; d'où perchot, perche longue et ferrée, croc.

Percheyoir v. percevoir.

Perchier v. percer.

Perchoir v. percer.

Perehoivre v. percevoir.

Perchot v. perche.

Percivoir v. percevoir.

Perçoir v. percer.

Perde v. perdre.

Perdicion v. perdre.

Perdre, pierdre I, 51. II, 93, perdre; perdere; subst. perde, pierde et avec t pour d, perte I, 252. 329. II, 16, perte, dommage; proprem. perdita; perdicion I, 49. II, 3, perdition; perditio; comp. aperdre I, 306, perdre; esperdre II, 241, égarcr, étonner, décourager, troubler; reperdre I, 217, reperdre.

Perdurable, perdurablement v. durer.

Perdurabletet v. durer.

Perre, pierre v. piere.

Pere, paire v. par.

Pere, peire, piere, père; pater; parastre II, 59, beau-père, mari d'une femme qui a des enfants d'un autre lit; patraster; cfr. marastre s. v. mere; paterne I, 344, Père, le Créateur, Dieu le père; paternus, a, v. DC. s. e. v.; paternite I, 375, paternité; paternitas; paterneil I, 391, paternel; paternalis pour paternus. Notre parrain, du lmâ. patrinus; esp. padrino, prov. pairi, pairin, ital. patrino, s'écrivait plus correctement parrin. Paternostre, patern nostre.

Perece, perecer v. parece.

Pereceus, pereceusement v. parece.

Pereche, perecher v. parece.

Perecheus v. parece.

Perellos v. peril.

Perier v. piere.

Peril I, 149, péril, danger; periculum; periler, periller I, 171, mettre en péril, exposer à périr, être en danger, être perdu, périr, péricliter, se gâter, se corrompre; periculari (Cat. d. Fest.); perillos, perillous, perellos I, 281. II, 312, périlleux, dangereux; periculosus.

Periler, periller v. peril.

Perillos, perillous v. peril.

Perin v. piere.

Perir I, 227. II, 147, tuer, détruire, mourir, périr; perire.

Peristerunt fut. de perir.

Perjurer v. jurer.

Perle, perle; ital., esp., prov. perla; port. perola, perla; lmâ. perula, perla. L'ahal. a perala, berala, et l'on a dérivé perle de là. Berala, supposé qu'il soit allemand, serait pour beer, bacca; mais il y a plutôt lieu de croire que ce mot est emprunté, car le gothi-

que ne connaît pas de forme basla, de basi, bacca, et Ulphilas traduit μαργαρίταις par markreitum. Cfr. Dief. G. W. II, 53. 54. Quant à une origine latine, on a songé à: 1) pirula, de pira: et comparé bacca, baie et perle gemma, bouton et pierre précieuse; 2) pilula, avec permutation de l en r; 3) perna, espèce de coquillage, dérivation qui a pour elle le napolitain perna — perla; cfr. DC. s. v.; 4) enfin perula pour spherula.

Permaindre v. manoir.

Permanable, permanablement v. manoir.

Permanableteit v. manoir.

Permanant (en) v. manoir.

Permanaulement v. manoir.

Permanauleteit v. manoir.

Permanoir v. manoir.

Permener v. mener.

Perpetual v. perpetuel.

Perpetuaument v. perpétuel.

Perpetuel, perpetual, perpetuel; perpetualis; adv. perpetuaument I, 222, perpetuellement.

Perquerre v. querre.

Perrette v. piere.

Perrin v. piere.

Perron v. piere.

Pers, perse I, 407, bleu foncé, bleu sombre; v. DC. s. v. lmâ. persus, Color, ad caeruleum, vel ad persicae mali colorem accedens.

Persecution v. sevre.

Perser v. percer.

Persevereier I, 207, persévérer; perseverare; perseverance, persévérance; perseverantia.

Persoldre v. soldre.

Persone, personne I, 174, personne; curé; persona; personnement II, 74 adv., peut-être mal lu pour personnelment, personnellement, en personne, de personnel, personalis, quoique la formation ne soit pas impossible.

Personnel v. persone.

Personnement v. persone.

Perte v. perdre.

Pertris I, 191. R. d. 1. V. p. 82, perdrix; de *perdix*, en prov. perdiz.

Pertuihs, pertuis v. pertuiser.

Pertuiser, pertuser, pertusier, percer, forer; subst. pertuis, pertus, pertuihs I, 227, trou, ouverture, porte; de pertusiare, pertusium de (pertundere) pertusus. V. percer.

Perturber I, 332, troubler, agiter, émouvoir; perturbare.

Pertus, pertuser, pertusier v. pertuser.

Pervers v. vertir.

Perzoivre v. percevoir.

Pes, poids v. pois I.

Pes, paix v. pais.

Pesance v. pois I.

Pesanços v. pois I.

Pesant v. pois I.

Pescer v. poisson.

Pescheor, pescheur v. poisson.

Pescher, peschier v. poisson.

Pescheres, peschieres v. poisson.

Peschur v. poisson.

Pescion v. poisson.

Peser v. pois I.

Pesle v. pele.

Pesme v. pis et I, 106.

Pesoier v. piece.

Pestilence I, 268. II, 254, peste, maladie épidémique et contagieuse; pestilentia.

Pestril v. pestir.

Pestrin, pestrine v. pestrir.

Pestrir, pétrir; de pistura (pinso), d'où l'on forma pisturire; pestril, pestrin, pestrine, lieu où l'on pétrit le pain; pistrilla, pistrina.

Petit I, 100. 263. 389. II, 108. 315 et suiv., adj. petit, faible; empl. subst. I, 127; adv. peu; par un petit II, 314, peu s'en faut, à peu de chose près, presque; à petit, peu s'en faut; estre

petit de qqch., s'inquiéter peu de qqch.; dimin. petitet II, 315, adj. petit, tout petit, jeune; adv. un peu, fort peu, très-peu, légèrement; cfr. poc; de là apetiser, diminuer, rapetisser.

Petitet v. petit et II, 316.

Peule v. pople.

Peus v. pal.

Pex v. pal.

Pez v. piet.

Philosophe I, 220, philosophe; philosophus.

Piaul v. pel.

Pic, pic (oiseau); pic, pioche, lieu élevé, coup de tranchant d'un instrument; prov. pic, esp. pico, ital. picco, pointe, picchio, pic (oiseau), piccone, pioche; pique, pique, sorte d'arme; prov. piqua, esp., ital., port. pica; vb. piquer, piquer, frapper; picot, picois, piquois, pikois, pic; vb. picoter. On dérive ordinairement pic, pioche, ses affiliés et correspondants, de l'allem. picken, pike; mais l'identité de forme entre ce mot et pic, oiseau. en esp. également pico, en prov. pic. dans les deux cas, prouve que pic. pioche, comme pic, oiseau, dér. du latin picus: le pic est un instrument avec lequel on pique, comme l'oiseau appelé pic fait avec son bcc.

Piça v. II, 316 note 1.

Picher v. pichier.

Pichier, pechier, picher Q. L. d. R. p. 256, picier II, 124, vase à mettre des liqueurs, vase à différentes usages; certaine mesure; ital. bicchiere, vase à boire et pecchero, coupe. On a proposé différentes étymologies pour ce mot, la plus plausible est celle qui dérive pichier de βίχος, vase en terre. V. DC. Bicarium.

Picier v. pichier.

Picois, picot v. pic.

Ple II, 67, pie, agace; pica; ital. piea, prov. piga.

Pie, pied v. piet.

Pie v. pius.

Pieça v. piece.

Piece II, 316, pièce, morceau, lambeau; prov. pessa, ital. pezza, esp. pieza; port. peça; pieça, piecha II, 316; à piece, en piece; de piece, de piça; à chef de piece II, 317; verbe pecier, peçoier, pechoier, pesoier II, 44.82.342, briser, mettre en pièces, rompre, mutiler, détruire, ruiner, saccager; comp. depecier, despicier I, 105.134.325. II, 261, déchirer, dépecer, rompre, mettre en pièces, briser, détruire, saccager; apecier, apiecer, réunir ensemble plusieurs pièces, d'où rapiécer.

Piecha v. piece. Piel, pieu v. pal.

Piel, peau v. pel.

Piement v. pius.

Pierde v. perdre. Pierdre v. perdre.

Piere, pierre, pere I, 81. 101, II, 80, pierre; pierrerie; sorte de poids et de mesure (le poids variait de 8 à 15 livres); petra; dim. perrette II, 227, pierrette; der. pierrier, joaillier, bijoutier; - pierriere, pierrier, perier, sorte de machine servant à jeter des pierres à l'ennemi; perreiz, action de lancer des pierres; pierriere, carrière; pierrin, perrin perin II, 227. 270. 356, de pierre ; subst. le gravier; perron I, 347, petits escaliers en pierre, placés aux portes des villes, des châteaux et sur les routes, de distance en distance, pour que les voyageurs pussent monter à cheval : espèce de balcon; vb. comp. empierrer, durcir, pétrifier.

Piere, père v. pere.
Pierre v. piere.
Pierrier, pierriere v. piere.
Pierrin v. piere.
Piesa v. piece et II, 316.

Piet, ped, pie, s. s. et p. r. piez, pies, pez I, 83. 49, de pes, pied; fig. homme, dans les expressions n'en aller, n'en eschapper pas un piet, etc. II, 220; lever le piet, se révolter; dér. pietaille, pedaille II, 214, infanterie; populace; peon, piéton, fantassin; pion, au jeu des échecs; propr. pedo (pes), prov. pezo, ital. pedone: à peon, à la façon des piétons, à pied; c'est de ce peon, notre pion, que dérive peonier, piéton notre pionnier, ainsi dans le principe homme de pied, dim. pecol II, 101, de pediculus, pied de fauteuil, quenouille, colonne de lit, queue de fruit. Je ferai remarquer ici que notre mot piéton suppose une forme latine pedito (de pedites), sur laquelle on peut consulter Mén. s. v. pion; que peage, c.-à-d. ce que paient les passants, et piètre, comme l'a dit Ménage, dér. également de pes, de façon qu'on devrait écrire piêtre, pe(de)stris; enfin, que piége vient de pedica (pes).

Pietaille v. piet.

Pieteit v. pius.

Pieur v. pis.

Piex v. pal.

Piez v. piet.

Pigment I, 78, piment, piument I, 214, liqueur faite de vin, de miel et de différentes épices; de pigmentum (v. DC. s. v. pigmentum). De là aussi notre piment.

Pignon, pignoneel v. penne II.

Pikois v. pic.

Piment v. pigment.

Pin I, 71, pin; pinus; dim. piniau, pineau I, 99. 394, petit pin.

Pineau v. pin.

Pingnonchiel v. penne II.

Piniau v. pin.

Pior v. pis.

Pios v. pius.

Piour v. pis.

Pique, piquer v. pic.

Piquois v. pic.

Pire v. pis.

Pis, poitrine v. piz.

Pis, peix I, 167, pis; pejus; adv. II, 317; le pis I, 233; pejor, pejur, pejour, pior, piour, pieur, puire, peor, piur, poior, pire I, 104, pire, plus mauvais, détestable; pejor; avoir du pire, du pejor, avoir du dessous, empl. subst. I, 195; empirer, empirer, empirer, empirer II, 15. 24. 361, empirer, devenir plus mauvais, se détériorer, endommager, nuire, décrier, décréditer; in-pejorare; d'où empirance et empirement, corruption, détérioration, perte, dommage, mal qui va croissant; — pesme I, 106, trèsmauvais; cruel, fâcheux; pessimus.

Pited v. pius.

Piteit v. pius.

Pitie, pitiet v. pius.

Pitos v. pius.

Pitusement v. pius.

Piu v. pius.

Piument v. pigment.

Piur v. pis.

Pius, pios, piu I, 130. 195. 321, f. pie I, 333, pieux, miséricordieux, bienveillant, clément; pius; d'où (pie) l'adv. piement II, 166, miséricordieusement, avec bienveillance, avec clémence; — pieteit I, 53, piété; piteit, peitie, pitiet, pited, pitie I, 132. II, 198. 199. 202, pitié, compassion, miséricorde, commisération; tous deux de pietas; — pitos, miséricordieux, compatissant; adv. pitosement, pitusement II, 241, d'une manière à faire pitié, pitoyablement.

Pix v. pal.

Piz, pis, poitrine, mot invariable, aujourd'hui dans le sens restreint de mamelle des vaches, etc.; de pectus. Un dérivé de la même racine est poitrine II, 25, peitrine, poitrine, proprem. pectorina.

Piza v. II, 316 note 1.

Place, plache I, 283, place; lieu où s'assemblent ceux d'une même profession pour parler de leurs affaires; tenir place, maintenir la place, tenir pied; vb. placer, placher, placer; de platea (πλατεῖα). Lampridius est le premier qui ait donné à platea la signification de large place dans la maison, cour. V. les Dict. latins.

Placer v. place.

Plache, placher v. place.

Plagne v. plain.

Plagnier v. plein.

Plaid, plaider v. plait.

Plaidier v. plait.

Plaidoier v. plait.

Plaidoieur v. plait.

Plaie I, 82. 220, plaie, blessure; de plaga; plaier, blesser, meurtrir; aplaier II, 28. blesser, meurtrir; calomnier, injurier.

Plaier v. plaie. Plain, plein v. plein.

plat de la main.

Plain, plein II, 342. 355, uni, aplani; de planus; empl. subst. le plain, plein II, 355, plaine, rase campagne; fém. plaine, plagne I, 303, plaine, pays plat; plana; planece, surface plane; planitia; vb. planier II, 113, aplanir, unir, polir, effacer; comp. aplanier II, 113, aplagnier, aplanir, unir, niveler, combler; caresser du

Plaindre II, 238; plaint m., plainte, gémissement; planctus; de là plainte I, 265, plainte, lamentation, gémissement; comp. complaindre I, 131. 364. II, 238; complainte II, 163, complainte, plainte; complaignement, ib.; complaint, ib.; desplaindre II, 238. M. s. J. 452.

Plaine v. plain.
Plainement v. plein.
Plaingnier v. plein.
Plainier v. plein.

Plaint, plainte v. plaindre.

Plaire v. plaisir.

Plaisance v. plaisir.

Plaisier v. plaissier II.

Plaisir, plasir, pleisir, plesir, plaire, pleire, plere II, 191 et suiv., plaire, s'accorder; infin, employésubst. et qui nous est resté; venir à plaisir II, 102; comp. desplaisir II, 192, déplaire, ennuyer; replaisir II, 253, plaire à son tour; dér. du p. prés. plaisance, plaisir, agrément, volupté; desplaisance, déplaisance, ennui.

Plaisseiz v. plaissier I. Plaissie v. plaissier I.

I. Plaissier, plaisier, plessier, entourer de haies, palissader; partic. empl. subst. plaissie, plessie II, 52, clos, parc fermé de haies; plaisseiz, plesseis, ib.; de plexus, entrelacé; efr. prov. plais, haie, taillis.

II. Plaissier, plassier, plassier, plaisier I, 254.337, plier, courber; dompter, maltraiter; de *plexus*, plectere.

Plaistre, plastre v. emplastre.

Plait, plaid, plet, ploit (plaiz, ples) I, 59. 82. 274. II, 162, procès, différend, querelle, dispute; assemblée où l'on juge les procès et où l'on exige les droits seigneuriaux; traite, convention; demande, sollicitation; dessein, projet, résolution; affaire; tenir plait, parler, discourir, badiner; trover plait, être accueilli; bastir un plait, faire un plait, se proposer qqch., prendre une résolution, conclure une convention; plaider, plaidier, plaidoier, tenir les plaids; plaider, disputer, quereller, contester, tournienter, poursuivre; s'accorder, traiter, badiner, plaisanter, s'amuser, se divertir, railler, se moquer, vouloir en faire accroire; de là plaidoieur, querelleur, chicaneur. Plaidier s'employait subst. dans le sens de dispute, querelle, chicane. Comp. emplaider, enplaider I, 125, mettre en cause, traduire en justice, poursuivre devant les tribunaux, accuser. Plait dérive de placitum (plactum). V. DC. s. v.

Plaiz v. plait.

Planche, planke II, 329, planche, soliveau; de planca; d'où plancher, planchier, planker I, 297. II, 267, saillie, avance faite de planches (tabulatum), plancher; chambre haute; planchier, faire toute espèce de plancher.

Plancher, planchier v. planche. Planchon v. plante.

Plancon v. plante.

Planece v. plain.

Planier v. plain.

Planke, planker v. planche.

Plante II, 256, plante; plante des pieds; planta; planter, planter, arrêter, fixer, garnir, remplir; plantare; planteson I, 153, plantation; plancon, planchon, dim. planconnet, branche, tige, rejeton, arbrisseau; — sorte de pique ou bâton de défense; sorplanter I, 152, arrêter, remplir, dominer. — La plante nommée plantain dér. de planta, pour donner à entendre que c'était la plante par excellence, à cause de sa grande vertu.

Planteis v. plein.

Planteit v. plein.

Planter v. plante. Planteson v. plante.

Planteuouse v. plein.

Plantivement v. plein.

Plasir v. plaisir.

Plassier v. plaissier II.

Plat, plat; subst. plat, plat; dim. platel, plat, assiette; d'où platelet, petit plat, etc. Plate, lame d'or, d'argent, de fer, etc.; d'où gant fait de lames de fer, cuirasse de fer; dér. plataine, plateine, platine I, 348, 404, gant ou euirasse de fer; plaque de

métal; pierre de tombeau. Ce mot se retrouve dans plusieurs langues: suéd. platt, flat, dan. flad, ahal. flaz, gree πλατύς, ancien latin plautus, pied plat, etc.

Plataine v. plat.

Plate v. plat.

290

Plateine v. plat.

Platel, platelet v. plat.

Platine v. plat.

Plege v. plevir.

Pleier v. plier.

Pleige v. plevir.

Plein, uni v. plain.

Plein, plain II, 247. 270, plein, rempli; plain pie ou pas I, 106, l'étendue d'un pied, d'un pas; avoir son plein I, 233, être satisfait, avoir ce qui revient pour égaler deux choses; adv. plainement, plainnement I, 109.373. II, 388, pleinement, sans réserve; de plenus; plenier, pleinier, plainier, plagnier, plaingnier I, 101. 269. II, 113. 301, plénier, entier, accompli, grand; plenarius; adv. plenierement II,82, entièrement, complétement, d'une manière accomplie, grande ; de là planteit, plentet I, 50. II, 208. 390, quantité, abondance, plénitude; à grand planteit I, 193; pleinteif, pleinteive, plentif, plentuis, planteis II, 228. 388, plantureux, gras, fertile, abondant, regorgeant, riche; adv. plantivement I, 314, abondamment, richement; planteuouse I, 231, plentivose, plantureuse, fertile; vb. comp. dér. replenir I, 268. 368, remplir, être dans l'abondance.

Pleinier v. plein.

Pleinteif, pleinteive v. plein.

Pleisir v. plaisir.

Pleit v. plier.

Plenier, plenierement v. plein.

Plentet v. plein.

Plentivement v. plein.

Plentivose v. plein.

Plentuis v. plein.
Plere v. plaisir.
Ples v. plait.
Plesir v. plaisir.
Plesseis v. plaissier I.
Plessie v. plaissier I.
Plessier v. plaissier I. et II.
Plet, procès v. plait.
Plet, pli v. plier.
Pleur, pleurer v. plorer.
Plevine v. plevir.

Plevir I, 306. 379. II, 336, promettre avec serment ou en justice, garantir, assurer; prov. plevir, plivir; plege, pleige, répondant, caution; l'obligation de celui qui porte caution; responsabilité du répondant; cfr. DC. plegius; prov. plevi, pliu; plevine, promesse faite en justice, garantie, serment. Ménage, et après lui M. Diez, dér. ces mots de praes, praedis, praedium; mais, d'un côté, le présent provençal pliu repousse cette étymologie, il demande un v ou b radical; de l'autre, comment accorder le sens de praedium avec celui de plege? Inutile de s'arrêter à l'étymologie placitum, placerc, forme et signification s'y opposent (v. plait). On a pensé enfin à l'ahal. pflegan, gérer, administrer, mais non cautionner, comme on l'a dit, et cette signification ne permet pas de dériver plevir de là. Quelle est donc l'origine de plevir, plege?

Plier, ploier, pleier I, 52. II, 298, plier, ployer, recourber, passer, mettre; p. ex. ploier le bras au col, passer le bras autour du cou; plier le gant au poing, mettre le gant; se plier, s'appliquer; subst. ploit, pleit, plet, pli, espèce d'ornement; de plicare, plicatum. Les formes dialectales plier, ploier, qu'on retrouve dans tous les verbes de cette espèce, ont été admises dans la langue fixée avec une signi-

fication différente. Comp. desploier I, 226. II, 172. 284, déplier, déployer, montrer, étaler, délier; composé de de et explicare, esploier, éployer, étendre ; de explicitum dér. esploit, espleit I, 238. II, 69, revenu, profit, produit, jouissance; force, vigueur, rapidité, hâte, presse; à esploit, rapidement, avec ardeur, largement; vb. esploiter. espleiter I, 280. II, 378, se servir, user, posséder, profiter, marcher, se hâter, travailler, réussir; d'où resploiter, terminer par jugement, décider une affaire; - emploier, amploier II, 95, employer, proprem. mettre en qqch., implicare, subst. emploi. C'est à implicare, avec le sens qu'on lui donnait dans la langue d'oïl, que se rapporte encore, par le part. implicitus, le mot emploite, empleite, que nous écrivons aujourd'hui emplette; vb. emploiter, acheter des marchandises, ses provisions, de implicitare. Soplier, sopleier, soploier, souploier I, 362, supplier; plier, céder à la volonté de qqn., s'appliquer; supplicare. Notre vb. plisser est une forme dér. du part. plicitus, plic'tus (plictiare) ; l'adj. souple vient de supplex.

Ploier v. plier.
Ploit, procès v. plait.
Ploit, pli v. plier.

I. Plom, plum, plombus; plommer, plomber, garnir de plomb; plommée, petite boucle de fer ou de plomb; espèce de massue; plumbata. Outre plommer, on trouve dans le dialecte picard plonkier, plonchier, p. ex. R. d. C. d. C. 1181 dans le sens de plomber, souder; qui est formé au moyen de la suffixe ic, plumbicare. C'est cette forme plonchier, ploncher, qui nous est restée, avec le g bourguignon, dans plonger (cfr. venger, vindicare), à cause du plomb avec lequel on sonde la profondeur de l'eau, Pictet rapporte plon-

ger à son synonyme breton plunia, kymri plung, mais il est inutile d'aller si loin; la forme plonchat = plongea I, 226, l'ancien picard plonkier = plonger, picard moderne plonquer, plonger, marcher avec bruit, en appuyant fort du talon, prouvent suffisament l'identité de plonger et ploncher. Ménage qui dér. venger de vindicare, adopte à tort, je ne sais pourquoi, plonger de plumbiare, g=j=i.

II. Plom, plome v. L. d'H. p. 15, vase de cuisine, espèce de grand bassin ou chauderon. Selon M. Diez I, 153 plom serait pour pilon, de pilum = esp. pilon, auge à broyer. La signification qu'a ce mot dans les passages cités ne concorde pas avec cette dérivation; car il est visible qu'on se servait aussi des ploms pour faire bouillir de l'eau. Plom n'est peut être dans le principe que le nom du métal (v. plus haut) donné à un vase destiné à mettre de l'eau, puis on en étendit l'emploi à tout vase étamé.

Plommee v. plom I.
Plommer v. plom I.
Ploncher, plonchier v. plom I.
Plonger v. plom I.
Plonkier v. plom I.
Plor v. plorer.
Plorement v. plorer.

Plorer, ploreir, plurer, plourer, pleurer I, 89.125.170.182.210, pleurer, gémir, lamenter; plorare; plur, plor, pleur m. I, 363. II, 221, pleur, gémissement, larme; formé du radical du verbe avec la forme du présent et la signification de l'infinitif; cfr. espoir; dér. plorement I, 53. 282, affliction, désolation; ploros, pluros, pleureur.

Ploros v. plorer. Plosor, plosour v. plus. Plourer v. plorer. Plouvoir v. plovoir. Plovoir, pluver, pluveir, ploveir, plouvoir 1I, 43 et suiv., pleuvoir; comp. aplovoir II, 44; emplovoir II, 45; replovoir II, 44, pleuvoir à son tour, repleuvoir; — pluios II, 44, pluvieux; pluvies; pluie, pluie; pluvia.

Pluie v. plovoir.

Pluios v. plovoir.

Pluis v. plus.

Pluiseur v. plus.

Pluisor, pluisour v. plus.

Plum v. plom.

Plume, plumme I, 348. II, 302, plume; pluma.

Plurer v. plorer.

Pluros v. plorer.

Plus, pluis II, 318, plus, davantage; plus; servant à former le comp. et le sup. I, 102; comp. au lieu du sup. II, 264; plus sup. II, 265; le plus pour la plupart, la majeure partie I, 186; plus adv. de quant. suivi de de I, 107; plus pour le plus II, 318; sans plus II, 318; n'i a plus ne mains II, 32, il n'y a ni plus ni moins. Au lieu de dériver, comme je l'ai fait d'après Ménage, le pron. ind. plusor= plures, du lmâ, pluriores, je crois qu'il vaut mieux en faire, avec Raynouard, une dérivation nouvelle de plus, et le ranger ici. Les principales variantes de plusor étaient pluisor, pluxour, plosor, plusur, pluisour, pluiseur, pluseur, plusiour, plousour I, 184 et suiv., plusieurs, avec l'article, la plupart. Comp. sorplus, seureplus I, 334. II, 29, surplus, reste.

Pluseur v. plus.
Plusiour v. plus.
Plusor, plusur v. plus.
Pluveir, pluver v. plovoir.
Pluxour v. plus.
Po v. poc.
Poance v. pooir.

Poant v. pooir.

Poc, poie adj. II, 314; poc, pau, poi, po, pou, poue, peu adv. II, 314; à poi, par poi, etc. II, 314; en si peu de jour II, 314; com peu que soit II, 315.

Poder, tailler, couper; putare; prov. podar; à la même racine podet, faucille, serpe; poön, poiin, ib.; esp. podon. V. DC. podadoira, et Rayn. L. R. IV, 582.

Podet v. poder.

Podnee, podnei v. posnee.

Poe, patte; de l'allemand: bassaxon pote, patte; holl. poote, allmod. pfote.

Poeir, poer v. pooir.

Poene, poine, peine, paine, painne, pene I, 127. 241. II, 165. 312, peine, tourment, chagrin, châtiment, amende; poena; adv. comp. à paine, painnes, ctc., I, 84. 315, à peine, propr. avec peine; poener, peiner, painer, pener I, 168. 265. II, 281, peiner, tourmenter, chagriner, affliger, punir; se donner de la peine, s'efforcer, s'appliquer, se fatiguer à; d'où peneor, souffrant, malheureux; peneuos I, 281, pénible, douloureux; esp., ital., port. penoso, prov. penos; penible, dur à la peine, infatigable; - pentir, repentir; poenitere; ital. pentire, pentere, prov. pentir; penitence, penitanche, I, 82. 216. II, 365, pénitence, repentir, mortification, punition, affliction; de poenitentia; peneant, penant I, 374, pénitent; poenitens; peneance, penance, penanche I, 227. II, 131 même signification que penitence; comp. repentir I, 66, 132. 135. II, 76, repentir, se repentir, expier, faire pénitence; sans repentir, sans changement; sans réserve; repentance I, 327. II, 138, repentance; repentement, repentir, regret; repentaille, repentailles. dédit, peine stipulée dans un marché ou un contrat, contre celui des contractants qui voudrait le rompre; sans repentaille, sans vouloir s'en dédire, sans changer d'avis; od repentaille, avec regret, malgré soi.

Poent v. puir.
Poeste, poested v. pooir.
Poesteis, poesteit v. pooir.
Poestif, poestis v. pooir.
Poi, poie v. poc.
Poi, colline v. pui.
Poier v. pui.
Poig v. poin.
Poign, poignee v. poin.
Poigneor v. poin.
Poigneeres v. poin.

Poil, peil, pel, poil, cheveux; pilus poiler, peller, peler, ôter les poils ou les plumes, peler; pilare. A la même racine pilus se rattachent, par l'intermédiaire de l'ital. peluccio, notre peluche, et directement, comme l'a fort bien dit Ménage, pelouse.

Poiler v. poil.

Poin, puin, puign, puing, poign I, 80. 82. 143. 208. 288, poing; de pugnus; de là poignee, prov. ponhada, poignée; vb. comp. apoigner, apuignier, R. d. l. V. 192, empoigner; — poigneres, poignieres, puinneres, poigneor, poincor I, 77, combattant, guerrier, cavalier, chevalier; pugnator.

Poindre II, 238, infin. pris subst. choc, attaque, galop; point, puint I, 235. II, 206. 313, point, instant, moment, limite, borne, état, position, situation; punctum; estre point, être temps, à propos, être à point, être en mesure; garder son point, saisir le moment; mener à point, achever, exécuter; mettre à point ou à son point, mettre à son aise; point adv. II, 333 et suiv.; comp. apoindre II, 238; apointer II, 371, préparer, arranger, appuyer, poser; propr. appunctare; espoindre G. l. L. II, 165 subst., car-

rière; repoindre, repoindre; — conponction, componeion I, 66. II, 30, componetion; compunctio; — porpoint, pourpoint; lmâ. perpunctum; parce que le pourpoint était arrière-pointé; prov. perponh, esp. perpunte. Touchant por pour per, v. les prépositions.

Point v. poene.

Poior v. pis.

Poir v. pooir.

Poire II, 345, poire; pirum.

I. a) Pois, peis, pes, poids (la forme moderne implique confusion avec pondus); peine, chagrin, répugnance; b) pens, pensée, réflexion, tristesse; de pensum, prov. pens, pes; sor mon pois, à mon déplaisir; sor mon gret et sor mon pois, que cela me soit agréable ou non. Verbes a) peser, peiser (poise, peise 3 p. s. pr. ind., poist, peist et irrégulièrement peit, poit 3. p. s. pr. subj.) II, 272, peser, accabler, être pénible, fâcher, chagriner, déplaire, souffrir; b) penser, panser, (pens, 1.p. s. pr. ind.) II, 297, penser, réfléchir, songer, croire; de pensare; se penser de qqch., en avoir du souci, du chagrin; ou simplement penser; penser de c. inf. II, 262, être sur le point de; se Dieus n'en pense, si Dieu n'y pourvoit, ne s'en souvient. De là pesance II, 319, souci, peine, chagrin; d'où pesanços, triste, malheureux, chagrin; - pense, prov. pensa, pensée, idée; pensement, pensée, peine, tourment; - pensaige, pensée, manière de penser; adj. pensif, pansif (pensis, pensiu), pensif, réfléchi, triste, rêveur, inquiet. - Le participe de peser, pesant s'employait en parlant des rênes, du mors d'un cheval, pour dire flottant, tombant, sans être retenu par le cavalier; au figuré, en parlant des biens, etc., d'une grande importance, de grande valeur. L'infinitif |

penser, penseir I, 129 s'employait substantivement, comme aujourd'hui, le penser. - Comp. apenser (s'), penser, réfléchir, imaginer, rêver, préméditer; apensement, réflexion, méditation; II, 277 adv. apenseement, avec réflexion; - enpenser, penser, penser mûrement, réfléchir; porpenser, purpenser, parpenser I, 210. II, 18, pourpenser, méditer, réfléchir, penser, imaginer; porpens, méditation, pensée, volonté réfléchie; - repenser II, 339, repenser, réfléchir; suspeis (estre) II, 134, être en suspens, doute, peine; trespenser II, 279, s'inquiéter, être triste. - J'ajouterai ici que notre verbe panser n'est probablement qu'une des différences orthographiques de penser; car quand on panse qqn., on pense, réfléchit, satisfait; cfr. dans Calp. pensare sitim. V. Rayn. L. R. IV, 404.

II. Pois, peis II, 218. 400, pois; pisum.

Pois, poix v. poix.

Pois, poiz adv. et conj. v. pues.

Poisant v. pooir.

Poise v. pois I.

Poison, poisson v. poisson.

Poison, puison I, 155, puision II, 124, potion, poison; de potio. Cfr. Ben. gloss. s. v. puison. Ce mot resta longtemps féminin, et aujourd'hui encore le peuple lui donne ce genre. De là poisonner, puisonner, donner une potion, empoisonner.

Poisonner v. poison.

Poisson, poison, pescion, peisson, peisun I, 60. 343. II, 114. 124. Fragm. de Valenciennes, poisson; dérivé de piscis; dimin. poissonet, petit poisson; pescher, peschier, pescer II, 297, pêcher; piscari; pescheres, peschierres, pescheres, pescheur, pescheur, pescheur; piscator.

295

Poist v. pois I.

Poitrine v. piz.

Poivre, peivre R. d. l. V. 106, poivre; piper.

Poix, pois, peiz II, 181. 240, poix; pix.

Poixance v. pooir.

Polain v. polle.

Polze, pouz I, 102, pouce; pollex; ital, pollice, cat. polse, prov. polee, poze, pous. La forme pauc II, 241 est picarde-flamande.

Poldre, puldre, poudre I, 46, poudre, poussière; de pulvis (pulver), ainsi polre, puis d intercalé; de là poldrer, poudrer, couvrir, joncher de qqch.; poldrier, puldrier, puldrer, porriere, purriere I, 53. 126. 250, poussière; tourbillon, nuage de poussière. Notre poussière est-il le même mot que ce porriere, par changement de la liquide r en s? Je le crois.

Poldrer v. poldre.

Poldriere v. poldre.

Polle II, 335, jeune fille; de pullus, jeune, et terme de flatterie à l'égard des hommes (Suét.). Ce mot ne nous a été conservé que dans le Lai de Ste. Eulalie; il a été remplacé par le diminutif pulcelle, pucele, puciele, pucelle, puchelle, puchiele II, 353, pucelle, jeune fille, jeune femme, femme de chambre; lmâ. pulicella, pulcella; d'où le nouveau diminutif pucclete I, 99, puchelete. Dans plusieurs patois, on a conservé le masculin poulot pour désigner un petit garçon ou un jeune garçon, p. ex. dans l'ancienne principauté de Montbéliard. Poulot y signifie aussi coq. Également de pullus dérive polain R. d. l. V. 28, poulain; pullanus. Remarquez encore poussin de pullicenus.

Polment II, 256, purée, bouillie; pulmentum.

Polmon, poumon I, 118. 197, poumon; pulmo.

Pom, puns r. pl. II, 345, pomme; prov.pom; de pomun; de poma, pome, pume I, 252, pomme; cfr. arme; pomier, pumier II, 322. R. d. l. V. 132, pommier, bois de pommier; pomarius cfr. fraisne; pomel, pomme, boule, pommeau.

Pome v. pom.

Pomel v. pom.

Pomier v. pom.

Poncel v. pont.

Ponee v. posnee.

Pont, punt I, 59. 316, pont; plan incliné composé de planches pour monter à la salle; planche du navire pour l'embarquement; de pons; pont de l'espee I, 208, poignée de l'épée; dimin. pontel, petit pont; pontage, droit qu'on paye sur et sous les ponts; lmà. pontatieum.

Pontage v. pont.

Pontel v. pont.

Pooir, poor, poer, puer, poeir, polr, poueir, povoir II, 45 et suiv., pouvoir, avoir la puissance, la force; inf. empl. subst. I, 142. 156. 217. 345. II, 350, pouvoir, puissance, autorité, juridiction; l'idée adverbiale que nous exprimons par peut-être est une phrase raccourcie, composée, dans le principe, de la 3me pers, sing, prés, ind. de pouvoir, du pronom demonstratif cel, ce et de estre, d'où les formes, dans l'ancienne langue, puet cel estre, pot cel estre, puet c'estre II, 178. 217. Ben. 35439, etc.; au lieu de puet on trouve quelquefois fautivement pues I, 152; part. prés. poant II, 254, puissant; tot poant, tout-puissant; non poant, infirme, perclus; d'ici poance I, 282, puissance, pouvoir; - poesteit, poested, poestet, poeste, poosteit I, 56. 83. 134. 170. II, 20. 387, pouvoir, puissance; autorité, juridiction, domination, seigneurie; potestas; poestif, poestis, poesteis II, 60. 362, puissant, maître; — poisant I, 117, puissant; possens; d'où poixance, puissance, poxance I, 66. 382. II, 42, puissance, pouvoir; — vb. comp. entrepooir II, 56, toujours suivi d'un autre verbe, auquel proprement appartient entre; repooir II, 56, pouvoir à son tour, repouvoir.

Poon, serpe v. poder.
Poon, paon v. paon.
Poor, pouvoir v. pooir.
Poor, peur v. paör.
Poosteit, poosteiz v. pooir.
Poour v. paör.

Pople, pueple, peule, pule I,53. 119. 152. 172. 306, peuple, foule, multitude; populus; vb. popler, pupleer

I, 177. 273, peupler, s'établir.

Popler v. pople.

Por, pour, pur prép. II, 360: por ce que conj. II, 388; por ce, por quoi II, 388.

Por, puer partieule qui s'employait avec certains verbes, tels que geter, traire, et signifiait hors, dehors, de côté, loin; de porro; prov. por, porre, Rayn. L. R. IV, 600.

Poraler v. aler.

Porc, s. s. et p. r. pors I, 331, porc; porcus; dim. porcel, porchel, porchiel II, 83. 84, petit porc, cochon de lait. Notre porc-épic est une corruption de porc-espi, provençal moderne porc ou pouere espin; ital. porco spino, porco spinoso; esp. puerco espino; allemand stachelschwein. V. Mén. s. v.

Porceindre v. ceindre.
Porcel v. porc.
Porchacer, porchacier v. chacier.
Porchaz v. chacier.
Porche v. porte.
Porchel, porchiel v. porc.
Porcuidier v. cuider.
Porcue II, 318 et glos. o.

Porfendre v. fendre. Porfiler v. fil. Porfit v. profit. Porgesir v. gesir,

Porir, porrir, purir I, 189. II, 163.181, pourrir; putrere; porreture, purreture II, 306. 336, pourriture;

prov. poirir, poiridura.

Porloignement v. long. Porloignier v. long. Poroc II, 318 et glos. o. Poroffrir v. offrir. Porparlement v. parole. Porpaler v. parole. Porpens, porpenser v. pois. Porprendre v. prendre. Porpris, porprise v. prendre. Porquant v. quant I., ct II, 385. Porquerre v. querre. Porreture v. porir. Porriere v. poldre. Porrir v. porir. Pors, port v. port. Pors, porc v. porc. Porseir v. seoir et II, 80. Porseoir v. seoir et II, 80.

Porseor v. sevre. Porseueres v. sevre.

Porseuor v. sevre.

Porseure, porsevre v. sevre.

Port I, 88, s. s. et p. r. porz, pors, port; portus. On donnait aussi le nom de port II, 348 aux gorges de montagnes, aux défilés, principalement des Pyrénées, esp. puerto.

Portal, portail v. porte. Portant v. tant et II, 385.

Portaster v. taster.

Portaus v. porte.

Porte I, 228, porte; porta; portal, portail, s. s. et p. r. portaus I, 106, portail; — porche I, 266, porche; de porticus.

Portement v. porter. Portendre v. tendre. Porteor v. porter.

Porter I, 46. 60. 137. 255. II, 19. 186, porter, transporter, supporter; emporter, remporter; apporter; produire, engendrer; de portare; se porter, se comporter; de là porteres, porteor I, 77, porteur; portement, coutume, habitude, façon; porteure II, 64, enfant qu'une femme porte dans son sein (grossesse); progéniture; faculté de concevoir et de porter un enfant; vb. comp. aporter II, 55, apporter, porter, induire, exciter à ; d'où raporter I, 230, rapporter; raport II, 215, rapport; cession, transport, abandon; - deporter, dissuader, empêcher, donner du délai, divertir, amuser; se deporter, se divertir, se réjouir; se séparer, renoncer à qqch., I, 298. II, 10. 31. 57. 97; subst. deport I, 217. 340, amusement, passe-temps, divertissement, badinage; - emporter, enporter I, 50. 226, emporter, enlever, vaincre, surpasser; - sorporter I, 239, supporter, et emporter, entraîner P. d. B. 4833.

Porteres v. porter.
Porteure v. porter.
Portraire v. traire.
Portrait v. traire.
Portret v. traire.
Portee II, 318 et glos. o.
Porvee II, 318 et glos. o.
Porvoir v. veoir.
Porz v. port.
Posat II, 317.
Pose v. pause.
Poser v. pause.

Posnee, ponee, podnee, podnei (d pour s, v. ramposner), pothnei, arrogance, insolence, pompe. Racine?

Posseir M. s. J. 495, 6, 3. p. s. pr. ind. possiet(possi(d)et), posséder, jouir; possidere; prov. possedir, possezir, esp. posseer, port. possuir; plus tard on trouve un verbe formé d'après le

subst. possession, possessior 1269. Th. N. An. I, 1125; possession, possession, propriété; possessio; estre en possession de I, 224, avoir le pouvoir, la faculté de; vb. comp. desposseir, déposséder, dépouiller.

Possession v. posseir.

Possiet v. posseir.

Postel v. postit.

Posterle, posterue I, 354. II, 355, poterne, fausse porte, porte de derrière, petite porte; de *posterula*, sentier de traverse.

Postis v. postits.

Postits, postis I, 337, jambage de porte, porte; de postis. De la même racine postel, poteau, pieu, jambage de porte.

Pot cel estre v. pooir.

Pothnei v. posnee.

Pou, pouc v. poc.

Pouch déf. de pooir.

Poudre, poudrer v. poldre.

Poueir v. pooir.

Poumon v. polmon.

Poun v. poder.

Pour v. por prép.

Pour, peur v. paör. Pourchas v. chacier.

Poure, pourement v. povre.

Pourete v. povre.

Poursit, poursitable v. profit.

Pouroc II, 318 et glos. o.

Pourpenser v. pois.

Pourpris v. prendre.

Pourtaster v. taster.

Pourtendre v. tendre.

Pouz v. polce.

Povere v. povre.

Poverte, poverteit v. povre.

Povoir v. pooir.

Povre, poure, povere I, 61. 162. II, 203, très-rarement pauvre, pauvre, indigent, nécessiteux; de pauper avec transposition du r; prov. paubre, paure, ital. povero, esp., port. pobre; poure

homme, homme du peuple, du commun; adv. povrement, pourement, pauvrement, misérablement; povrete, pourete, poverteit, poverte, rarement pauvrete I, 213. 257. Berte 53 pauvreté, indigence; paupertas (paupertat); vb. dér. comp. apovrir I, 379, appauvrir, ruiner, réduire à la misère.

Povrement v. povre.

Povrete v. povre.

Poxance v. pooir.

Praaige v. prat.

Prael v. prat.

Praer, preer, preier, proier, voler, piller, enlever, faire du butin; de pracdari; de là praie, proie, preie II, 344. 353, butin, proie; bétail, troupeau de bêtes; de praeda; predeur, ravisseur, pillard.

Praerie v. prat.

Praie v. praer.

Praiel v. prat.

Praierie v. prat.

Prains, grosse, enceinte, pleine; de praegnas (praegnas); prov. prenh, preing, ital. pregno, esp. prenhe; vb. comp. empreingner, part. emprains Fl. et Bl. 159, engrosser, devenir enceinte, concevoir; sans vb. latin correspondant, simple port. prenhar. Voy. encore Rayn. L. R. IV, 636.

Pramesse v. metre.

Prametre v. metre.

Prandre v. prendre.

Pranre v. prendre.

Prat, preit, pré, s. s. et p. r. preiz I, 52. 89. 233, s. m. pré; pratum; et à côté une forme fém. pree I, 86, 362, pré, prairie; dér. du plur. prata; prov. prat et prada; dim. prael, praiel, petit pré, pelouse; préau; pratellum; ital. pratello; dér. praerie, praierie II, 195. 353. R. d. l. V. 219, prairie; propr. prataria; prov. pradaria, ital. prateria; praaige I, 362, prairic.

Pré v. prat.

Preceps r. pl. II, 169, ordonnance, règle; de praeceptum, dont le t est tombé devant le s de flexion; preceptorat, commanderie, bénéfice des ordres de chevalerie; v. DC. s. v. praeceptor.

Precher, prechier, preceer I,220. 287, prêcher, réprimander, publier, annoncer; praedicare; precheres, precsehierres, prechor I, 76, prédicateur, précheur; praedicator; predication II, 234, prédication; praedicatio.

Precheres, prechor v. precher.
Precieus v. preis.
Precios, preciosite v. preis.
Precius v. preis.
Predeur v. praer.
Predication v. precher.
Pree v. prat.
Precer, voler v. praer.
Preer, prier v. prier.
Preere v. prier.
Preere v. prier.
Preeschierres v. precher.
Pref v. prop et II, 361.

Preie v. praer. Preier, voler v. praer. Preier, prier v. prier.

Preindre, priendre (cfr. craindre II, 245), comprimer, serrer, opprimer, accabler; de premere; comp. apreindre, apriendre I, 331, opprimer, comprimer, rabaisser; depreindre, depriendre II, 3, abaisser, humilier, écraser, détruire, deprimere.

Preis, preix, pris I, 159. 188. II, 103, prix, valeur, récompense; mérite, qualité, vertu, valeur; pretium; prisier, preisier, preiser, proisier I, 72. 257. 365. II, 49 (1. pers. s. présind. pris), priser, apprécier, estimer, évaluer, avoir du prix, considérer; équivalant à pretiare; du part. préson forma prisantier II, 270, qui se prise, présomptueux; — precios, precius, precieus I, 101. 268. 402.

II, 80, précieux, excellent; pretiosus; preciosité, valeur, grand prix, excellence; pretiositas; — comp. deprisier, deprisier I, 61. 293, déprécier, mépriser, bafouer; depretiare; d'où desprisement, dépréciation, mépris; mesprisier, mépriser, dédaigner; d'où mesprisement, mépris, dédain.

Preiser v. preis. Preisier v. preis. Preit v. prat. Preix v. preis.

Preiz v. prat.

Prelat, prelait, s. s. et p. r. prelaz, prelaiz I, 82, prélat, supérieur; prae-latus.

Premer, premerement v. prim. Premerain v. prim.

Premierement v. prim.

Prendre, prandre, penre, panre, prenre, pranre II, 192 et suiv.; se prendre I, 377, prendre une tournure; part. passé employé subst. pris et prise, prise de ville; prise de vivres sur les sujets pour l'usage du roi ou d'un seigneur dans leurs voyages; droit d'arrêter qqn.; prise du gibier; prisie I, 49 avec le second sens de prise. -Prison, prisun, prisune I, 227, prison; de prenhensio, prensio. Prison, prisun I, 54. 324. 295 signifiaient aussi prisonnier, commel'esp. prision et l'ital. prigione. L'on trouve le part. pas. de prendre, pris, dans le même sens: Je me rant pris clameiz, G. d. V. v. 776. -Comp. aprendre II, 61, apprendre, connaître, s'instruire, éclairer; part. pas. empl. subst. apprise, apprentissage; et, dans le sens du primitif latin, entreprise, aventure; d'où desapprendre, désapprendre, oublier; - aprison, apprentissage, habitude; apprehensio; - comprendre, comprendre, concevoir - admettre, se soumettre; part, pas, empl. subst. comprins, compris, enceinte; comprendable I, 408, compréhensible; - desprendre II, 200; - ensprendre (ens = intus), esprendre (es = ex), emprendre (en = in), enprendre, amprandre II, 200. 1. I, 173. 238; part. pas. empl. subst. emprinse, emprise I, 179. 272. II, 24, entreprise, projet; - entreprendre II, 202; part. pas. empl. subst.entreprinse, entreprise, entreprise; - mesprendre II, 202; subst. mesprison, mesproison I, 284. 351. II, 4, faute, délit, méprise, erreur; mesprisure, méprise, erreur; - porprendre, parprendre, purprendre II, 203. I, 182. 387, prov. perprendre; part. pas, empl. subst. porpris, pourpris, purpris ou porprise, proprise I, 393, enceinte, enclos, lieu; mot que nos poètes modernes ont tort d'abandonner; - reprendre II, 23, reprendre, ressaisir; relever un fief en en rendant l'hommage, ou en en payant le droit de relief, pour en être mis en possession par le seigneur dominant; blâmer; part. pas. empl. subst. reprinse, reprise, droit de relief; sorprendre, sosprendre, soprendre, souprendre, sauprendre, susprendre I, 135. 146. 153. II, 203; surpris de maladie I, 225; part. pas. empl. subst. sorprinse, sorprise, soprise, surprise, soumission; et du part. pas. l'adv. soprisement II, 164, par surprise; - tresprendre Ch. d. R. 91, s'emparer de.

Prenre v. prendre.

Pres, pries adv. et prép. II, 361; pres que II, 362; pres de II, 362; comp. apres, apries adv. et prép. II, 362; en apres II, 362; enpres, empres, anpres adv. et prép. II, 362.

Pres, prêt v. prest.

Presence v. present.

Present, présent; praesens (praesent): estre en present I, 294, être présent; adv. presentement I, 386, présent; adv. presentement I, 386, présentement I, 3

sentement; present, present I, 221, présent, cadeau, don; la signification de ce mot est très-ancienne (v. dans Rayn. L. R. VI, 17 un exemple de Rambaud d'Orange; le synonyme lmâ. praesentia remonte au 9me siècle), et se rattache à celle du vb. presenter I, 60. 369, présenter, offrir; praesentare; presentaule, présent; propr. praesentabilis; dans le Cod. Just. praesentalis; adv. presentaulement I, 160 dans le temps présent, i. e. d'alors; — presence, présence; praesentia.

Presentaule, presentaulement v. present.

Presentede p. pas. f. de presenter. Presentement v. present.

Presenter v. present.

Presignier v. signe.

Presse I, 48. 193, presse, foule, oppression, tourment; de pressus; presser, presser; presser; presser, pressoi I, 81, pressoir; pressoius; vb. comp. apresser I, 83. 207. II, 355, presser, comprimer, accabler, tourmenter, serrer deprès, poursuivre; d'où rapresseir I, 215, réprimer, refouler, poursuivre, reprendre; — empresser, presser, serrer de près. Cfr. preindre.

Presseor v. presse.

Presser v. presse.

Pressoi v. presse.

Prest, prêt subst. v. prester.

Prest I, 292, s. s. et p. r. prez I, 266, pres I, 232, fém. preste II, 107, prêt, disposé; de *praestus*, DC. s. v.; adv. prestement II, 390, prestement; vb. comp. aprester I, 94, 181, apprêter, préparer, disposer.

Preste v. prest.

Prestement v. prest.

Presteor v. prester.

Prester I, 62. II, 384, prêter; prest subst. I, 358, prêt; faire prest, prêter; presterres, presteor, prêteur. De praestare. V. DC. s. v. Presterres v. prester.

Prestre I, 283, prêtre; de presbyter. Au lieu de prestre, on trouve provoire, prouvoire, pruveire I, 228, prov. preveire, preire, à côté de prestre, comme dans la langue d'oïl. Ces formes dérivent immédiatement du gree πρεσβύτερος.

Preu v. prod I. et II.

Preu, proche v. prop et II, 361. Preudons, preudoume v. prod II. Preuf v. prop et II, 361.

Prevarication II, 277, prévarication; praevaricatio.

Prevos v. prevost.

Prevost, provost (provos, prevos, provoz) I,84, préposé, prévôt; de pracpositus.

Prez v. prest.

Priement 3. p. pl. prés. ind. de preindre.

Priendre v. preindre.

Prienst, prient de preindre.

Prier, proier, preer, preier, priier I, 70. 78. 99. 177. II, 36. 303, prier, supplier, adresser des prières; precari; prier à qqn. I, 174. II, 27; priere, proiere, preere I, 130. 186. II, 254, prière, supplication; propr. precaria, prov. pregaira; preguiera, ital. pregaria, pregueria; comp. deprier, deproier I, 74. 173, prier avec instance, supplier. Cfr. plier.

Pries v. pres.

Prieu v. prod II.

Priier v. prier.

Prim, prin m. prime m. et f. I, 113, efr. II, 405, premier; primus; subst. I, 119 le temps où l'on chante l'office d'église nommé prime, prima, c'est-à-dire six heures du matin; vb. primer, primer, dominer; adv. prime, primes, d'abord, premièrement; dont à primes, alors seulement; des primes que, du premier moment que; conj. prime que, avant que; primier, pri-

mer, premer I, 113, premier; primarius; de là primerement, premierement I, 70. II, 62.255, premièrement, en premier lieu, pour la première fois; primerain, premerain, premierain I, 113, premier; efr. derrain, davant; et primieremes I, 113 dans le même sens, forme qui semble attester l'influence de l'adv. en ment; subst. ancien, devancier, prédécesseur; adv. primerains, d'abord, premièrement; — prior, prieur; prior; prioraige I, 329, prieuré.

Prime v. prim.

Primer v. prim.

Primerain, primerains v. prim.

Primerement v. prim.

Primes v. prim.

Primevere v. ver.

Primier v. prim.

Primieremes v. prim.

Primseigner v. signe.

Primsoir v. soir et cfr. prim.

Primson v. somme II. et cfr. prim.

Prin v. prim.

Prince, prinche, seigneur de la cour, premier, principal; paraphérèse de princeps, prov. princep; de la princee, princie, principauté, dignité de prince.

Princee v. prince.

Prinche v. prince.

Princhier v. princier.

Princie v. prince.

Princier, princhier, homme de la cour, grand seigneur; de primicerius

Prinsaittier v. saillir.

Prinsault, prinsaultier v. saillir. et cfr. prim.

Prinsaut, prinsautier v. saillir et cfr. prim.

Prinseigner v. signe.

Prinsoir v. seir et cfr. prim.

Prinsome v. somme II. et cfr. prim.

Prior, prioraige v. prim.

Pris v. prendre.

Pris, prix v. preis.

Prisantier v. preis.

Prisie v. prendre.

Prisier v. preis.

Prison v. prendre.

Prisun, prisune v. prendre.

Privé v. priver.

Priveement v. priver.

Priver I, 222, priver; privare; privé I, 144. 130, adj. secret, particulier, intime; subst. familier, ami; privatus; estre à son privé, à son particulier; avec ses amis intimes; parler à privé, parler en particulier; adv. priveement I, 99. 101, particulièrement, secrètement, sans être aperçu; privee f. R. d. Ren. II, 279, privé, latrine; prov. privada, ital. privata; privetet, priveté II, 17, habitude, familiarité.

Privet, privetet, priveté v. priver. Privilege I, 330, privilége; privilegium.

Pro v. prod I.

Proaice v. prod II.

Proçain v. proche.

Proce v. proche.

Prochain, prochainement v. proche.

Prochainete v. proche.

Proche, proce, proche; de propius; de là prochain, proçain I, 263. 271, proche, prochain, allié; d'où prochainete, proximité, voisinage, alliance, parenté; adv. prochainement, procheinement I, 133. 357, ib.; vb. comp. aprochier, aprocheir, aproichier, aproucher, aprocier, aproseier, aprecer I, 58, 135, 184, 227. 391. II, 127. 365, approcher, donner une marque d'amitié, attoucher; accuser; participe, qui approche de sa conclusion; lat. appropiare de propiare; entrapoeier II, 59, entrapprocher; reprocher, reproucher, reprochier, répliquer, s'opposer, contredire, reprocher; subst. reproche, reprouche, I, 356, reproche; de repropiare, i. c. approcher à différentes reprises, mettre près, mettre devant. Cfr. reprovier s. v. prover.

Procheinement v. proche.

Procurer v. curer.

Procureur v. curer.

I. Prod, prout, pro, pru, prou, preu II, 320 et suiv., profit, bénéfice, avantage, gain; prod, pro, pru, prou II, 320 et suiv., assez, suffisamment, beaucoup, abondamment.

II. Prod, prot, prud, proz, pruz, pros, prou, preu, prieu, f. prode, prude II, 320 et suiv., prudent, sensé, capable, brave, généreux, vaillant; f. sage; vertueuse, pudique; dér. procee, procehe, proaice, procisse, proesee I, 72. 162. 181. II, 14. 80. 234, proucsse, valeur; cfr. largesse; comp. prodons, prodome, prozduem, pruzdum, preudous, proudoume, proudoume I,79, prud'homme, homme de bien.

Prode v. prod II.
Prodome v. prod II.
Prodons v. prod II.
Proee II, 318 et. glos. o.
Proece, proeche v. prod II.
Proef v. prop et II, 361.
Profecie v. prophete
Profeitier v. prophete.
Profete v. prophete.

Profit, porfit, pourfit I, 381, profit; profectus, us; prov. profieg, ital. profitto; profitable, pourfitable I, 375, profitable,

Profondece v. fond. Proie v. praer. Proier, voler v. praer.

Proier, prier v. prier.

Proiere v. prier.

Proisier v. preis.

Proïsme I, 227, prochain, proche parent, allié; de proximus; en proïsme, prochainement; vb. comp. aproïsmer,

aproismier, aprismer I, 60, aprimer, approcher, accuser; propr. approximare.

Promesse v. metre.

Prometre v. metre.

Promission v. metre.

Promovoir v. movoir.

Prononceir, prononcier v. noncer.

Pronuntier v. noncer.

Prop, prof, proef, pruef, prouf, preuf, pref, preu adv. et prép. II, 361; comp. aprop, apruef, apref, etc. II, 361; enpruef II, 361.

Prophecier v. prophete.

Prophete, profete I, 65. 7, m. et f., prophète; propheta (προφητής); profeitier, prophetizer, prophecier I, 213. 348. 350, prophétiser, prédire; prophetizare; profecie I, 160, prophétie; prophetia.

Prophetizer v. prophete.

Propice I, 399. II, 124, propice; propitius.

Propos v. pause.

Proposement v. pause.

Proposer v. pause.

Propre I, 166. 250, propre; proprius; propre pour même I, 180. 1; adv. proprement, propprement I, 174.II, 96. 272, proprement, en propre.

Proprement, propprement v. propre.

Proprise v. prendre.

Pros, proz v. prod II.

Prosperiteit, prosperet I, 55, 196, prosperite, bonheur; prosperitas; prosprement Q. L. d. R. 336, adv. d'une manière prospère, heureusement, pour prospère.

Prosprement v. prosperiteit.

Prosprete v. prosperiteit.

Prot v. prod II.

Prou v. prod I. et II.

Proudoume v. prod II.

Prouf v. prop et II, 361.

Prout v. prod I, et II.

Prouver v. prover.
Prouvoire v. prestre.
Provance, provanche v. prover.
Prove v. prover.

Prover, pruver, prouver I, 77. 215. 253. II, 102, prouver, démontrer; éprouver, constater, convaincre; se prover, se montrer, être éprouvé; probare; de là provance, provanche, preuve; prove, preuve; proba; comp. esprover, espruver, esprouver I, 288. 406. II, 39. 87, éprouver, vérifier, connaître, reconnaître, affliger, avoir des épreuves; esprovance I, 126, épreuve; dans l'ancienne langue, un esproveur de triacle était un opérateur, un marchand d'orviétan; esprove II, 148, épreuve; - rerprover I, 262. II, 20, reprocher, blâmer; inf. empl. subst. reprover, reprovier, reproche, blâme, puis proverbe, parce que le proverbe est proprement un reproche. Cfr. resprit. Le prov. dit reprovier et reprochier, proverbe, ce qui pourrait faire penser que notre reprover, reprovier doit être rangé sous proche, repropiare car les deux formes provençales peuvent s'expliquer par là, et elles en dérivent en effet; mais la langue d'oil n'offrant pas reprochier = proverbe, à ma connaisance du moins, et la famille de reprocher ne montrant nulle part un v, je range reprover, reprovier ici, ce qui, du reste, revient au même en égard à la signification.

Provoire v. prestre.
Provos, provost v. prevost.
Provoz v. prevost.
Prozduem v. prod II.
Pru v. prod.
Prud, prude v. prod II.
Pruec, pruech II, 318 et glos. o.
Pruef v. prop et II, 361.

Prune, prune; prunum; prunier, prunier; propr. prunarius; prunelle,

purnelle, prunelle, fruit du prunellier; et I, 90, prunelle du yeux, à cause de sa ressemblance à une prune sauvage; prunella.

Pruveire v. prestre.
Pruver v. prover.
Pruz v. prod II.
Pruzdum v. prod II.
Psalterie v. psalterion.

Psalterion, salterion, psalterie I, 401, psaltere, saltere, sautier, de psalterium, instrument qui, selon Isidore, diffère de la cithare, en ce que la cavité qui forme le corps sonore était à la partie supérieure, tandis que c'était tout le contraire dans le cithare. Il y avait des psaltérions carrés et des psaltérions triangulaires. Les premiers se composaient d'un cadre ou châssis, dans l'intérieur duquel étaient disposées un certain nombre de cordes tendues verticalement du sommet à la base; ces cordes se touchaient avec les doigts ou avec un plectre. Les psaltérions triangulaires étaient en forme de A. comme une des espèces de cithare, cithara anglica, mais avec la différence que dans celle-ci le delta était renversé 7. Cfr. salme.

Pue v. puiz.
Pucele, pucelete v. polle.
Puch v. puiz.
Puchelete v. polle.
Puchelle v. polle.
Puchiele v. polle.
Puciele v. polle.
Pueple v. pople.
Puer particule v. por.
Puer v. pooir.
Pues, puis, poiz, pois adv. II,
319; pues que, conj. II, 387.

Puet cel estre v. pooir. Pui, poi (puy) II,78, colline, montagne, licu élevé, hauteur, sommet; puiot, appui, bâton, béquilles (cfr. csp. poyo, bane); de podium; vb. puier, puijer, poier I, 71, monter, élever; comp. apui I, 163, appui, soutien; apuier, apoier I, 66, appuyer, soutenir; s'apuier à un conseil I, 178; n'apuier, ne cor ne cuer à la luxure II, 121.

Puier v. pui.
Puign v. poin.
Puignant de puindre, poindre.
Puijer v. pui.
Puin, puing v. poin.
Puinneres v. poin.
Puint v. poindre.
Puiot v. pui.

Puir I, 341. II, 389, puer, avoir mauvaise odeur; putere; prov. pudir, ital. putire: poent I, 335, puanteur, ordure; que je range ici, quoique l'o soit assez extraordinaire; put, pute I, 104. II, 216. 403, vil, bas, dégoûtant, repoussant, détestable; de putidus; les païens sont souvent appelés pute gent; put, s'est conservé dans plusieurs patois, pour dire laid, p. ex. dans celui de Metz; dans celui de Montbéliard on prononce peut, peute. De put dérive punais, punais, puant; prov. putnais; d'où punaise, cimex. Mén., qui indique cette dérivation, dit que Vergy, s'appuyant sur la signification que l'on donne aujourd'hui à punais, le décomposait en puer et nez; si cela est faux dans le fond, il ne serait pas impossible que l'on eût fait cette fausse décomposition, en attribuant à punais la signification qu'il a actuellement; toutefois il ne faut pas négliger d'observer que le son de ai est différent de celui de e. Ajoutons ici que le putois a aussi son nom de sa puanteur, et que, dans la fable, on l'appelait Putnais, Pusnais.

Puire v. pis.

Puis adv. et conj. v. pues.

Puis, puits v. puiz.

Puiser v. puiz.

Puision v. poison.
Puison v. poison.
Puisonner v. poison.
Puissance v. pooir.

Puiz, puis I, 193. 383. II, 23, puits; de puteus: de là puiser I, 68, puiser; comp. espuiser, espusier, espuehier II, 46. 385, épuiser, puiser. Au licu de puiz, on trouve pue, puch II, 182. P. d. B. 9882, forme surtout en usage dans l'expression puch d'infer; ce pue, puch vient du lmâ. putheus pour puteus; v. DC.

Pulce II, 212, puce; pulex; ital. pulce. Nous avons rejeté le l.

Puldre, puldrer v. poldre.

Pulcele v. polle.

Pule v. pople.

Pullent, pulent I, 61, dégoûtant, puant, infâme, abject, méprisable; de purulentus, avec assimilation de la liquide r, pur'lentus, pullentus.

Pume v. pom.
Pumier v. pom.
Punais v. puir.
Puns v. pom.

Punt v. pont.
Pupleer v. pople.

Pur, pure I, 151. 355, pur, simple, unique; purus; purteit, purte I, 75, pureté, vérité, plus tard on remonta au latin et écrivit purité; puritas.

Pur v. por.

Purcacer v. chacier.

Purchacier v. chacier.

Purchaz v. chacier.

Purge v. purger.

Purger, purgier, purger, purifier, nettoyer; justifier; purum (purum ago); subst. purge, justification; comp. espurgier I, 207, purger, purifier; expurgare; d'où espurgement, action de se purger d'une accusation.

Purir v. porir.

Purloignier v. long.

Purnelle v. prune.

Puroe II, 318 et glos. o. Puroindre v. oindre. Purpenser v. pois. Purposer v. pause. Purprendre v. prendre. Purpris v. prendre. Purreture v. porir. Purriere v. poldre. Pursoldre v. soldre. Purteit v. pur. Purtendre v. tendre. Pusnais v. puir. Put, pute v. puir. Putage v. pute. Putain v. pute. Pute, vil v. puir. Pute I, 60, fille ou femme débau-

chée. DC. donne à ce mot la signi-

fication de jeune fille, comme putta en ital., qui signifie jeune fille et prostituée; masculin putto, jeune garçon. Pute, de puta, féminin de putus, jeune garçon, dim. putillus (Plaute.) Dér. putain I, 60, putain, prostituée. Mais pourquoi putaine, comme le dit le peuple dans plusieurs provinces, et comme en ital. puttana, anc. cat. putaña, prov. putana? Putain aurait-il signifié, dans le principe, homme livré à la débauche des femmes (v. DC. puta 2), et auraiton donné ensuite ce nom à la femme prostituée? Putage, puterie, débauche avec les femmes; vie déréglée, prostitution. Cfr. Ménage s. v. putain.

Puterie v. pute.

Puyxerez pour puiserez, de puiser.

305

Qarre v. quarre. Qas, vain v. cas I. Qas, brisé v. cas II. Qant v. quant II. Qe v. qui. Qei v. qui. Qeu v. cuire. Qi v. qui. Qinsaine v. cinc. Qou, qui le I, 136. Quai v. qui. Quairtaige v. quart. Quaitir v. catir. Quanconques v. quant I. Quand v. quant II. Quanke v. quant I.

Quanque, quanques v. quant I. I. (Quant) quanz, quantes I, 186, combien, en quel nombre; quantus; dér. quantque, quanque, quanques, quanke, kanke, kanques I, 186, tout ce que, tout, autant que, tant que; quanconques I, 187 comp. de quanque et de oncques, quantuscumque; porquant conj. II, 385; neporquant, nonporquant, namporquant conj. II, 385; - comp., de in quantum, inquant, enquant, encan; vb. inquanter, enquanter, encanter, mettre à l'enchère; prov. enquant, encant, inquantar, enquantar; ital. incanto, incantare; anc. esp. encante, encantar; cfr. Ménage s. v. et Rayn. L. R. V, 4. On trouve quelquefois enchanter, enchantement, au lieu de enquanter, enquantement, c'est une simple variante orthographique du c, qui s'écrivait pour q, qu.

II. Quant, quant, quand adv. II, 323, quand; quant pour quoniam, quia II, 323.

Quantes v. quant I.

Quantque v. quant I.

Quanz v. quant I.

Quar conj. v. car.

Quaramme v. quarante.

Quarante, quaraunte I, 109, quarante; quadraginta; dér. quarantime I, 115, quarantième; quarentaine I, 117, quarantaine, nombre de quarante; - quarresme, quaramme I, 118. 217, carême; ital. quaresima; de quadrage-sima, à cause des 40 jours de jeûne qui précèdent la fête de Pâques. Cfr. Ménage s. v. caresme.

Quarantime v. quarante.

Quaraunte v. quarante.

Quareaus v. quarre.

Quarefor, quarefort, carrefour; composé de *quadrifurcum*, propr. quadruple fourche.

Quareiaus v. quarre.

Quarel v. quarre.

Quarentaine v. quarante.

Quareour v. quarre.

Quareus v. quarre.

Quariere v. quarre.

Quarre, qarre, coin, carré; de quadrum. A la même racine appartiennent: quarel, quarrel, quareaus, quariaus, quareus II, 10. 31. 367, grosse pierre carrée, pierre de taille; carreau; carreau, trait d'arbalète; coussin, matelas; quariere, quareour, carrière (où l'on extrait des pierres); et nos mots carrer (quadrare), composés (exquadrare) équerre, escadron, escadre, escouade, espagnol esquadra, squadrone.

Quarrel v. quarre.

Quarresme v. quarante.

Quarriaus v. quarre.

Quart, quarte, quarz I, 114, quatrième, quart; sorte de mesure; quartus; dér. quartier I, 118, quart, quartier; terme de blason (escu de quartier II, 237); propr. quartarius; quartal, quartaux I, 119, quartaut, sorte de mesure; quartage, quairtaige I, 119, mesurage des grains en général; mais plus souvent droit en vertu duquel les seigneurs féodaux prenaient sur leurs emphytéotes la quatrième partie de leurs blés, raisins ou autres fruits; lmâ. quartagium; quartranche I, 119, le quart du quartaut;

comp. de quart et de tranche; vb. comp. dér. esquarteler, esquartieler, esquarterer R. d. l. V. 96, écarteler, briser, faire voler en éclats.

Quartaige v. quart.

Quartal v. quart.

Quartaux v. quart.

Quarte v. quart.

Quartier v. quart.

Quartranche v. quart

Quarz v. quart.

Quas, vain v. cas I.

Quas, brisé v. cas II.

Quas, chute v. chaor.

Quasser, casser v. cas I.

Quasser, briser v. cas II.

Quat v. chaor.

Quater v. quatre.

Quatir v. catir.

Quatorze v. quatre.

Quatorzime v. quatre.

Quatre, quater, katre I, 108. 109, quatre; quatuor; quatorze, katorse I, 109, quatorze; quatuordecim; quatorzime, quatorzième; quatuordecimus.

Quau, quaus, quel, quelle, quels, quelles I, 165.

Quaz v. chaor.

Que v. qui.

Que que, pendant que II, 391.

Que — que conj. II, 390.

Queconkes, quecunques I, 190.

Quei, tranquille v. coit.

Quei, quoi v. que.

Queie, queiement v. coit.

Queil, queile I, 165 et glos. quel.

Queis v. quel et I, 165.

Quel, que le I, 135.

Quel, kel, queil, quil, quele, queile, quile, s. s. et p. r. quels, queils, queils, queis, ques, queis, ques, quieus I, 165 et suiv. pron. relatif; I, 167 pron. interrogatif; comp. quel onques que, quel que onques, quelconque, quelcunque pron. I, 187; quel que, quelque ... que I, 188.

et I, 187.

Quellir v. cueillir.

Quenoille, quenouille; ital. conocchia; du lmâ. conucula pour colucula, de colus, comme l'ont dit Vossius et Ménage.

Quens v. cuens.

Quenu v. chanut,

Quer v. cuer.

Quer conj. v. car.

Querele II, 32, plainte, lamentation, grief, sujet de plainte, procès; querela; vb. quereler, chagriner, plaindre, porter plainte; d'où quereleres, plaideur, chicaneur.

Querer v. querre.

Querir v. querre.

Querole v. carole.

Querre, quierre, quire, quirre, querer I, 372 et suiv., quérir, chercher, rechercher; faire une enquête, demander, requérir; subst. queste I, 321, quête, recherche, demande; question I, 368, question, procès, différend; quaestio; - comp. aquerre I,381, acquérir, préparer, entreprendre; part. aquis, conquis, vaincu, rendu, réduit à l'extrémité; aquest I, 386, acquit, acquisition, acquêt; acquisitum; conquerre I, 380; d'où conquerement, conquête; - conquest m. I, 329, conquête, acquisition; profit, avantage; conquisitum; fém. conqueste I, 52, ib.; de là conquester, conquister I, 380, conquérir, acquérir, gagner; - enquerre, enquérir, solliciter, demander; inquirere; d'où enquerement, recherche; esquerre I, 381; exquirere; porquerre, perquerre I, 381. G. l. L. II, 3; requerre, requérir, réclamer, attaquer; requirere; requerre qqch. vers qqn. II, 54; d'où requerement I, 252. II, 157, requête, action de requérir; requeste

Quelconque, quelcunque v. quel | I, 155. II, 163. requête, demande: sorquerre I, 381.

Ques, quel, quels v. quel et I, 165.

Ques, qui les I, 135.

Quesine v. cuire.

Quesne v. chesne.

Queste v. querre.

Question v. querre.

Queu v. cuire.

Queue v. coe.

Queue ou mieux queux, pierre à aiguiser, de cos, cotis (Ménage); prov.

Queus, queue v. quel et I, 165, Queute v. cotre.

Queutepointe v. cotre.

Qui adv. de lieu v. anqui et II, 271.

Qui, ki, ke, que, qi, qe I, 159 et suiv., chi pour qui, dans le picardflamand, et sur les frontières ouest de la langue d'oc, qui, que; prov. qui, que, ital. chi, che; cui, cuy I, 159, que, qui (avec une prép.); coi, quoi, kai II, 277. 363, koi, kei, quei, qei, quai I, 159. 163, quoi. Pour les différents emplois de ces mots v. la Gram. l. c. Qui dér. de quis; que, comme je l'ai dit II, 389, dér. probablement de quid, et, je crois devoir ajouter ici que la conj. que = quam, est identique avec que de quid; une double origine est d'autant plus invraisemblable, que le que, dans ses diverses acceptions, est soumis aux mêmes règles et a les mêmes fonctions. Quant à cui, je ne vois aucune raison pour le dér. avec M. Diez de cujus; c'est la forme latine cui transportée simplement dans le franç., le prov. et l'ital. Reste à expliquer quoi. En comparant moi, mei, mai de me, comme me, on pourrait penser que quoi est une extension de forme de que, et, de cette manière, l'on se rendrait fort bien compte des formes picarde, normande et tourangelle; mais le kai

308

bourguignon des S. d. S. B. reste inexplicable. En effet, admettant que l'e de ke a été traité comme e long, on aurait cu koe. Supposer que l'e de ke a été diphthongué avec i, comme moven de distinction, puis que l'e a été permuté en a pour donner plus de valeur intrinsèque à la forme; cela serait trop artificiel. L'esp. et le port. ont admis l'accusatif quem dans leur quien, quem; pourquoi le franç. n'aurait-il pas eu recours à un autre cas du relatif latin pour se créer une forme distinctive? Et ici se présente le latin qua (peut-être, dans le principe, sc. ratione), qui répond parfaitement à toutes les exigences. De qua découle naturellement le kai bourguignon, en Picardie ki, ke ou koi, ou mieux ki, ke, d'où koi (cfr. I, 123), en Normandie d'abord ke et par l'influence des dialectes mixtes quei. Kai bourguignon fut remplacé de bonne heure par le coi picard. Cfr. le valaque ca-ut. - Qui - qui I, 164. - Qui, si l'on I, 164. — Qui retranché I, 165. - Qui, ce qui I, 164. - Que, quoi, ce que, à ce que I, 164. - Que conj. II, 389, 390. — Qui, que, quoi pron. interrogatifs I, 167. — Qui qui; qui que; que que; quoi que; qui qui oncques; qui oncques qui, quiconques, queconques, aconsques I, 188-89. - Que que conj. II, 391. - Coi que conj. II, 391. - De coi conj. II, 379.

Quie 1. p. s. prés. ind. de quider. Quiconques, quicunques I, 189. Quider v. cuider. Quierre v. querre. Quies, qui les I, 136. Quiete v. coit.
Quieus v. quel et I, 165.
Quieute v. cotre.
Quiex de quiels I, 165.
Quil, qui le I, 136.
Quil, quile I, 165 et glos. quel.
Qui'n II, 254, qui en.
Quinsaine v. cinc.
Quinsime v. cinc.
Quinsime v. cinc.
Quint, quinte v. cine.

Quintaine, quitaine I, 228, sorte de mannequin figurant un homme armé, le bouclier d'une main, l'épée de l'autre; jeu militaire consistant à frapper ce mannequin; prov., ital. quintana. L'origine de ce mot est encore inconnue; ce qu'en ont dit Ménage, Du Cange, Ferrari, etc., n'est pas admissible.

Quinz, quinzaine, quinze v.cinc. Quir v. cuir. Quire, cuire v. cuire. Quire, quérir v. querre. Quiree v. cuir. Quis, qui les I, 136. Quiser v. coit. Quistron v. cuire. Quitaine v. quintaine. Quitance v. coit. Quite, quitee v. coit. Quitement v. coit. Quiter, quitier v. coit. Quivee v. cuivre. Quivrer, éveiller; de l'anglais quiver, alerte, actif; quiver, trembler. Quoi, tranquille v. coit. Quoi, quoi v. qui.

Quoi, quoi v. qui.
Quoiement v. coit.
Quons v. cuens.
Quor v. cuer.
Quos, que vous I, 136.

## R.

Raançon, raianson, raenchon, I, 253. 373, rançon; de redemptio.

Rabait 3. p. s. prés. ind. de rabatre. Rabine v. ravir, Rabinos v. ravir.
Rabinosement v. ravir.
Rabis, rabit v. rage.
Racater, rassembler v. acater.
Racater, racheter v. acater.
Rachatement v. acater.
Rachater, racheter v. acater.
Rachater, racheter v. acater.
Rachater, rassembler v. acater.
Rachateres v. acater.
Racheminer v. chamin.

Racher, cracher avec bruit et avec effort; de l'ancien norois hrackia, cracher; hrâki, salive. Notre verbe cracher est-il le même mot avec c préposé pour renforcer la syllabe initiale?

Rachine v. raïs.

Racine v. raïs.

Raclore v. clore.

Raconter v. conter.

Racorder v. acorder.

Racunter v. conter.

Raemplir v. ademplir.

Raenchon v. raançon.

Rade II, 322 note, 271, impétueux, fougueux, ardent, vif, alerte; rabidus; avec une autre vocalisation que dans rabit; cfr. rage; de là adv. radement I, 338, impétueusement, avec violence, avec raideur; et radei, courant, fougue, impétuosité, rapidité.

Radei v. rade.

Radement v. rade.

Raer v. rait.

Raferir v. ferir.

Rage, raige I, 133. II, 37, rage; rabies; rager, ragier, être de mauvaise humeur, se fâcher, être furieux, faire rage; propr. rabiare de rabies et non de rabere; rabit, rabi II, 109, furieux, enragé; rabidus; comp. arager, enragier I, 174. II, 403, enrager, être furieux; esrager, esragier II, 265, enrager, être furieux; du part. pas. esragiement II, 393, comme un enragé, comme un fou furieux. Cfr. rade.

Rager, ragier, faire rage v. rage. Ragier v. raïs.

Rai, rayon v. rait.

Rai, ordre v. roi II.

Rai, roi v. roi I.

Raianson v. raançon.

Raie v. rait.

Raier v. rait.

Raige v. rage.

Raignauble v. raison.

Raihnable v. raison.

Raiier v. rait.

Raim (rains) I, 78, rameau; de ramus; de la ramee II, 187, ramée, assemblage de rameaux; rameit, ramé I, 58. II, 133, qui a beaucoup de branches; ramu I, 162, touffu; desramer, mettre en pièces, déchirer; de dis et ramus. C'est également de ramus, que vient ramon, d'où ramoner, comme l'a fort bien dit Ménage. Le patois de Montbéliard a ramasse, raimaisse, ital. ramazza, balai, c.-à-d. faisceau de petits rameaux, qui se rapporte à la même racine. Cfr. Ben. v. 28744 rameissiaus, petit rameaux, petites branches.

Rain, bord, lisière; de l'ahal. rain, bord; allmod. rain, rein, lisière d'un champ, etc.

Rain, rein v. rein.

Raïne, v. roi I.

Raine, rainer v. regne.

Rains v. raim.

Raire, rere II, 224, retrancher, ôter, couper, raser, racler, effacer, tourmenter; radere; part. pas. res I, 296; prép. res, ras II, 363, rez, à fleur de terre; res à res, joignant, tout près, entièrement, tout à fait; fréquentatif de radere, rasare, d'où raser II, 394, raser; comp. arraser, raser, combler, niveler; rasor, rasoir II, 224, rasoir; rasorium; rasure, action de raser, rature; rasura. — Le subst. rasche, raische, gale, teigne,

mot qui s'est conservé dans plusieurs patois, a pour vb. correspondant esp., prov. rascar, pour rasicare, de rasus, radere. Rascler, râcler, propr. rasiculare, radiculare, également de radere, ainsi que le dit Ménage. Je ferai encore observer avec ce dernier que le ras, espèce d'étoffe, dér. de rasus, rasé. Le patois de Montbéliard a reusure pour gratin, ou bouillie attachée autour et au fond de la marmite; à Metz on dit resin; ces deux mots représentent l'un propr. rasinus, l'autre rasure, parce que, pour avoir le gratin, il faut le raser, racler.

Rais v. rait.

Raïs, raïz II, racine, de radix; dér. racine, rachine I, 391. II, 54. 363, racine, propr. radicina; vb. enraciner I, 56, enraciner; — esrager, esragier, esracer, esrachier, arracher, emporter avec effort; exradicare; arragier, arager, aracer, arachier, arracher, déraciner; formé sur le modèle de exradicare avec changement de préfixe, abradicare, selon Ménage; mais peut-être tout simplement de eradicare. Cfr. DC, s. v. racha, ragier, p. ex. celui qui arrache les souches des arbres abattus.

Raisdon v. randir.

Raise, reise, rese, expédition militaire, incursion sur une terre ennemie; de l'ahal. reisa, ib.

Raise v. rase.

Raisnable, raisnablement v

Raisner v. raison.

Raison, reson II, 49. 134, raison, sens, avis, opportunité, raisonnement, propos, parole, compte; de ratio; adj. raisonable, raisnable, raihnable, raignauble I, 226. II, 388, raisonnable, équitable, juste; rationabilis; adv.raisnablement, raisonnablement, d'une manière équitable; vb. raisner,

raisonner, expliquer, parler, plaider, défendre en justice; comp. araisoner. araisnier, areisoner, aresoner, areisnier, aranier, aragnier I, 71. 281. II, 167. 305, parler à qqn., interpeller; raisonner, discourir, demander, faire rendre compte, citer en justice; s'araisoner, s'exprimer; desraison, desreson I, 314. 368, tort, injustice, insulte, mauvaise action, malice, folie; derainer, deraisnier, deresnier, desresnier I, 207. II, 130. 348, établir une accusation contre qqn. par des raisons et des preuves, justifier du droit que l'on a sur une chose contestée, prouver un fait; subst. deraine, deresne I, 401, action, discussion, plaidoyer, défense, preuve d'innocence; du vb. deraisnement, desrainement, défense, preuve de vérité, d'innocence, combat judiciaire. Notre ration=portion, prov. ratio, raxio, est le même mot que raison.

Raisonable v. raison.

Rait, rai, s. s. et p. r. rais, raiz I, 50. 357. 186, rayon; trait de lumière; rayon, bâton d'une roue; jet, fil, filet; courant des ruisseaux et des rivières; de radius, ainsi que notre rayon; et le féminin raie, roie I, 48, rayon, éclat, raie. Il ne faut pas confondre ce roie avec roie, sillon, prov. rega; celui-ci vient de rigare. Raier, raier, raer, reer, roiier II, 252. 355, rayonner, projeter des rayons, briller; couler; de radiare; roié, rayé, qui a des bandes de différentes couleurs; radiatus.

Raiz v. rait.
Raïz v. raïs.
Rajoenir v. juefne.
Rajovenir v. juefne.
Rajuenir v. juefne.
Raler v. aler.
Ralier v. lier.
Ralonger v. long.

Ramé, ramee v. raim.
Rameisseaus v. raim.
Rameit v. raim.
Ramembrance v. membrer.
Ramembrer v. membrer.
Ramenter v. mener.
Ramenteivre v. menter.
Ramentoivre v. menter.
Ramentoivre v. menter.

Rampodne, rampodner v. ramposner.

Rampone, ramponer v. ramposner. Ramposne v. ramposner.

Ramposner, ramponer, rampodner (dans les textes normands, où d est pour s, p. ex. adne pour asne) et, avec r, ramprosner, remprosner, tirailler, blâmer, faire des reproches, railler, se moquer de quelqu'un; subst. ramposne, rompone, rampodne II, 385, raillerie, mot piquant, moquerie, dérision. Les Italiens disent rampognare, que Muratori dérive de rampone, croc, de rampo, croc. Ces mots doivent dériver de l'allemand: bas-saxon rapen, rappen, suéd. rappa, bavarois rampfen, haut-allem. raffen, ahal. reffan, arracher, enlever, saisir; et notre ramposner, dont la signification primitive est tirailler (v. le 2me exemple dans Roq. s. v.), a la même origine. Il est donc de la famille de rafter, et, si l'on considère que ramper a d'abord signifié grimper, on sera tenté de le rapporter également à rappen; car la dérivation de repere est impossible.

Ramprosner v. ramposner.

Ramu v. raim.

Rancor, rancuer, rancur II, 241, haine cachée et invétérée qu'on garde dans le coeur; de rancor, rancidité, rancune; de là rancuros, rancorus, rancurus II, 200, qui sent la haine et la colère, en colère; rancure, rancore, haine, mauvais vouloir, ran-

cune; rancune I, 300, rancune; et d'ici rancuner I, 217, rancuner, garder de la rancune.

Rancore v. rancor.

Rancorus v. rancor.

Rancuer v. rancor.

Rancune, rancuner v. rancor.

Rancure v. rancor.

Rancuros, rancurus v. rancor.

Randir II, 324, s'approcher, s'avancer avec impétuosité, presser vivement; racine v. II, 323; randon II, 323; raisdon R. d. l. V. 142, force, violence, impétuosité; de et à randon II, 324, avec force et violence, impétueusement, rapidement, soudainement; de et à grand randon II, 324; de tel randon II, 324; de merveillous randon II, 30; randoner II, 323, courir, s'empresser, aller avec impétuosité, prendre un violent élan sur qqch., pousser vivement; randonee II, 70. 324, impétuosité; tot d'une randonée, d'une volée, sans cesser.

Randon, randonee v. randir.

Randoner v. randir.

Rangier v. renc.

Rapaisanter v. pais.

Rapareiller, raparilher v. pareil.

Rapeler v. apeler.

Raport, raporter v. porter.

Rapresser v. presse.

Rasche, raische v. raire.

Rascler v. raire.

Rase, raise, fossé, canal; de l'ancien norois râs, ib.

Raseger v. seoir.

Raser v. raire.

Rasoager v. soef.

Rasoir, rasor v. raire.

Rasper, râper; de l'ahal. raspôn, ramasser, ratisser, subst. raspe, râpe (instrument et partie de la tige des épis, des grappes).

Rassener v. assener.

Rasscoir v. seoir.

312

Rastel, râteau; de rastellus, dim. de rastrum, ital. rastro. Cfr.Mén. s.v.rateau.

Rastraindre v. straindre.

Rastrendement v. straindre.

Rasuagement v. soef.

Rasure v. raire.

Rate, rate; solon Frisch du néerlandais rate, rayon de miel, à cause de la construction cellulaire de ce viscère; autrefois on disait aussi ratele, ratelle, d'où dire sa ratelée de qqch., dire ce qu'on en pense, décharger sa ratele; comp. deraté. A la même racine se rapporte le mot vieilli raton, pièce de pâtisserie faite avec du fromage mou en forme de tarte.

Ratorner v. tor I. Raveir, raver v. avoir. Ravestir v. vestir.

Ravine v. ravir. Ravir I, 167. 9. II, 59, ravir, prendre, saisir, enlever; rapere; ravine, ardeur, rapidité, impétuosité. Nos mots ravin, ravage se rangent encore ici. Outre cette forme en v médial, on en trouve une en b, p. ex. dans Ben. 390. 5271 rabine, course, impétuosité, rapidité; adj. rabinos, rapide, ardent, impétueux; adv. rabinosement. Doiton admettre ici changement simple du p en b (cfr. rebondre) ou bien influence du latin rabidus? Je penche pour la première supposition. Cfr. prov. rabina, rabinaire, etc., que Rayn. L. R. V, 43 range aussi sous rapar, ravir.

Raviser v. veoir.

Raviver v. vivre.

Ravoir v. avoir.

Re, ree, bûcher; on trouve souvent les expressions ardoir dedans ou en re Trist. I, 44, P. d. B. 357; esprendre un re Fl. et Bl. 2924, allumner un bûcher. Ardoir dedans ou en re semblerait prouver que le re était une construction vide à l'intérieur, et peut-être pourrait-on rapporter ce mot à ret (v. plus

bas), en supposant que, dans le principe, le re était fait de claies. Cette supposition se trouve confirmée par l'exemple suivant, où ret désigne un four à chaux, non pas sans doute construit à la manière de nos grandes tuileries, mais tel qu'on en voit encore dans les campagnes, c.-à-d. une espèce de grand tonneau fait de claics, garni de terre intérieurement: Pren donc ovriers e fai ovrer, | E les fundemenz delivrer, | E la perre taillier e traire, E les granz rez à la chauz faire (Ben. v. 26064-7). Quant à l'anglosaxon hreac, bûcher, qu'on a proposé pour racine de re, sa forme s'oppose à la dérivation.

Real, realme v. roi. Reaume v. roi.

Reaute v. roi.

Rebec, dans E. Deschamps et le R. de la Rose rebebe, dans G. de Machaut (Li tems pastour) rubebe, dans Jean Molinet rebelle; espèce de vielle, selon les uns, rendant un son plus grave que la vielle; selon les autres, avant des sons aigus qui imitaient la voix de femme; ce qui a fait supposer que la rubebe et le rebec n'étaient pas, dans le principe, des instruments tout à fait identiques, mais deux variétés de l'espèce. Il est certain que le rebec était plus petit que la vielle; au XIIIº siècle il avait une forme trapézoïde, plus tard elle est oblongue et rectangulaire. Le nombre des cordes du rebec a varié de deux à quatre. Cet instrument paraît avoir joué son rôle dans les fêtes bourgeoises, populaires et champêtres; mais Roquefort a eu tort d'en faire un violon bâtard ou champêtre, puisqu'on l'employait ailleurs que dans les campagnes. Son erreur vient de ce que le rebec fut, à une époque récente, exclusivement attribué aux apprentis ménétriers, aux

musiciens de foire, de village, de guinguette, à qui des ordonnances de police, rendues au XVIIe siècle, avaient interdit l'usage des basses, etc. dont les maîtres de corporation avaient seuls le droit de se servir. Rebebe dérive, dit-on, de l'arabe rabâb, espèce d'ustensile de terre de la même forme que l'instrument, et rebec serait une corruption de rebebe. L'expression visage de rebec fait allusion aux têtes sculptées à l'extrémité du manche du rebec, quoique ces figures ne fussent pas toujours ridicules et grotesques. Etre bon joueur de rebec, être un homme habile, entendu.

Reblandir v. blandir.

Reboct v. rebondre.

Rebois, reboihs adj., lourd, empêché, obtus, émoussé: A la fois quant li corages ki haltes choses entent, soi ellievet en orguilh, si devient pesanz et reboihs, es basses et es vis choses, M. s. J. 503; reboissement I, 128, lourdeur, empêchement, état de ce qui est émoussé, obtus, stupidité, énervement. La racine du simple de ces mots se trouve encore dans la grande famille allemande à laquelle se rapporte botter, buisser; cfr. l'ancien norois busalegr, lourd, pesant, obtus, grossier; busi, couteau émoussé; branche secondaire des formes en t: bas-allemand butt, dan. but, lourd, pesant, obtus; hollandais bot, ib. et sot.

Reboissement v. rebois.

Rebondre, rebonre, repondre, reponre, repunre I, 75. 231. II, 351. cacher, mettre qqc. en lieu secret, enterrer; de reponere, le d est intercalaire; part. rebost, reboz, rebost I, 266, repuns, repus I, 101. II, 14. 302, caché; à reboct, à rebost, à et en repost, en cachette, en secret; dér. rebostail, repostail, respostaille I, 381. II, 344, retraite, cachette. Cfr. despondre.

Rebonre v. rebondre. Rebost, rebostail v. rebondre.

Rebouter v. boter.

Reboz v. rebondre.

Recaigner, v. recaner.

Reçaindre v. ceindre.

Recaner, recaigner, crier comme l'âne, braire, crier, clabauder, grincer des dents; notre ricaner, avec une signification restreinte; cfr. Nicot. Vergy dér. ricaner de ridere et cachinnare; cachinnare aurait suffi, re-cachinnare; mais il est possible que le changement de re en ri se soit fait sous l'influence du verbe rire.

Recelce v. celer.

Receler v. celer.

Recengler v. ceindre.

Recepteir v. recevoir.

Reception v. recevoir.

Recercele v. cercle.

Recercer v. cercher.

Recercher v. cercher.

Recet, receter v. recevoir.

Receveir, recever v. recevoir.

Recevement v. recevoir.

Recevoir, recever, receveir, recebevoir, rechoivre, recivoir, recoivre II, 12 et suiv., recevoir, accepter, admettre qqn. chez soi, en sa société, souffrir, endurer; concevoir, devenir enceinte; recipere; de là recevement, réception; — reception, communion, action de recevoir la sainte Eucharistie; de receptio; recepteir, receter II, 65, recevoir qqn. chez soi pour le cacher, donner refuge, cacher, recéler; receptare; subst. recet II, 289, lieu de défense et de retraite, château, place forte, tour, refuge, asile.

Rechaloir v. chaloir.

Rechanter v. chanter.

Rechargier v. char.

Rechater v. acater.

Reche v. resche.

Rechef v. chef.

Recheoir v. chaor
Rechevoir v. recevoir,
Rechief v. chef.
Rechigner v. resche,
Rechin, rechiner v. resche.
Rechoivre v. recevoir.
Recivoir v. recevoir,
Reclaim, reclaimer v. clamer.
Reclam, reclamer v. clamer.

Reclarzir v. clair.

Recleimer v. clamer.

Reclore v. clore.

Reclus v. clore.

Recoi v. coit.

Recomencer v. comencer.

Reconforter v. fort.

Reconoissement v. conostre.

Reconoistre v. conostre.

Reconst II, 297, lis. resconst, subj., de resconser.

Reconteor v. conter.

Reconter, reconteres v. conter. Recordance v. recorder.

Recorder I, 82. II, 239, rappeler, se souvenir, répéter, conter, enregistrer; recordari; subst. recort I, 571, mémoire, renommée; jugement sans appel; de là recordance, commémoration. Cfr. DC. recordum, recordari.

Recorre v. corre.

Recors v. corre.

Recort v. recorder.

Recoumancier v. comencer.

Recouvrement v. recovrer.

Recouvrer v. recovrer.

Recovré, recovrement v. recovrer.

Recovrer, recuvrer, recouvrer I, 232. II, 55, recouvrer, trouver; revenir à soi, se relever, revenir à la charge, reprendre sa position; subst. recovrier, recovrer, recovré I, 191. 209, ressource, secours, action de reprendre; de recuperare; de la recovrement, recouvrement I, 52, ressource, recouvrement. L'ancienne langue avait aussi le simple cobrer ou

plutôt un dérivé de recuperare, dont on avait retranché la préfixe, peutêtre pour éviter l'idée de réitération; cobrer signifiait prendre, saisir, s'emparer, récupérer P. d. B. 8672. 7612, et Rayn, L. R. s. v. cobrar II, 422.

Recovrier v. recovrer.

Recovrir v. covrir.

Recreandise v. croire.

Recreant part. prés. de recroire.

Recreantie v. croire.

Recreantise v. croire.

Recroire v. croire.

Recueil, recueillir v. cueillir.

Recunter v. conter.

Recuvrer v. recovrer.

Redemander v. mander.

Rederchier v. drescer.

Redevoir v. devoir.

Redire v. dire.

Redisme, redismer v. dix.

Redois I, 149, fatigué, outré. Ce mot a été changé dans sa forme pour la rime; peut-être de *redditus*. Cfr. notre *rendu*.

Redoner v. doner.

Redoter, radoter; du néerlandais doten, dutten, radoter.

Redoter, redouter v. doter.

Redouter v. doter.

Redrecier v. drescer.

Redrescier v. drescer.

Reduire v. duire.

Ree v. re.

Reer v. rait.

Refaire v. faire.

Refermer v. ferm.

Refrain v. fraindre.

Refraindre v. fraindre.

Refremer v. ferm.

Refrener v. frein.

Refroidier v. froit.

Refui, refuir v. fuir.

Refuser, et avec n intercalaire renfuser I, 49. 101. 122. 177. II, 341, repousser, réprimer, refuser, dédaigner; de recusare, avec mélange de refutare; cfr. plus pas reüser; renfuseit I, 66. II, 155, refusé, par opposition à l'élu; recusatus.

Regarder v. gaagnier. Regarder v. garder.

Regardeure v. garder.

Regart v. garder.

Regehir v. gehir.

Regehissement v. gehir.

Regenerer v. genre.

Regesir v. gesir.

Region, royaume v. regne.

Regne, reigne, raine I, 52. 114. 179. II, 39. 140, règne, royaume, pays, contrée; regnum; regner, resnier, rener, rainer I, 50. 315. II, 234. 279, régner, dominer; regnare; regneres, regneor, celui qui règne; regnator; regned, regnet, regne I, 113, royaume, pays; propr. regnatum, prov. regnat, esp. reinado; region, roion I, 399. II, 370. 373, royaume, pays, état, région, contrée; regio.

Regne, rêne v. retenir s. v. tenir.

Regné, regned v. regne.

Regneor v. regne.

Regner, regneres v. regne.

Regnet v. regne.

Regret v. regreter.

Regreter II, 181, invoquer, réclamer, plaindre amèrement, regreter; regret I, 371, chagrin, plainte, regret; de queritari, requiritari. Cfr. DC. regreta.

Regnarder v. garder.

Reguart v. garder.

Reguerredoner v. guerredon,

Rehaiter, rehaitier v. hait.

Reheiter v. hait.

Rehorder v. horde.

Rehourder v. horde.

Rei, ordre v. roi II. Rei, roi v. roi I.

Reial, reialte v. roi I.

Reiaume v. roi I.

Reiaus v. roi I.

Reiaute v. roi I.

Reigne v. regne.

Rein, rain I, 388, rein; ren, renis; de la même racine rognon, propr. reno.

Reine v. roi I.

Reinser, rincer; de l'ancien norois hreinsa, suéd. rensa, anglais rinse, mundare, expiare, etc.; goth. hrains, καθαφός, hrainjan, καθαφίζειν.

Reise v. raise.

Reissir v. issir.

Reit v. ret.

Rejehir v. gehir.

Relais, relaisser v. laier.

Relenquir v. relinquir.

Relever v. lever.

Relief v. lever.

Religion I, 240, religion; maison religieuse; religio.

Relinquir, relenquir I, 353. II, 362, délaisser, quitter, abandonner; relinquere; relique I, 148, relique, reste; reliquiae.

Relique v. relinquir.

Reluir, reluisir v. luire.

Remainant v. manoir.

Remaindre v. manoir.

Remaint de ramener, v. mener. Remanance, remanence v. manoir.

Remanant v. manoir.

Remander v. mander.

Remanoir v. manoir.

Remembrament v. membrer.

Remembrance v. membrer.

Remembrement v. membrer.

Remembrer, remembrer v. membrer.

Remennant v. manoir.

Remirable v. mirer.

Remire, remirer v. mirer.

Remission v. metre.

Remoliner v. moldre.

Remonder v. monde I.

Remonter v. mont.

Remordre v. mordre.

Remors v. mordre.

Remort v. mordre. Removoir v. movoir.

Rempar, remparer v. parer.

Remprosner v. ramposner.

Remuer v. muer,

Remuiers v. muer.

Ren v. rien.

Renard, renard; renardie, finesse, astuce, fausseté; de l'ahal. Reginhart, Reinhart, nom du renard dans la fable, qui devint appellatif et remplaça de bonne heure le mot roman goupil, v. s. e. v.

Renardie v. renard. Renarmer v. arme.

Rene, s. s. et p. r. renz, rens II, 179, rang, file; de l'ahal. hring, cercle, cercle de personnes dans un but déterminé, signification qui paraît clairement dans l'expression faire renc autour soi, faire ranger autour de soi; mais plus tard l'idée de cerele devint secondaire; rangier, renger I, 402. II, 162, ranger, aligner, mettre en ordre de bataille; ahal. hringôn. Le mot rang a repassé dans l'allem., le suédois; il a pénétré en Angleterre rank, il se retrouve dans le kymri rhenge, le breton reñk, l'écossais ranc. Comp. arengier, mettre en rang, ranger, aligner; desrengier I, 288, déranger, troubler, sortir du rang, s'ébranler, se mettre en mouvement, avancer. renverser, licencier. Notre mot harangue, autrefois aussi harengue, dérive de la même racine, prov. arengua, vb. arenguar, ranger et haranguer; hring signifiant cercle, assemblée, théâtre d'une action, champ de bataille, etc., on en a étendu la signification à ce qu'on dit devant une assemblée. Cfr. DC. arenga: Arenga est apta et concors verborum sententia, quae ponitur post salutationem in privilegiis arduorum negotiorum (Breviloquus); arengerie, lmâ. arengaria, lieu d'assemblée tumultueuse.

Reneheoir v. chaor.

Renelus v. clore.

Rendre, rendre, produire, rapporter, exécuter, suppléer, accomplir, déclarer, prononcer; le part. rendu, rendue, s'empl. subst. au sens de convers, converse (frère, moine, none); reddere, lmâ. rendere; rente I, 57, rente, revenu; propr. rendita pour reddita; dér. rendement, arrentement.

Reneiement v. non.

Reneier v. non.

Reneit v. non.

Rener v. regne.

Renforeier v. fort.

Renfuseit v. refuser.

Renfuser v. refuser.

Renge forme subjonctive de rendre, I, 243.

Renge, ceinture dans l'anneau de laquelle était passée l'épée; de l'ahal. hringa, boucle, crochet, ainsi que l'a dit M. Pâris (G. l. L. II, 94).

Renhanter v. hante.

Renoiement v. non.

Renoier v. non.

Renois, renoit v. non.

Renom, renommee v. nom.

Renomer v. nom.

Renoncer v. noncer.

Renoveler v. nuef.

Rens v. renc.

Rente v. rendre.

Rentrement v. entrer.

Renumee, renumer v. nom.

Renuveler v. nuef.

Renz v. renc.

Reönd, reönde v. roönd.

Reorte v. riorte.

Repaire, repairer v. repairier.

Repairier, repairer, repeirier, reperier I, 65. 124. 148. II, 204, retourner, revenir, se retirer, rentrer, demeurer; comme le soupçonne le Du-

chat, de repatriare; prov. repairar, ital. ripatriare; rapairer ariere II, 156; subst. repairier, repalre, repere I, 257. II, 103. 353, retour, retraite, asyle, séjour, demeure; aujourd'hui dans un sens très-restreint; se mettre aurepaire.

Repaistre v. paistre.

Reparoir v. paroir.

Repaus, repausee v. pause.

Repeirier v. repairier.

Repenser v. pois.

Repentaille, repentaillesv. poene.

Repentance v. poene.

Repentement v. poene.

Repentir v. poene.

Reperdre v. perdre.

Repere, reperier v. repairier.

Replaire v. plaisir.

Replaisir v. plaisir.

Replenir v. plein.

Replovoir v. plovoir.

Repondre v. rebondre.

Reponre v. rebondre.

Repooir v. pooir.

Reporvoir v. veoir.

Repos, reposee v. pause.

Reposer v. pause.

Repost v. rebondre.

Repostail, repostaille v. rebondre.

Reprendre v. prendre.

Reprinse v. prendre.

Reprise v. prendre.

Reproche, reprocher v. proche.

Reprochier v. proche.

Reprouche, reproucher v. proche.

Reprovier, proverbe v. prover.

Reprover, reprovier, reprocher

v. prover.

Repunre v. rebondre.

Repus v. rebondre. Repus v. rebondre.

Requerement, requerrement v. querre.

Requerre v. querre.

Requeste v. querre.

Rere v. raire.

Res v. raire et II, 363.

Resaillir v. saillir.

Resavoir v. savoir.

Resbaldir v. bald.

Resceure v. escorre.

Resche, reche, rude, âpre, dur; mot qui existe encore dans plusieurs patois, p. ex. à Montbéliard rieche, à Metz rache; d'où reschin, rechin, ib., rébarbatif; vb. reschigner, rechigner, rechiner II, 154. 362, rendre un son rude et désagréable, grogner, grincer, gronder; de l'allemand resche, dur, rugueux, rude, cassant.

Reschigner v. resche.

Reschin v. resche.

Rescolre v. escorre.

Resconser, rescunser v. esconser.

Rescorre v. escorre.

Rescosse, rescousse v. escorre.

Rescoure v. escorre.

Rescrever v. crever.

Rescure v. escorre.

Rescusse v. escorre.

Rese v. raise.

Reseant, reseantise v. seoir.

Reserver II, 217, réserver, garder, conserver; reservare.

Resgarder v. garder.

Resgne v. retenir s. v. tenir.

Resgner v. regne.

Resgoïr v. joïr.

Resjoïr v. joïr. Resleccier v. liet.

Resne v. retenir s. v. tenir.

Resnier v. regne.

Resoigner, resoignier v. soin.

Reson v. raison.

Resongner v. soin.

Resorce v. sordre.

Resordre v. sordre.

Resort, resortir v. sortir.

Respandre v. espandre.

Respas, respaser v. pas.

Respasseir, respasser v. pas.

Resperir v. esperir.

Respit, proverbe v. respit.
Respit, terme v. respiter.

Respiter, respitier I, 62. 288. II, 381, différer, donner du répit, du délai; sauver; respit, terme, délai; sans respit II, 117; de respectare, respectus; considération, d'où indulgence, rémission; v. DC. s. v. et Ménage respi.

Respitier v. respiter.
Resplendir v. splendor.
Resplendissance v. splendor.
Resploitier v. plier.
Respondre v. espondre.

Responent, responez de responre pour respondre.

Response v. espondre. Response v. espondre.

Resprit I, 178, proverbe, sentence. Le s de ce mot est-il intercalaire? Si oui, on devrait le rattacher à reprendre; cfr. reprovier, en prov. aussi reprochier. Mais, outre que la forme serait inexplicable de cette façon, on a respit Q. L. d. R. I, 95, Agol. p. 170, qui est sans aucun doute la forme primitive; c'est le r qui est interealaire dans resprit. Respit vient de respectum, dans l'expression respectum habere; l'on a dit d'abord avoir respit à qqch., avoir égard à qqch. par la pensée et les sentiments, en le jugeant digne de son attention; puis on fit de respit un substantif. Cfr. respiter.

Repuns v. espondre.
Ressazier v. assez.
Ressir v. issir.
Ressuier v. suc.
Restainchier v. estancher.
Resteir v. steir.
Rester v. reter.
Restor, restorement v. restorer.

Restorer I, 233. II, 24. 326, restaurer, rétablir, réparer, dédommager; restaurare; sans restorer I, 267, irréparable; sb. restor, dédommagement,

récomponso; de là restorement, restauration, réparation.

Restraindre v. straindre, Restrendement v. straindre. Restrois, restroiz v. straindre. Resuer v. suc.

Resusciter v. sus.

Resve, délire; rêve; resver, délirer, rêver; prendre ses ébats, s'ébattre. Cette forme, quoique ordinaire, ne peut être la primitive; on doit avoir dit rave, raive, comme le prouvent le dér. bourguignon ravasser = notre rêvasser, l'anglais rave, délirer, rêver; le hollandais ravelen, revelen, reven, ib., et l'allmâ. reben, ib.; car ces formes dérivent du français et non pas au contraire, comme le prétend M. Chevalet. En partant de là, on ne pourrait que remonter au latin rabies, et raive scrait une forme dialectale et collatérale de raige, rage; cfr. cave et cage, de cavea. La signification primitive de rêver se rapprochant de celle de desver, on aura orthographié en es par analogie. Périon a dérivé rêver de δέμβειν, Ménage de repuerare.

Resver v. resve.

Resvertuer v. vertut.

Ret, reit, rets; de rete; dim. reseul, réseau; proprem, reticellum. Cfr. re, ree.

Retaconner v. taiche.

Retailler v. taille. Retenir v. tenir.

Retentir v. tentir.

Reter I, 401. II, 51, imputer, accuser, blâmer, reprocher, appeler en justice; prov. et ancien esp. reptar; de reputare, comme l'indique Raynouard (L. R. s. v. V, 87), et non, ainsi qu'on l'admet le plus souvent, de rectare, traduire en justice, qui n'aurait jamais produit reptar. On trouve quelquefois l'orthographe rester, qui est des bas temps. Cfr. apeler.

Retirer v. tirer,

Retolir v. toldre et II, 222.
Retor v. tor I.
Retorner v. tor I.
Retourner v. tor I.
Retourner v. tor I.
Retraire v. traire.
Retrait v. traire.
Retrencher v. trencher.
Retret v. traire.
Retur v. tor I.
Returner v. tor I.
Returner v. tor I.
Reuber v. robe.
Reubeur v. robe.

Reule, riule, riegle I, 194. 351, règle, précepte, principe, statut d'un ordre religieux; regula; rueleit, riulet I, 212, propr. part du verbe rueleir, riuler, régler, régulariser, regulare, s'employait le plus ordinairement en parlant des ordres religieux avec le sens de régulier.

Reiser, reculer, céder, se retirer, être repoussé. - Ce mot est sans aucun doute le même que refuser, dont le f a été syncopé, ainsi que le prouvent ies formes esp. refusar, rehusar, prov. rehusar, reüsar; et ce refusar dérive de recusare, avec mélange de refutare, comme l'indiquent les formes collatérales ital. rifutare, prov. refudar. V. les dict. pour les points de contact entre recusare et refutare. Reüser se contracta de bonne heure en ruser II, 293, qui prit aussi la signification de faire des détours pour faire perdre la trace; d'où le subst. ruse, finesse, etc. V. refuser.

Reveaus v. reveler.

Reveit I, 256. Comme dans le texte publié par M. F. Michel, j'ai placé après ce mot un point d'interrogation. L'éditeur pense qu'il faut lire reneit. Reveit est exact, et la forme normande mélangée de revoit, qu'on trouve comme adjectif dans le R. de Ren. II, 273: il signifie convaineu, avéré;

subst. criminel avéré. Revoit dérive de revocatus (revoc'tus). DC. donne estre revois, être convaincu, après un mûr examen, du crime dont on est accusé; cette forme sans t est picarde, la finale est tombée devant le s de flexion. Il existe un autre revois répondant à notre revêche, et comme ce dernier, ainsi que revers, il vient alors de reversus, port., esp. reves, ital. rivescio, adj. port. revesso.

Revel v. reveler. Revelation v. voile. Reveler v. voile.

Reveler (se) I, 125. II, 390, (se) révolter, (se) rebeller, (se) soulever; de rebellare; de là revel, reviel, rivel, reveaus, reviaus I, 279, agitation, désordre, querelle; joie, amour du plaisir, badinage, plaisanterie, réjouissance.

Revengier v. vengier.

Revenir v. venir.

Revenue v. venir.

Reverence, reverenche v. reverer.

Reverer, révérer, honorer, respecter; reverere; reverence, reverenche I, 196. II, 9. 94, révérence, honneur, respect; reverentia.

Revertir v. vertir.

Reviaus v. reveler.

Reviel r. reveler.

Revivre v. vivre.

Revoir v. veoir.

Revois v. reveit.

Revoloir v. voloir.

Rewarder v. garder.

Rewart v. garder.

Rewerdoner, rewerdoneres v. guerredon.

Rezoivre v. recevoir.

Ribald, ribaud, ribaut II, 387, soldat d'avant-garde, enfant perdu de l'armée, bandit, pillard, débauché, libertin, homme qui soutient les femmes de mauvaise vic. En suivant les tra-

RIB 320 RIE

ces de ce mot dans les textes du moyenâge (v. DC. Ribaldus), on remarque que sa signification a changé, et il paraît qu'elle a été en empirant. Cette circonstance rend assez difficile le débrouillement de son étymologie. A-t-on d'abord donné le nom de ribauds à des soldats d'avant-garde, hommes intrépides, mais peut-être indisciplinés, qui se livrèrent à de tels excès que leur nom devint une injure? Ou bien l'idée de débauche, etc., est-elle la primitive? Dans le premier cas, il faudrait suivre la voie de M. J. Grimm, qui rapporte ribaud à regimbald, homme courageux, intrépide; seulement regimbald n'aurait jamais pu produire ribald, et on aurait à trouver une autre racine représentant la même notion. Dans le second cas, on est en droit de recourir avec M. Diez (2, 309) à l'ahal. hrîba, hrîpa, almâ. rîbe, prostituta, d'où, avec la terminaison ald, ribald. Cfr. Dief. G. W. II, 588.

Ribaud, ribaut v. ribald. Rice, ricece v. riche.

Riche, rice II, 393, noble, puissant, fort, illustre; riche; de grand prix, magnifique; de l'ahal. rîhhi, rîchi, goth. reiks, ancien norois rikr, allmod. reich. Cfr. Rayn. L. R. I, xxxII et suiv. V, 93. De là ricor, ricour, puissance, noblesse, richesse: richeteit I, 84, richete, puissance, noblesse, richesse; ricoise, ricece II, 32, richesce II, 63, puissance, richesse, biens; ricies, riches II, 8, bien, état, empire, dignité; cfr. goth. reiki, ἀρχή. De là encore le verbe simple prov. riquir, et notre composé enrichir II, 142, enrichir, grandir, devenir puissant, enorgueillir.

Riches, richesce v. riche. Richete v. riche. Richeteit v. riche. Ricies v. riche. Ricoise v. riche.

Ricor, ricour v. riche.

Rider, froncer, plisser à petits plis; efr. R. d. l. V. 170; signification primitive de notre rider, ride; de l'anglosaxon vrîdhan, torquere, ligare; anglais writhe (ahal. garîdan, allmâ. rîden, torquere).

Riegle v. reule.

Rien, ren II, 318, f. et m., chose, quelque chose, rien; de l'accusatif rem; avec la négation II, 334 et suiv., nulle chose, un peu, tant soit peu.

Rier, riere II, 363; comp. arier, ariere, ayer, aiere, erier, eriere, ad retro, adv. et prép. II, 277. 363; deriere, daiere, de retro, adv. et prép. II, 277. 363; de là derrain=de-retroanus, dernier, derrière; au figuré les dernières années; avec les nombreuses formes, d'après daiere, darrain, darrein, darrien, dairien S.d. S.B. 556, J. v. H. 408. 441. 530, darraien Villeh, 490; et d'après derriere, derreain Ch. d. S. II, 144; puis des formes où les voyelles a, e sont redoublées, daarain, deerrain, I, 116, qui s'expliquent peutêtre par la syncope du d dans les composés de la manière suivante: dederain Ben. 29240; cfr. dedavant, dedevers, etc.; au darrien, au daarrain II, 99. 102, à la fin, en dernier lieu. De derrain, etc. dér. derrenier =propr. derrainier=de - retro - an(us)arius, darrenier R. d. l. Rose 1434. dernier; avec les variantes derrer Ben. 26221, et par permutation de la liquide delrier, delreier. Derrer, delrier, sont formés directement de rier, c.-à-d. qu'ils équivalent à de-retro-arius. De derrain, on a l'adverbe derrainement I, 70, darrainement J.v. H. 537, daarainement Brut. 5896. 7; et le subst. dérivé darrainete, darraynete, derreinetet I, 255, extrémité, fin, bout, limite, derniers moments, rang de dernier.

Riere v. rier.

Riffer, arracher; du bas-allemand riffen—raufen, aracher; riffler, riffer Q, L. d. R. III, 317, égratigner, écorcher; rifle, baguette; escarre; de l'ahal riffil, riffila, scie; vb. riffilon, riffeln. Cfr. Schwenk D. W. s. v. riffe, riffel.

Rifle, rifler v. riffer.

Rigole, canal, conduit pour l'écoulement des eaux; aujourd'hui encore dans plusieurs provinces lit d'une petite rivière et la rivière elle-même; du celtique: kymri rhig, entaille, coupure; rhigol, sillon, fossé.

Rigoler, danser, propr. danser en rond, voltiger; de l'ahal. rîga, ligne, ligne circulaire, allmâ. rîhe, allmod. reihe; reihen, reigen, chanson, espèce de danse; de là aussi l'ital. rigoletto — reigen. Rigoler développa les significations plaisanter, railler, se moquer, d'où rigoleur, plaisant, moqueur. Rigolet, repas du jour ou du lendemain de noces, se range également ici.

Rigolet v. rigoler.

Rigoleur v. rigoler.

Rihote, riote II, 267, débat, contestation, dispute, querelle; de là rihoter, rioter, contester, disputer. Ménage dér. ce mot de rixota, de rixa, mais rixota n'aurait pas produit riote. Je n'ai aucune supposition à proposer touchant l'origine de rihote; seulement je ferai observer que cette forme en h médial prouve qu'on prononçait ri-ote, et qu'il y a une consonne de syncopée. Le hollandais a un mot qui se rapproche dunôtre, c'estravot, revot, débat.

Rime, vers, poésie rimée; puis rime; esp., ital., port. rima; prov. rim et rima; vb. rimer, rimeier II, 155. 233. 379, faire des vers, rimer. Il serait hors de propos de faire ici une histoire de la rime, mais il sera bon de faire observer que nous ne devons la rime ni aux Arabes, ni aux Allemands, etc.; l'invention de la rime appartient à tous les peuples. V. surtout Fuchs, Die Rom. Sprach., etc., p. 238-295; Wolff, Ueber die Lais, p. 14. 15 et note 9, p. 161. Quant à l'origine du mot rime, on l'a tour à tour dérivé de rhythmus, de rima, de l'allem. rîm. Rhythmus n'a jamais eu la signification de consonnance et, en italien surtout, rhythmus n'aurait pu produire rima. Le latin rima, fente, ne saurait être posé comme racine de rime, qu'en ayant recours à des subtilités, et puis rima s'est conservé avec sa signification propre dans quelques langues romanes. Reste donc l'allem. rîm, nombre, mais la même forme se retrouve dans le celtique: ancien irlandais rîm, nombre, kymri rhif=rîm, d'où cyfrif, numeration, rivav, numerare, riuedi, numerus, etc. Il reste donc à se décider entre ces deux origines, car' les Celtes ont connu la rime d'aussi bonne heure que les Allemands. De là notre arrimer.

Rimeier v. rime.

Rimer v. rime.

Rin, source; du celtique: kymri rhîn, canal: cornouaillais rin, ib. Cfr. goth. rinno, χείμαξζας. Dief. G. W. II, 174.

Riole I, 301. J'ai admis là avec l'éditeur du R. d. l. V., M. F. Michel, que riole était pour riote et avait été altéré pour la rime. C'est une erreur, riole et riote doivent être différents. D'abord riote ne signifie pas bavardage, sa signification est plus forte; et riole a bien en notre exemple le sens de bavardage, raillerie, mauvaise plaisanterie. Ce riole s'est conservé, comme je le dis, dans les patois, et outre le sens que j'indique, il a encore celui du terme populaire rengaîne. Riole, ainsi que notre rioler, rayer de diver-

322

ses couleurs, a la même origine que rigoler cité plus haut, c.-à-d. l'allemand rîhe. Ni radiolatus, ni regulatus, que Ménage et d'autres ont proposé pour la racine de riolé, n'auraient produit une pareille forme.

Riorte, reorte, lien de saules, de menues branches, pour attacher des gerbes, un fagot, etc., c.-à-d. quelque chose de tourné; de retorquere. Notre mot retorte a la même origine.

Rire II, 41. 6, rire, sourire, badiner; ridere; inf. empl. subst. II, 84; ris I, 129, ris, rire, sourire; risus; dim. riset, petit ou léger sourire; sorire, surrire I, 130. II, 113, sourire; surridere.

Ris v. rire. Riset v. rire. Rissir v. issir.

Riu, rui, ru I, 387, ruisseau, petit bras d'une rivière; rivus; la 2e forme vient d'unrenversement de lettres, prov. riu, esp. rio, ital. rivo, rio; dim. ruissel, ruisel, ruisseaus I, 326. II, 124. 182, ruisseau; propr. rivicellus rivulus; d'où ruisseler I, 273, ruisseler; — deriver II, 355, dériver, couler, déborder; derivare.

Riule, riulet v. reule. Rivache v. rive.

Rivage v. rive.

Rive II, 365, rive, bord, berge; de ripa; d'où rivage, rivache I, 51. 301, rivage. — Riviere II, 106, d'abord rivage, bord, ou plutôt contrée (plaine) sur les bords d'une rivière; de riparia. Par extension, ce mot prit la signification qu'il a encore. On trouve souvent les expressions aller en bois et en rivière, savoir de rivière, etc., pour signifier aller chasser en bois et en plaine, à l'oiseau, sur les bords d'une rivière; connaître la chasse à l'oiseau sur les bords des rivières, dans la plaine, etc. On forma le verbe rivoier,

riveier, chasser en rivière. De ripa, lmâ. adripare, arriver, arriver, arriver; propr. ad ripam appellere.

Riveier v. rive.

Rivel v. reveler.

Riviere v. rive.

Rivoier v. rive.

Robe II, 38. 65. 78. 391, butin, prise, proie, dépouille; vêtement, tunique; de là roberres, robeor, robeour, reubeur I, 74, voleur, ravisseur, larron, pillard; roberie I, 169, vol, larein, pillage; robement, pillage, volerie; vb. rober, rouber, reuber II, 231. 309, voler, dérober, piller, dépouiller; d'où dérober. De l'ahalraub, roub, spolium, rapina; verbe ahal. roubôn, allmod. rauben, goth. biraubon.

Robenent v. robe. Robeor, robeour v. robe. Rober, roberie v. robe.

Roberres v. robe.

Robileu II, 376. (?)

Roe, pièce des échecs, la tour; dérivé, dit-on, du persan, rokh, chameau monté d'arbalétriers.

Roccire v. occire.

Roce v. roche.

Roche, roce II, 121, 365, rocher, écueil; aussi tour, fortification; pierre à lancer; de là rochier I, 135. II, 309, rocher; verbe rocher, rocier, lancer, jeter des pierres; comp. arocher, aroquer, briser; desrocher, renverser, démolir, abattre, détruire. Ce mot a sans doute une origine celtique. Craig, rocher, en gall. et irland., a une forme secondaire grock, rock, à en juger d'après les mots celtiques qui nous sont parvenus, et ce serait là l'origine de notre roc, roche. Le kymri rhwg signifie quelque chose de prééminent, et on pourrait aussi le prendre en considération.

Rocher, rochier v. roche,

Rocier v. roche.

Roe, ruee I, 186, 337, roue; de rota; à roe, en cercle, tout autour; de là le vb. comp. enroer I, 213, mettre à la roue, rouer; roele, rouele, roelle 1, 111, roue, petite roue, rond, cercle; de rotula. De rotulus dérive rôle, pour lequel on se servait aussi autrefois du mot de roue; vb. roeler, roler I, 107, tourner, précipiter du haut en bas; prov. rotlar, rolar; ital. rotolare; subst. roeleiz. roeliz. roulis, action de rouler. Notre mot contrôle est un composé de rôle, pour contrerôle. DC. s. v. rotulare, rapelle un verbe roer, aller autour, rôder, tournoyer, de rotare; qui est sans aucun doute notre verbe rôder avec réintercalation du d, peut-être sous l'influence du prov. rodar, tourner et rô-Rayn. L. R. V, 60. En tout cas le circonflexe n'est pas justifié. Roé signifiait orné de petits ronds, de paillettes. Comp. de co et rotulare, croler, eroller, crouler, crosler, remuer, branler, trembler, s'ébranler; d'où crolle, crolleis, secousse, tremblement; etle comp. escroler, écrouler. M. Diez dérive eroler, prov. crotlar, crollar, de l'ancien norois krulla, mêler, brouiller; mais la forme provençale crotlar, qui rappelle rotlar, comme croler rappelle roler, prouve de prime abord la fausseté de cette étymologie. Henri Estienne dérivait crouler de zpoúeir.

Roé v. roe. Roele, roelle v. roe. Roeleiz v. roe.

Roeler v. roe.

Roeliz v. roe. Roer v. roe.

Roge, rouge, rouge; de rubeus; ital. roggio, robbio, prov. rog; vb. rogir, rougir II, 251, rougir; prov. rogir.

Rogir v. roge.

I. Roi, rei, rai I, 66. 7, roi; de rex; roïne, reïne, raïne, reine; regina; roial, reial, real I, 50. 101 (reiaus, fém. I, 102), royal; de regalis, d'où encore regalimen, roialme, roiame, realme, reaume, reiaume, royaume (cfr. ducheaume). De roial vient roialte, roiaute, reiaute, reaute I, 395, royauté, proprem. regalitas.

II. Roi, rei, rai, ordre, arrangement; comp. arroi, arrei, arrai, ordre, disposition, arrangement, propreté, parure, train, bagage; plus tard on trouve aree dans le sens de disposition, emplacement d'un camp, formé sans doute sur le verbe arreer; arroier, arreier, arreer, arraier, préparer, mettre en ordre, ranger, équiper, munir, apprêter, appareiller, orner, parer; - conroi, conrei, cunrei, conrai I, 137. 266. 324. 341, équipage, préparatifs, appareil, cortége, ordre, rang, troupe rangée, suite, repas; conroier, conreier, cunreer, conraer I, 126. 153. 303. II, 248, équiper, fournir, appareiller, préparer, ranger, mettre en rang, arranger, parer, bien recevoir quelqu'un et le traiter, servir; - desroi, desrei, desrai, derroi I, 59, 375. etc., désarroi, désordre, défaut, faute, dommage, crime, choc, attaque; à desroi I, 272. 338, en désordre, avec précipitation, démesurément; desroier, desreier, desraier, desraer, derroier, mettre en désordre, dérouter, déranger, sortir du bon chemin, du bon gens, exciter, irriter; se desroier, sortir des rangs, se dérégler. Tous ces termes sont dérivés du gothique raid jan, garaid jan, fixer, ordonner, préparer, anglo-saxon ge-raedian, allmâ. ge-reiten, préparer, apprêter; anglo-saxon geraed, instrument, harnais équipage. Du même radical, ct immédiatement des formes en ga, ge initial, on a formé agreier, préparer, munir, appareiller; agret, agrei, préparatifs, munitions, apprêts, appareil, attirail. Nous avons conservé ce dernier verbe sous la forme gréer; le substantif, sous la forme agrès; tous deux dans une signification restreinte. Les syllabes initiales de tous ces composés sont les prépositions latines ad, cum, de.

Roial, roialme v. roi I.
Roialte v. roi I.
Roiame v. roi I.
Roiaute v. roi I.
Roide, roidement v. roit.
Roidor, roidur v. roit.

Roie, raie; de *rigare*; prov. rega. Roie, roier v. rait.

Roife, roiffe A. et A. 3075, escarre, croûte; de l'ahal. hruf, allmà. ruf, néerlandais rof, lèpre, escarre.

Roine v. roi I. Roion v. regne.

Roit m., roide m. et f. II, 194. 350. I, 58, roide, dur; de rigidus; adv. roidement II, 363, roidement, fortement, durement; roidor, reidur I, 255, roideur.

Roler v. roe.

Romans, romanz, (romant, roman), langage, roman, langue vulgaire - ouvrage littéraire, histoire fabuleuse; de là romancier, traduire en roman, en langue vulgaire, écrire en roman, célébrer en roman. Ital. romanzo, esp. romance, romanzar, prov. romans, romansar. Romans dérive de romanice: loqui romanice = parler romans. L'orthographe en s et en z a été la primitive, mais ce mot a éprouvé deux transformations: a) on l'a confondu avec ceux en ant, ent, où le s, z, remplaçait un t au s. s. et au p. r., et on lui donna un t au s. r. et au p. s.: romant, d'où notre adjectif romantique; b) dans le dialecte picard, le t se perdit de nouveau et le s ne reparut qu'au s. s. et au p. r., d'où notre roman.

Rompre, rumpre I, 228, II, 22, rompre, déchirer, séparer, détruire, labourer une terre en friche; rumpere; part. pas. rot, rote, rout, route, rut, rute, s. s. roz, rous, ruz II, 18. Ph. M. 7. 443, 5. 6922, etc.; de ruptus, cfr. rote; de là roture, ropture, fracture, rupture, ouverture, morceau, terre nouvellement défrichée, et rompure, ib.; comp. corrompre I, 188. II, 254. 357, corrompre, souiller, violer; corrumpere; le part. pas. est corrumpu; de là corrompement, corruption, altération ; adj. corrompable, corruptible, sujet à corruption; corruption I, 50. 190, 298, corruption, altération; de corruptio; desrompre, derompre I, 164, rompre, déchirer; disrumpere; part. pas desrout R. d. l. V. 26.

Rompure v. rompre.

Ronce, ronce, d'où ronceroi, lieu rempli de ronces. Ménage et d'autres ont rapporté ce mot à runcare; mais, comme on l'a prouvé depuis longtemps, il dér. de rumex, comme pouce de pollex, ponse de pumex, prov. ronser, polzer, pomser; les formes prov. rome, romet, baslimousin roumenc, prov. mod. roumec, roumi (v. Honorat s. v.), ne laissent aucun doute sur cette origine. Rumex était chez les Romains une espèce de dard, dont on ne connaît bas bien la forme, peut-être à pointe recourbée. Si cette dér. paraissait extraordinaire, on pourrait comparer les significations qu'a développées, en sens contraire, notre chardon.

Ronchi v. ronci.

Ronei, ronein, ronehi, rouein I, 81. II, 312. cheval entier, cheval de service. On traduit souvent ce mot par cheval de selle pour les domestiques, mauvais cheval; mais je pense que s'il a pris cette signification avec le temps, il ne l'a pas eu dans le principe: c'est ce que prouvent un grand nombre d'exemples. Pour ce qui est de la signification de cheval entier, l'Académie l'indique encore (v. roussin), et le peuple de plusieurs provinces ne connaît pas d'autre dénomination, pour cheval entier, que celle de roncin. Vossius dérive roncin du néerlandais ruin, cheval hongre, d'où ruincinus, runcinus; et, selon M.Grimm, ce ruin se rapporte à l'ahal. reineo, cheval entier. Ce changement de signification entre reineo et ruin, n'a rien qui puisse choquer. Cependant le prov. a rossin, rocin, l'esp. rocin, la langue d'oïl roucin, à côté de roncin, ital. ronzino. Quelle est la forme primitive? Celle en n médial, ou bien le n a-t-il été intercalé? Dans ce dernier cas, rossin, roucin, serait-il un dérivé de rosse? Mais alore l'étymologie proposée ne saurait expliquer l'ital. rozza, rosse. Je pense qu'il faut séparer roncin et rosse, et admettre pour le premier la dérivation de Vossius, en regardant roncin comme la forme primitive. Quant à rosse, c'est un terme de dénigrement, et peut-être a-t-on voulu rendre le contraste frappant entre un cheval de prix et un mauvais cheval, un criquet, en fémininisant le nom que les Allemands donnaient à leurs coursiers, hross, aujourd'hui ross; c'est ce que semble indiquer le normand harousse = rosse, qui ne peut renier son origine allemande, et n'est rien moins qu'une corruption de carousse, comme le prétend M.E. Duméril (Dict. du patois normand). Le rozza des Italiens peut avoir été emprunté au provençal; ni les Espagnols, ni les Portugais ne le connaissent. Cfr. ros, cheval.

Ronge, épieu; de runcare.

Roögner v. raönd. Roöignier v. raönd.

Round, round, reund, reund, reund, 217. II, 326, rond; à la rounde, à la reunde, tout autour; prov. redon, esp. redondo; de rotundus. De roundérive rougner (pour gn v. II, 235), reugner, rougnier I, 344. II, 240, rogner, couper, soustraire; propr. arrondir; prov. redonhar, rezonar, rogner; esp. redondear, arrondir. Ni radere, ni rodere, dont on a dérivé rogner, n'auraient produit nos formes. Cfr. l'esp. cercenar, tondre, propr. couper autour, en cercle, de circinare, d'ici notre cerner, subst. cerne, circinus.

Roönde v. roönd.

Ropture v. rompre.

Ros, rous, roux, bai. Ulien monte desus un cheval ros (Agol. p. 181). De russus. Dimin. rosset, rossete, rousselet. Cfr. ros, cheval.

Ros, rox II, 197, cheval. Ce mot dérive-t-il de russus ou de l'allem. hross, ross (cfr. rosse s. v. ronei)? Dans le premier cas, ros signifierait cheval bai, alezan; cependant on trouve dans le prov. ros liar, que Raynouard (L. R. IV, 66, s. v. liar) traduit par roussin gris-pommelé, et non pas (cheval) rouan; cfr. ronein lear (ead.). Cela parle en faveur de l'étymologie allemande, et puis ross désignait particulièrement le cheval de bataille, le coursier des chevaliers. Dans les variantes de l'exemple cité II, 197, ros est remplacé par destrier. Cfr. ros, roux.

Rose, rose; de rosa, proprem rosa, puisqu'il n'y a pas eu diphthongaison de l'o.

Rosee, rusee I, 297, rosée; de roscidus, plein de rosée (prov. ros, rosée, de ros), par l'intermédiaire d'un verbe roser, qui manque à la langue d'oïl, mais qui se trouve dans l'espa-

nol rociar et le catalan ruxar, et dont on a fait le composé aroser, arroser, mouiller, d'où arrosement, arrosement.

Rosegniol P. d. B. v. 31, rossegnol II, 87, russinol Trist. II, 149, roussignol R. d. l. M. v. 2154, rossignos, rossigniaus s. s. et p. r. R. d. l. R. I, 6, rossignox s. s. Dol. p. 161, et, avec l initial, lousignol, louseignol L. d'I. p. 6, rossignol; de lusciniolus de luscinius, avec changement de l en r.

Rosel, roseaus; dérivé d'un simple qui se retrouve dans le prov. raus, du goth. raus, κάλαμος, ahal. raor, allmod. rohr, roseau.

Rosse v. ronci.

Rossegnol v. rosegniol.

Rosset, rossete v. ros, adj.

Rossigniaus v. rosegniol.

Rossignos, rossignox v. rosegniol. Rostir II, 229, rôtir, griller; part. pas. empl. subst. rosti, rôti; de l'ahal. rôstjan, subst. gi-rôsti; ou du celtique, gallois rôist, kymri rhostio, breton rosta.

Rot, rote v. rompre.

Rote, crout, nom dont on se sert aujourd'hui comme traduction littérale du cruit des Gallois, ancien irois crot. cithare, kymri crwth, qui nous fournissent l'origine de notre mot; mais comme crote n'aurait guère pu produire rote, il faut supposer, avec Graff, que le celtique a d'abord été admis par les Germains, ahal. hrota, et que nous l'avons repris d'eux. Cfr. Dief. Celt. I, 125. La rote a désigné tour à tour, et parfois concurremment, deux instruments à cordes de nature différente, dont l'un était l'auxiliaire, le proche parent de la vielle ou viole, l'autre celui de la harpe ou du psaltérion, c.-à-d. que les cordes étaient pincées ou touchées avec le plectre.

Rote, rute, route (roupte plus tard, jusqu'au XVI° siècle), déroute, confusion, désordre; de ruptus, rupta; de

là router, rompre, casser, briser. Le mot de rote II, 342, 370 a encore développé les significations: troupe de gens de guerre, compagnie, bande; d'où arroter, arrouter, aroter II, 267. 370, assembler, ranger, marcher, s'acheminer, prendre sa route. Il est bon de faire remarquer que l'allemand rotte dérive de rote dans cette signification, parce que souvent on a dérivé, au contraire, rote de rotte. Notre route = chemin est également dérivé de rupta se, via (cfr. brisee). Routier, qui sait les chemins, pillard, troupes légères, enfants perdus. Pour le dire en passant, à la même famille appartiennent enfin routine, roture, petit bien, terre de paysan, d'où roturier, le possesseur d'un tel bien, homme du commun par opposition au noble. Cfr. rompre, part. pas. rot, rote.

Rotruenge, retroenge, espèce de chanson à refrain, selon M. Wackernagel une chanson pour la danse (A. L. 183. 234); de retroientia, prov. retroenza, retroencha.

Roture v. rompre.

Rouber v. robe.

Rouein v. ronci.

Rouele v. roe.

Rouge v. roge.

Rougir v. roge.

Round, rounde v. roond.

Rous v. ros, adj.

Rous part. pas. de rompre.

Rouissignol v. rosegniol.

Route, route v. rote.

Rout, e part. pas. de rompre.

Rouver v. rover.

Rover, ruver, rouver I, 122. 316, prier, demander, désirer, vouloir, ordonner; de rogare, ro-er, puis avec v intercalaire; cfr. DC. s. v.; comp. enterver, interroger, épier, explorer, regarder; de interrogare; prov. entervar L. R. V, 104. Cfr. corvee.

Rox v. ros, subst.

Roz v. rompre.

Ru v. riu.

Rue II, 354, rue; de ruga (v. DC. s. v.). Rue foraine, rue détournée.

Ruee v. roe.

Rueleit v. reule.

Ruer I, 82. II, 166, jeter, lancer, précipiter; de ruere.

Rui v. riu.

Ruisseaus v. riu.

Ruissel, ruisseler v. riu.

Ruiste v. ruste.

Ruit, rut du cerf, et non courre, comme on l'a dit; de rugitus, selon Ménage, à cause des cris que pousse le cerf en ce temps.

Rumpre v. rompre.

Runer II, 65, murmurer; d'où runement M. s. J. 479, murmure; de l'ahal. rûnen, susurrare; subst. rûna, susurrium; allmod. raunen. Cfr. sur cette fam. de mots Dief. G. W. II, 177. Rusche, rusque, écorce d'arbre, ruche d'abeilles, parce que les ruches primitives étaient faites d'écorce; du celtique: ancien irois rûsc, écorce, gallois rûsg, breton rusk, rusken. Cfr. Dief. Celt. I, 55.

Ruse v. reüser.

Rusee v. rosee.

Ruser v. reüser.

Rusque v. rusche.

Russinol v. rosegniol.

Ruste, ruiste I, 382. II, 27. 316, fort, impétueux, rude, grand; prov. rustic et ruste; subst. rustié, violence, force, grossièreté; de rusticus, avec rejet de la terminaison. Notre rustre est le même mot.

Rustié v. ruste.

Rut, rute v. rompre.

Rute v. rote.

Ruver v. rover.

Ruz, ruisseau v. ru, riu.

Ruz part. pas. de rompre.

S.

Sa, sai, sa v. ses et cfr. mes III. Saal v. sëel.

Saas, sas, tamis, sus; lmâ. sedatium (gloses de Schelestadt p. 362), sitacium; de seta (= setaceum), crin. Le patois normand a le simple set; mais ce nom n'a pas été admis, parce que les tamis sont ordinairement de soie, comme le dit M. Duméril; c'est parce qu'ils sont faits de crins, signification qu'a seta; v. DC. s. v.

Sable, sebelin, notre (marte) zibeline, fourrure; lmâ. sabellinus, sabellum, prov. sebelin, sembelin, ital. zibellino, allem. zobel; mot qui nous est venu des pays du nord-est avec la chose même, russe et polonais sobol.

Sablon I, 51. 313, sable, grève, arène, plaine; sabulo.

Sae, s. s. et p. r. sas, sae: de saccus; dim. sacet, saquet, petit sac, sachet. Sac, pillage d'une ville, vient aussi de saccus; on a employé par métaphore, pour le butin même, le nom de l'instrument ordinaire en pareille occasion pour emporter le butin. Sacer, sacier, sacher, sachier, saquer II, 229. 301, tirer, mettre dehors, dégaîner, tirer l'épée; également de saccus, sac, poche, comme le prouve le composé desacher, qui a exactement la même signification, et est peut-être le primitif du simple, où la préposition serait sous-entendue.

Sac, sache, sec v. sec, seche.

Sacer v. sac.

Sacet v. sac.

Sachant v. savoir.

Sacher, sachier, tirer v. sac. Sacher, sécher v. sec, seche.

Sachor v. sec.

Sacier v. sac.

Sacre, sacré; sacer; sacrer I, 321. II, 4, sacrer, consacrer; sacrare; sacrement, saicrement, I, 66. 120. 213, sacrement, consécration, eucharistie; de sacramentum, qui, dans le sens propre de serment prêté par les soldats (v. DC. s. v.), nous a fourni serment, lequel se trouve toujours avec les formes sagrament, sairement, serement, serrement, serremains I, 52. 58. 387. II, 366; — sacrefier, sacrifier I, 56. 89. 149, sacrifier, faire offrande, immoler, sacrificare; sacrifise, sacrifice I, 52.89. sacrifice, offrande; sacrificium; sacrilege I, 227, sacrilége; celui qui commet le sacrilége; sacrilegium.

Sacrefice v. sacre.

Sacrefier v. sacre.

Sacrement v. sacre.

Sacrer v. sacre.

Sacrifice v. sacre.

Sacrifise v. sacre.

Sacrilege v. sacre.

Sade, doux, agréable, charmant; sapidus; comp. maus sade, pour malsade (Henri Estienne, Précellence du langage françois, p. 72).

Saeal v. seël.

Sael v. seël.

Saeller v. seël.

Saette, saete, saiete, seette I, 304. II, 23. 226. 363, flèche, trait; sagitta.

Sage, sagement v. savoir.

Sagrament v. sacre.

Sai pron. réfl. v. se.

Sai, çà v. II, 278.

Saial v. seël.

Saiaus v. seël.

Saicrement v. sacre.

Saie, sorte d'étoffe en laine; saie; d'où sayon; dim. sayette; de saga,

ordin. sagum, qui, selon Varron, est un mot d'origine gauloise; en ancien irlandais sai.

Saiel v. seël.

Saiete v. saette.

Saige v. savoir.

Saigel v. seël.

Saigner v. sanc.

Saiiaus v. seël.

Saiiel v. seël.

Sailleor v. saillir.

Sailleres, sailleresse v. saillir.

Saillir, sallir I, 381 et suiv., sauter, élancer, sortir, jaillir; subst. salt, saut I, 191, saut, bond, élan; de saltus: de là sailleor, sailleres, fém. sailleresse, sauteur, se, danseur, se; comp. assailler, asaillir, asalir, essalir I, 125, assaillir, attaquer; d'où assaillie I, 356, assaut, attaque; assalt, assaut, asalt, asal, essaut I, 66. 208. 330. II, 107, attaque, assaut; propr. ad-saltus; - s'entrasalir I, 325, s'assaillir, s'attaquer mutuellement; - prinsault, prinsaut (de), de prime abord, d'abord, en premier lieu; prinsaltier, prinsautier, prinsaittier I, 368, personnage outrecuidant, présomptueux, inconsidéré, suffisant; primus et saltus; - resaillir II, 131, rejaillir, rebondir, reculer, tressaillir I, 384, sauter par dessus, outre, passer, éviter; omettre, passer sous silence; faire un écart, s'écarter; bondir; être subitement ému; - tressault, action d'enjamber, de sauter.

Saïm, saïn, graisse; de sagimen (voy. DC. s. v.), sagina. Ce mot s'est conversé dans notre composé saindoux.

Saïn, graisse v. saïm.

Saïn, satin v. soie.

Sain, saine, saine, sane I, 100. 148. II, 58. 64, sain, bien portant; sanus; adv. sainement II, 277, d'une manière saine; saner, sainer I, 49. 123, guérir, rendre sain, panser; sanare; sainetet I, 134, ce qui est sain, santé; sanitas, qu'on contracta en sante I, 256, et avec l'i picard santie II, 15.

Saine, sainne v. sain.
Sainement v. sain.
Sainer, rendre sain v. sain.
Sainetet v. sain.
Sainetet v. singler.
Sainneor v. sanc.
Sainneor, sainnieres v. sanc.
Sains, sainz II, 364.
Saint, cloche v. scint.

Saint, seint I, 46. II, 297, saint; sanctus; précédant un nom propre de saint, il prenait l'article féminin, parce que le mot feste était sousentendu; employé subst. II, 114; puis d'ici, par extension, les reliques des saints, v. DC. sancta; superlatif saintime, saintisme I, 106, très-saint; sanctissimus; de saint, on forma l'adv. saintement I, 342, saintement; et le verbe saintir, se sanctifier, devenir saint; saintetet, sainteit I, 66. II, 360, sainteté; sanctitas; sanctuarie, saintuaire, seintuarie I, 232. 264. 358. II, 296, sanctuaire: châsse, relique des saints; sanctuarium; sanctifier, saintefier, seintefier I, 321. II, 85, sanctifier, consacrer, bénir; sanctificare,

Sainteit v. saint. Saintefier v. saint. Saintement v. saint. Saintetet v. saint.

Saintez (la) II, 277. C'est ainsi que porte le texte; j'ai écrit les, pensant que saintet pouvait signifier les choses saintes, c'est-à-dire les objets qui servent à la célébration du culte. Cfr. l'original et ci-dessus saint.

Saintime, saintisme v. saint. Saintir v. saint. Saintuaire v. saint. Sairement v. sacre. Saisine v. saisir.

Saisir, seisir I, 147. 235. II, 4, mettre qqn. en possession de qqch., être en possession de qqch., prendre possession de qqch.; saisir; saisine, seisine I, 135. 184. 256, mise en possession, prise de possession, possession; lmâ. saisire, sacire, sesina, sessina; de l'ahal. sazjan, goth. satjan, allmod. setzen, placer, mettre; cfr. le composé bisazjan, allmod. besetzen, prendre possession, composé qui a peut-être donné sa signification à notre simple. Comp. desaisir, dessaisir I, 288. 307, mettre hors de possession, abandonner, renoncer, détacher.

Saison, seison, seson II, 297, saison, temps, bel âge; vb. comp. assaisoner, mûrir à propos, venir à son point; au part. passé qui est dans sa maturité, dans sa saison; dessaisoner, sortir de saison, être hors de saison, dénaturer, déranger; simple prov. sazonar, subst. sazon. DC. dérive avec raison ce mot de satio, tempus sationis, signification qui a été transportée à la saison même.

Saive v. sovoir.

Saizime v. six.

Sal, sel, sel; sal; salier, saliere II, 79, salière; de l'adj. salsus, on fit sause, sauce, propr. ce qui est salé; de là l'expression sause de mer, pour l'eau salée de la mer; dér. saucisse (v. Mén. s. v.), — salaire II, 331, salaire; salarium.

Salaire v. sal.

Sale, salle, signifia d'abord une maison considérable, un palais; puis il se prit pour la principale des pièces qui composaient une habitation de ce genre; de l'ahal. sal, maison, demcure. Sale entaillie, salle sculptée, d'honneur.

Sale, sale; d'où salir; de l'ahal. salo, trouble.

Salf, sauf, salv, salz, saus, f. salve, sauve I, 74, 123, 187, 283, 391. II, 273, sauf, sauve, sauvé; I, 59. II, 138 sauf, hormis, excepté; salvus; adv. salvament, sauvement I, 92. 291. 293. II, 50, d'une manière sauve, salutairement, profitablement; salver, sauver, saver I, 123. 125. II, 35, sauver, préserver d'un péril, protéger; salvare; salveires, sauverres, salvaor, salveor, sauveeur, saveor I, 47, 74. 309, sauveur, conservateur; salvator; salvament, sauvement I, 19, 154, sauvement, salut; propr. salvamentum; salveteit I, 53. 84, sauveté, protection, sûreté; propr. salvitas; salvation, sauvation, sauvacion, salut; salvatio; salut. salud. s. s. et p. r. saluz I, 156, 255, 281, II, 378, salut, sauvement; salutation; salus, utis; saluer I, 52. 130, 147, saluer, faire, adresser des salutations; salutare; salvable, saluable II, 160, salutaire; adj. qu'il faudrait rapporter à salf, salv, en l'écrivant avec v, mais il n'y a de correcte que l'orthographe en u, prov. saludable.

Salier, saliere v. sal.

Sallir v. saillir.

Salme f. et m., saume, seaume I, 31. II, 278, psaume; le fém. a son origine dans psalma, pris pour fém., le masc. dans psalmus; saltier, sautier I, 31, psautier; psalterium. V. psalterion.

Salt v. saillir.
Saltier v. salme.
Saluable v. salf.
Salud v. salf.
Saluer v. salf.
Saluer v. salf.
Salv v. salf.
Salv v. salf.

Salvage v. selve. Salvagine v. selve.

Salvament v. salf.

Salvation v. salf.

Salve, forêt v. selve.

Salve fém. de salf v. s. e. v.

Salveires v. salf.

Salveor v. salf.

Salver v. salf.

Salveteit v. salf.

Salz v. salf.

Samadi, samedi Ben. 17357, samedi; contracté de sabbati dies. Cfr. di.

Samblance v. sembler.

Samblant v. sembler.

Sambler v. sembler.

Sambue, paile ou house qui recouvrait les palefrois; ahal. samboh, sambuh. On ne sait pas quelle est l'origine de ce mot, ni dans l'une ni dans l'autre langue.

Samedi v. samadi.

Samit, étoffe de soie, velours; vêtement de cette étoffe, puis vêtement, manteau; du grec des bas temps εξάμιτος, à six brins. Voy. DC. exametum.

Sampres v. sempres.

San v. sen.

Sane, s. s. sanes, sans I, 85. 6, sang; race; sanguis; saigner, sainner, seigner, seigner, seiner I, 89. II, 112. 253, seigner, jeter du sang, tirer du sang; sanguinare; d'où sainnieres, sainneor I, 77, saigneur; sanglant I, 112, sanglant; sanguilentus pour sanguinolentus; d'où sanglanteir, ensanglanter, rendre sanglant: La comencerent cascun lur chevalz à ferir de hanstes et sanglanteir des esporons (Dial. de S. Gr.); comp. ensanglanter, ansanglanter II, 243. 307, ensanglanter.

Sanctesier v. saint.

Sanctuarie v. saint.

Saner v. sain.

Sanglant, sanglanteir v. sanc.

Sangle v. ceindre.

Sangles v. singler. Sanglier v. singler.

Sanglot, sanglot; de singultus; ital. singhiozzo, esp. sollozo, prov. singlot, sanglot; vb. sangloter, sougloter II, 386, sangloter; singultare. La forme sougloter est assez défigurée; mais les autres langues romanes n'ont pas mieux traité le radical latin.

Sanior, saniorie v. sendra.

Sanler v. sembler.

Sans, sang v. sanc.

Sans prép. II, 364.

Sante v. sain.

Santie v. sain.

Saol, rassasié (soûl); saoler (soûler), rassasier, faire excès; de satullus, satullare.

Saoler v. saol.

Sap Q.L. d.R. 241. 250, sapin; sapin II, 370, sapin; sapinus; d'où sapine, sapinois I, 81, forêt de sapins. Le mot sap n'a conservé que le radical pur.

Sapience v. savoir.

Sapient v. savoir.

Sapin, sapine v. sap.

Sapinois v. sap.

Saquer v. sac.

Saquet v. sac.

Sarcou v. sarcuel.

Sarcu v. sarcuel.

Sarcuel, sarquel, sarqueus I, 143, sarcu I, 332, sarku II, 174, sarcou I, 348, sarkeu II, 317, cercueil; de l'ahal. sarc, cercueil, avec la suffixe el.

Sarge, serge, meuble fait de cette étoffe; lmâ, sarica; de sericus, serica, seconde écorce des arbres. Cfr. Mén. s. v.

Sarkeu v. sarcuel.

Sarku v. sarcuel.

Sarpe, scrpe; de sarpere, dans le sens de purgare, dont Festus dit: nom sarpere antiqui pro purgare dicebant. Cfr Mén. s. v. serpe. Sarquel v. sarcuel.

Sarqueus v. sarcuel.

Sarrazin I, 105, Sarrasin; Sarracenus; v. Mén. s. v.; adj. I, 105, pour exprimer quelque chose de pire que l'idée attachée à celle de Sarrasin.

Sarties, agrès, cordages d'un vaisseau; sertus, tressé, noué.

Sartiz v. dessartir.

Sarvir v. serf.

Sas, tamis v. saas.

Sas, sac v. sac.

Sat v. set.

Saudre v. soldre.

Sauf v. salf.

Saulx v. sol.

Saume v. salme.

Sauprendre v. prendre.

Saure, saurre v. soldre.

Saus v. salf.

Sause v. sal.

Saut v. saillir.

Sautier v. salme.

Sauvacion v. salf.

Sauvage v. selve.

Sauvation v. salf. Sauvechine v. selve.

Sauveeur v. salf.

Sauvement v. salf.

Sauver v. salf.

Sauverres v. salf.

Sauvete v. salf.

Savaige v. selve.

Savant v. savoir.

Saveer v. savoir. Saveier v. savoir.

Saveir, saver v. savoir.

Savene, drap d'autel, espèce de nappe; de σάβανον, toile pour s'essuyer après le bain.

Saveor v. salf.

Saver v. salf.

Saveur v. savor.

Savie v. savoir.

Savir v. savoir.

Savoer v. savoir.

Savoir, savir, saver, saveir, savoer, saveier, saveer II, 57 et suiv., savoir, connaître, être savant, sentir, apprendre, être informé, vouloir, entendre, avoir le pouvoir, la force, l'habileté, l'adresse, avoir dans la mémoire; savoir de barat, de sorcerie, de consel et de lots, etc. I, 172, 377, II, 62, s'entendre à, être versé, instruit en; savoir à dire II, 64. 262; inf. empl. subst. savoir, science, esprit, raison; faire savoir I, 113, agir sagement; part. prés. sachant, savant, instruit, intelligent; savant II, 111, sage, savant; aussi de sapiens avec rejet de l'i et changement du p en v, tandis que pour sachant, le p a été syncopé et l'i est devenu consonne. Savie, saive II, 5. 65. 218, sage, saige I, 56. 130, sage, savant, prudent; prov. savi, sabi; de sapius hypothétique d'après nesapius (Pétrone 50, 5); la forme sage s'est donc développée ainsi: sapius, sabius, savius, savie ou saive, d'où enfin saje; car directement sapius aurait produit sache (cfr. subj. du verbe). On a proposé aussi sapidus comme racine de sage; mais sapidus a donné sade. Adv. sagement I, 172. 309, sagement, prudemment, savamment. Sapience I, 54, sagesse; sapientia; sapient, sage, savant; sapiens; à côté du part. sachant et de savant. Comp. comsachable, consachaule I, 215. II, 58, d'après les formes verbales en ch (-bilis; roman; ital. vole, vile, bile; esp., prov., franç. ble; port. vel, se joint à tous les radicaux purs ou modifiés des verbes, Diez II, 268), propr. qui a connaissance, conscience de, particulièrement d'une faute, coupable, pour le latin conscius. Sur asavoir v. II, 169; dans les mêmes cas on trouve en proy. assaber, ital. assapere; ce qui ne m'empêche pas de maintenir mon opinion, quant à l'usage actuel. Nonsavoir, ne pas savoir, ignorer; subst. I, 212 ignorance, incapacité, stupidité; part. prés. nonsachant, ignorant, peu sage; d'où nonsachance I, 227, ignorance, Resavoir I, 117, resavoir, savoir à son tour, de son côté, savoir encore. A desseu, à l'insu.

Savor, savour, savur, saveur I, 131. 220. II, 14, goût, saveur; de sapor; vb. savorer, savourer; comp. assavorer, asavurer I, 217. 366, goûter, essayer, jouir; assaisonner, donner du goût; prov. sabor, saborar, assaborar; it. sapore, saporare, assaporare.

Savorer v. savor.

Savour, savur v. savor.

Scancelhier, scancilher I, 226 M. s. J. 475, aller de côté, quitter le chemin, chanceler; avec une finale imitée de celle de chanceler et un radical allemand: schwank, flexilis, subst. suédois swank, curvatio, hollandais swanken, vibrare, titubare, allmod. schwanken, titubare, haesitare. Le w ne pouvait être représenté dans la forme, et il est tombé, comme dans l'ital. scancio, schincio, schencire, qui ont la même origine, mais il est conservé dans sguancio.

Scancilher v. scancelhier.

Scandele, plus tard avec e préposé eschandele, escandele, escandele, et avec changement de la liquide eschandre, escandre I, 294. II, 183. 196, et même escanle II, 402, scandale, insulte, déshonneur, honte, haine, inimitié; aujourd'hui plus irrégulièrement esclandre; de scandalum; vb. escandelizer, escandelisier I, 227. II, 137, scandaliser; publier; divulguer, surtout le mal; offenser, blesser; scandalizare (σκανδαλίζω).

Sceiler, sceller v. seël.

Science v. scient.

Scient, escient II, 290. I, 104. 364, scientos, escientos II, 290, à escient II, 290, assiantre, escientre II, 290;

scientement, escientement, sciemment, avec connaissance de cause; — science I, 159, science, savoir; scientia; conscience I, 234, conscience; conscientia; — nice, niche, ignorant, nigaud, niais, sot, insensé; nescius; d'où niceté, niaiserie, sottise, imbécillité.

Scientement v. scient.

Scientos v. scient.

Sconser v. esconcer.

Scrafe v. escraper.

Se picard pour sa v. ses et cfr. mes III.

Se, si, soi, sei, sai pron. refl. de la 3º pers. I, 133. 4; de se, dont les différentes formes s'expliquent comme me, moi, mi, etc.

Se conj. v. si, conj.

Sé, siége v. seoir.

Seal v. seël.

Seant v. seoir.

Seaume v. salme.

Seaus v. seël.

Seax v. seël.

Sebelin v. sable.

Sec, seeche, sac, sache (Roq. s. v. sache) I, 289, sec, desséché, aride; siccus; secher, sacher, seechier II, 338. Q. L. d. R. I, 115, sécher, dessécher, tarir; siccare; de là sechor, sachor II, 141, sécheresse, aridité; comp. desecher, desacher I, 231, dessécher, sécher; desiccare.

Secchier v. sec.

Secher v. sec.

Sechon I, 328. Roquefort, sans en citer aucun exemple, donne à ce mot la signification de broussailles. Si cette définition est juste, sechon appartient à la racine celtique: irl. seisg, kymri hêsg, lmâ. sisca; prov. sescha, cesca, jone, roseau. Mais la disparition complète du s dans la langue d'oïl, qui le favorisait, rend cette étymologie plus que suspecte. Je préfère rendre

sechon par bois mort, et le rapporter à sec, seche; l'expression concueillir des sechons, ramasser, recueillir du bois mort, semble parler en faveur de cette supposition. Si l'on voulait accorder le changement d'un o en e (cfr. secorir, socorir), on pourrait aussi rapprocher sechon de sochon, bâton, morceau de bois, de soccus, prov. soc, souche, tronc d'arbe - et socque, propr. socle, base, appui, tronc; d'où aussi soche, souche, prov soca; car, soit dit en passant, on ne peut dériver, avec Ménage, soc de l'allemand stock, c'est ce que prouve d'une manière irréfragable le diminutif socle de socculus. Ainsi souche, soc partie d'une charrue, et socque sont de la même famille.

Sechor v. sec.

Secle v. seule.

Seconde v. secont.

Secont, seconde, segont, secund, secunde (seconz', secunz) I, 113, second, deuxième; secundus; segont prép. II, 364.

Seconz v. secont,

Secorre v. corre.

Secors v. corre.

Secouer v. escorre. Secreie fém. de secret.

Secreit v. secret.

Secret, f. secreie II, 192, secret, secrète; secretus; secreit, secrei I, 208, secret; secretum; le secret de la messe, le canon, parce qu'il se dit à voix basse; à secret, à secroi I, 400, cn secret.

Secroi v. secret.

Seculier v. seule.

Secund, secunde v. secont.

Sed v. seoir.

Sedeir v. seoir.

Sedme v. set.

Sceir, seer v. seoir.

Seël, seau v. seille.

Seël, sceau, lettre, un des mots qui a eu le plus de variantes, dont voici les principales soel, sael, saiel, saiel, seal, sieail, saigel, seaul, saial, saeal, seiaul, sel saal, seiel, s. s. et p. r. seaus, saiiaus, saiaus, seax, seus I, 122, S. d. S. B. f. 52 r., H. d. Verd. p. 15, Th. N. A. p. 1031, H. d. M. p. 190, H. d. C. 18, Th. N. A. 1050, 1053, M. s. P. II, 629, J. v. H. 451. 4, H. d. B. II, 39, Rym. I, 2 p. 123, H. d. Verd. 17, M. d. B. I, 1090, R. d. l. M. 3420, Ph. M. 25404. Th. N. A. I, 1008, Ch. d. S. p. 38, Rym. I, 2, p. 123, etc.; de sigillum; vb. seeler, saeller, sceiler, sceller I, 52. 122. 166. 348. II, 42 etc., sceller, ficher; sigillare. Le c a été ajouté pour renforcer la consonne initiale.

Seëler v. seël.
Seer, seier v. soier.
Seëtte v. saette.
Segne, seigne v. ceindre.
Segne, segner v. signe.
Segneur v. sendra.
Segnor, segnorage v. sendra.
Segnori, segnorie v. sendra.
Segnori, segnorie v. sendra.
Segnoril v. sendra.
Segnorir v. sendra.
Segnorir v. sendra.
Segnorir v. sendra.

Segur, seiir II, 54. 60 et avec o soür II, 248, sûr, assuré; de securus; tot à seiir I, 391, en toute sûreté; metre à segur II, 176, mettre en sûreté; adv. segurement, seürement, soürement II, 16, 43. 50, sûrement, d'une manière assurée; en sûreté, sûr; segurtet, seürteit, seürte I, 101. 295, sûreté, assurance; securitas; seürtance I, 374, sûreté. De seür dér. aseürer I, 136. 180. assurer, confirmer, garantir, certifier; d'où entraseürer I, 272, confirmer, garantir mutuellement; — aseür, asseür I, 297. II, 37, assuré, certain; adv. aseüre-

ment I, 354, assurément, avec sûreté, sécurité.

Segurement v. segur.
Segurtet v. segur.
Sei, ses v. ses et cfr. mes III.
Sei pron. réfl. v. se.
Seiaul v. seël.

Seie, soie v. soie.

Seiel v. seël.

Seie, soie, soe, soue, sue, seue, sieue I, 140, sienne. Scie, soie, soe s'expliquent comme les correspondants meie, moie, moe; soue n'est que soe avec o assourdi; sue est simplement le latin sua avec e picard pour a (cfr. l'article le=la), ce qui est une nouvelle preuve pour l'origine que j'attribue à mien, sien, tien; enfin sieue est une copie de mieue, et seue est pour sieue; cfr. meie III.

Seier, seoir v. seoir.
Seier, scier v. soier.
Seif v. soif.
Seigne v. signe.
Seigner, saigner v. sanc.
Seigner, signer v. signe.
Seigneur v. sendra.
Seigneurie, seigneurier v. sendra.
Seigneurir v. sendra.
Seigneurir v. sendra.
Seigner v. sanc.
Seignorage v. sendra.
Seignorage v. sendra.
Seignori, seignorie v. sendra.

Seignorir v. sendra. Seignour, seignourier v. sendra. Seignourir v. sendra. Seignur, seignurage v. sendra.

Seille, seau, baquet; de situla, lmâ. sicla, par euphonie pour sitla; aussi masc. siclus, proph. selh. Seël, seau, lat. sitella; c'est la forme primitive de notre seau.

Seïne, rets à pêcher, contracté en seine; de sagena. Cfr. Mén. s. v.

Seiner v. sanc. Seint, saint v. saint. Saint, saint, cloche; prov. senh. sen; de signum. L'orthographe en t final, au lieu de sein, sain, vient sans doute de ce qu'on donnait aux cloches le nom d'un saint. La forme est restée plus correcte dans le composé tocsin, composé de toquer=toucher, frapper et de sin (sein). Cfr. Rayn. L. R. V, 226, et Mén. s. v. toquesin et sain.

Seinesier v. saint.

Seintuarie v. saint.

Seir v. seoir.

Seis v. six.

Seisime v. six.

Seisine v. saisir.

Seisir v. saisir.

Seison v. saison.

Seissante v. six.

Seivre, seivrer v. sevrer.

Seix v. six.

Seize v. six.

Sejor v. jor.

Sejorner v. jor.

Sejourner, sejurner v. jor.

Sel, sceau v. scël.

Sel, si le I, 134.

Selle, cele I, 191. 242. II, 182, selle; sella; vb. seller, seller; comp. enseller, seller, enharnacher.

Selone, selune v. long et II, 364.

Selous v. soleil.

Sels v. seul.

Selum, selume v. long et II, 364.

Selve, salve I, 162, forêt, bois; silva; salvage, sauvage, savaige I, 184. II, 66. 247. 377, sauvage, farouche, dur, grossier; de silvaticus, prov. salvatge, ital. selvaggio, selvatico; d'où salvagine, sauveehine R. d.1. V. 218, bête fauve, venaison.

Semaine, semainne v. set.

Semance v. semer I.

Semancier v. semer I.

Semblance, semblanche v. semble.

Semblant v. sembler.

Sembler, sambler, sanler, sembler, paraître, penser, croire, ressembler; assembler (v. plus bas); de simulare, similare; se faire sambler, se faire passer pour; dér. semblant, samblant, air du visage, mine, façon, semblant, opinion, avis; ressemblance, immage; semblable (subst.); montrer semblant, faire mine; faire semblant, ib., au mien semblant, comme il me semble, à ce que je pense; par semblant, par semblement, d'après ce qu'il semble, selon l'apparence, évidemment; semblance, samblance, semblanche, ressemblance, image, mine, minois; à la semblance, à l'imitation, à l'exemple de; comp. dissemblant (faire) II, 217, dissimuler; - assembler, assambler, assanler (assimulare, avec la signification de simul), assembler, rapprocher, se joindre à qqn., être du côté de qqn., appartenir à qqn.; assembler à qqn., engager un combat avec lui; s'assembler en bataille encuntre qqn.; inf. empl. subst. II, 244; d'où assemblement, troupes assemblées et en ordre de bataille; réunion, entrevue; assemblee, choc, combat, union; à assemblee, en corps; assemblaison, assemblage, union; assembleement. ensemble; de compagnie; s'entreasembler I, 170, se prendre l'un à l'autre pour se battre; - resembler, sembler à son tour, ressembler.

Seme v. set.

Semeine v. set.

Semence v. semer I.

I. Semer I, 307. 328, semer, ensemencer, répandre; seminare; prov. semenar, ital. seminare, esp. sembrar; semence, semance I, 231. 283, semence, graine; proprem. sementia; d'où vb. semancier I, 283, semer, ensemencer.

II. Semer, séparer, désunir, priver, dépouiller; de semis, demi; bas-latin

336

semus, simare (v. DC.); adj. prov. sem, diminué, dénué; vb. italien scemare, que nous avons emprunté dans notre se chemer (scemarsi), au lieu de conserver la forme nationale.

Semonce v. semondre.

Semondre, semundre I, 81. 135, inviter, convoquer, sommer; part. semons, semuns; d'où semonse, semunse, semonce I, 169. II, 326, sommation, convocation, appel; de summonere. Il y avait encore de la même racine semoner, appeler en justice, donner assignation, d'où semoneor, semoneur P. d. B. 1006, celui qui semonne, sergent.

Semoneor v. semondre.

Semoner v. semondre.

Semoneur v. semondre.

Semons, semonse v. semondre.

Sempres, sempre, sampres adv. II, 324. 20.

Semundre v. semondre.

Semuns, semunse v. semondre.

Sen pron. pos. v. ses et cfr. mes III.; sen (le), sien, même forme avec l'article; cfr. mien.

Sen, san II, 233. 290. 311, esprit, raison, conduite, prudence; de l'ahal. sin, ib., allmod. sinn. On confondit de bonne heure ce mot avec le dérivé de sensus, et on lui donna un s (z) au s. r. et p. s., tandis que la véritable orthographe est en n final, ital. senno, prov. sen. Voy. G. d. V. v. 74. 84. 311. 1727, Ch. d. S. I, 126. 260. II, 134, etc. L'ahal. même avait admis sens, sensus. Dér. senet, sene, senee (propr. partic. de sener), sensé, plein de sens; substantiv. senneit I, 56. Comp. forsener, foursener I, 47. 362. II, 63. 214. 385, mettre hors du sens, rendre, devenir forcené, ne se posséder pas, égarer, mettre en colère; part. pas. hors du sens, insensé, extravagant, fou; d'où forsenerie, forcenerie I, 210; fureur, violence, folie, frénésie; forsenement, égarement, extravagance, rage.

Sendra Serm., contracté, dans la Picardie sans doute, en sire, sires, r. senor, senhor, sanior, sennur, segnor, segneur, signor, signour, signeur, singneur, seignour, seigneur, seignur I, 70. 1, seigneur, maître, souverain, mari; Dieu; de senior, le plus vieux, le plus considéré, le plus respecté. Segnor, etc., se disait aussi des femmes. Segnor droiturier, vrai et légitime seigneur. Signeur se contracta plus tard en sieur, d'où monsieur, du composé s. r. monsigneur, s. s. messire, mesire. De là segnorir, seignorir, signourir, seignourir, seigneurir, et, à la fin du XIIIe siècle, à la 1re conjug. seignourier, seigneurier (plus tard encore seigneuriser) I, 208. II, 52, maîtriser, dominer, commander, gouverner, être grand et magnifique; entourer de respect, d'obéissance; comp. enseignorir I, 286, devenir seigneur, régner, dominer; - segnorie, seignorie, signorie, saniorie, seigneurie, signourie, senguerie, signerie I, 145. 182. 344. II, 203. 366. 387, domination, puissance, pouvoir, seigneurie: signorement, segnorement, seignorement I, 263. II, 367. 386, seigneurie, supériorité, commandement; signorage, signerage, seignorage, segnorage, seignurage, signourage I. 173. 328, souverainté, puissance, suzeraineté; segnoril, seignoril, segnori, seignori, signoril, signori I, 263. 363, seigneurial, princier, supérieur, principal.

Sene, senee v. sen.

Senefiance, Senefianche v. signifier.

Senefier v. signifier.

Senescal v. seneschal.

Senescaul, senescaus v. seneschal. Senescax v. seneschal.

Seneschal, senescal, senescaul (seneschaus, senescaus, seneschax, senescax) I, 59. 92. 328, d'abord serviteur chargé de la surveillance et de la direction des esclaves, économe, maître d'hôtel; puis intendant de la maison royale (sénéchal); lmâ. sinescalcus, seniscalcus; de l'ahal. sini-scalh (sini, goth. sinista, le plus ancien, et scalh, serviteur), le plus ancien serviteur. De là seneschaucie I. 291. seneschauchie, sénéschaussée.

Seneschauchie, seneschaucie v. seneschal.

Seneschaus v. seneschal.

Seneschax v. seneschal.

Senestre I, 281, gauche; sinister; dér. senestrier II, 129, gauche, à la gauche.

Senestrier v. senestre.

Senet v. sen.

Sengler, senglier v. singler.

Senguerie v. sendra.

Senhor v. sendra.

Senifier v. signifier.

Senneit v. sen.

Sennur v. sendra.

Senoc II, 324 et glos. o.

Senoec II, 324 et glos. o.

Senor v. sendra.

Sens, senz, sans, seinz, sains, sainz II, 264.

Sens II, 341, sens; de sensus; faire sens, faire qqch. de sensé; estre sens, être sensé; de sens, de dessein prémédité; comp. assens I, 216, accord, consentement, assentiment; vb. sentir I, 238, sentir; comp. assentir II, 88, consentir, acquiescer, accorder; s'assentir I, 235. II, 27; d'où assentement I, 82. II, 362, assentiment, acquiescement; consentir, consentir, approuver, souffrir, endurer; consentire; consentir à qqn., s'attacher à, suivre l'opinion de; consentir qqch., accorder, faire la grâce de; se consentir I, 221, s'accorder, vivre en bonne intelligence; cfr. II, 261; d'où consentement I, 216, consentement; s'entreconsentir I, 402, verbe réciproque dans le sens de se consentir; - sentence I, 229, sentence; sententia; estre mis en sentence II, 205. Cfr. sen.

Sente I, 284. 316, sentier, chemin; de semita. Ce mot est encore en usage dans plusieurs patois, p. ex. en Franche-Comté. De là sentele I, 335, sentelle Q. F. Haymon 908, petit sentier. Sentier I, 329. II, 396, sentier; de semitarius.

Sentele, sentelle v. sente.

Sentence v. sens.

Sentier v. sente.

Sentine, sentine, ordure; de sentina. C'est à ce mot sentina, qui signifie l'endroit le plus bas d'un vaisseau, que se rapporte notre sentinelle, qui fut d'abord employé pour la flotte, parce que la sentine se remplissant d'eau, devait toujours être surveillée. Vossius dér. sentinelle de l'ital. sentinella, de l'ital. sentire, entendre; mais le in ne s'expliquerait pas.

Senuec II, 324 et glos. o.

Seoir, seor, seir, sedeir, seer, seeir, seier, sooir, soier, soer, sir II, 74 et suiv., seoir, asseoir, siéger, être placé, être situé, être assis, convenir; se seoir II, 78; part. prés. seant, empl. subst. II, 78; comp. reseant, habitant, demeurant, ayant son domicile, subst. vassal obligé à résidence II, 79: d'où reseantise II, 35, domicile, bourgeoisie, sorte de redevance (cfr. assenter); session I, 53, action d'être assis, siége, séance; sessio; - comp. asseoir II, 78, asseoir: constituer, fixer, accorder; être situé; assiéger; d'où rasseoir II, 79; desseoir II, 79, desseoir, messeoir,

338

déplaire; enseoir II, 80; porseoir II, 80. — De adsidere, on employa le part. passé assis, assise substantivement, dans le sens de assemblée de juges et le jugement prononcé par eux, puis de taxe, imposition, taille; notre assise, couche de pierres, est le même mot employé d'une manière concrète. — Sed, sied, siez, se I, 83. II, 40, siége, place; maistres siez, siége métropolitain; sedes; dér. siege I, 101, siége; vb. comp. assieger, asseger, asseger, aseger II, 79 note, assiéger; d'où raseger II, 79.

Seon, seun, son I, 146.
Seor v. seoir.
Sepouture, sepouturer v. sevelir.
Sept v. set.
Septentrion v. sept.
Sepulchre v. sevelir.
Sepulchre v. sevelir.
Sepulcure, sepulturer v. sevelir.
Sepulture, sepulturer v. sevelir.
Serail v. serrer.
Serain v. soir.
Seremains v. sacre.
Serement v. sacre.
Serener v. seri.
Sereur v. soror.
Serf 1. pers. s. prés. ind. de servir.

Serf 1. pers. s. prés. ind. de servir. Serf I, 85, serf, esclave; fém. serve; de servus; service, servise I, 52. 119, service, cérémonie religieuse; droit de servitude; faire le service Dieu I, 235; servitium; servituit, servitut, servitude, esclavage; servitus; servir, sarvir I, 151, à ou cum acc. II, 261, servir, être soumis à une servitude, être employé, avoir en usage; servir vers qqn. I, 215, mériter de, gagner; servire; comp. desservir, deservir I, 126. 144. 187. 217, mériter, récompenser, punir; de là desservance, mérite, récompense; deserte, desserte I, 297, mérite, récompense, salaire; messervir, desseryir, nuire. Dér. servage, servaige

I, 265, 278, II, 274, service, obéissance; cens ou redevance que doivent les serfs à leurs seigneurs; du part, prés. serviens, servant I, 79, 163. II, 68, ministre, serviteur, valet, servant. A côté de cettte forme en v médial, on en trouve une en j, q: serjant, serghant, sergant, siergant I, 84. 5, serviteur, valet, domestique, ouvrier, compagnon, homme de guerre ; qui dér. également de serviens, et non pas de l'ahal. scarjo, allmod. scherge, comme le dit M. Grimm, car la signification primitive de ce mot repousse cette étymologie; il s'est employé d'abord pour famulus, minister; l'i de serviens a pris le son de la consonne, voilà tout. Pour les différents emplois de servant et serjant v. DC. s. s. serviens. Encore au participe serviens, se rapporte le subst. serventois I, 68, sirvente, sorte de poésie destinée au blâme ou à la louange, par opposition au lai d'amour; cfr. Wolff, Ueber die Lais, 306. Remarquez encore le collectif servaille II, 403; cfr. canaille. On trouve enfin le subst. servis I, 287, service (prov. servit, cfr. Rayn. L. R. V, 211), part. passé de servir empl. subst. avec addition d'un s, probablement par influence de servise, lorsque les finales étaient encore prononcées. C'est de ce part. empl. subst. que dér. notre serviette, ainsi pour servisette ou servitette. Cfr. servir une table, service, utensiles de table; desservir une table, d'où dessert, ce qui vient après la table, le repas.

Sergant v. serf. Serghant v. serf.

Serie, sieri I, 66. 100. II, 44, serein, doux, mélodieux; de serenus, avec changement de l'e en i après l'apocope de la consonne n, pour relever la finale; prov. seren, sere; à

seri, sans bruit, en secret, clandestinement; vb. serener, être, devenir serein, faire beau; serenare.

Serjant v. serf.

Sermon 1. p. s. prés. ind. de sermoner.

Sermon I, 101. II, 69, langage, discours, narration, propos, remontrance, sermon; sermo; vb. sermoner I, 79. 292. II, 82, sermoner, prêcher, parler, narrer, avertir, remontrer; d'où sermoneres, sermoneor, sermoneur, prêcheur, narrateur.

Sermoneor v. sermon.

Sermoner, sermoneres v. sermon. Seror, serur v. soror.

Serorge v. soror.

Serpe v. serpent.

Serpent, s. s. et p. r. serpenz I, 82, m. et f. serpent; serpens, qu'on trouve abrégé en serpe, prov. serp, ital. serpe. Le peuple de certaines provinces donne encore le genre fém. à serpent.

Serre, scie; de serra.

Serre v. serrer.

Serrement v. sacre.

Serrer II, 384, fermer, enfermer, enserrer, presser, joindre près à près, embarasser; de serare, de sera (plus tard serra), serrure, cadenas. De là aussi serail, fermeture, clôture. Quant à notre serre, il est difficile de dire s'il faut le rapporter à l'idée de pression, ou à celle de lacération, auquel cas il serait identique avec serre, scie (v. c. mot). Cfr. l'italien serra, presse, et l'allemand kralle, serre, qui peut se rapporter à krümmen, courber, ou kratzen, gratter, égratigner, etc. Comp. desserrer, (dessiere 3° p. s. pr. ind., en rime), détacher, défaire, déployer, jeter; enserrer, enfermer, enserrer, enclore, envelopper.

Servage, servaige v. serf. Servaille v. serf. Servant v. serf.

Serve v. serf.

Serventois v. serf.

Service v. serf.

Servir v. serf.

Servis, servise v. serf.

Servituit, servitut v. serf.

Ses, son, ses; son, son; sa, sai, sa; sei, sui, seu I, 139 de suus, suum, sua, sui, suos, suas, et par analogie aux dér. de meus (v. mes III.); de même les formes picardes sis, sen, se, si; normand sun, anglo-normand soun.

Ses, si les I, 134.

Sesante v. six.

Seson v. saison.

Sessante v. six.

Session v. seoir.

Sestier v. six.

Set, sat, siet, sete, sept I, 108. 109, sept; septem; septime, setyme, sedme, sietme, setme, sietime, contr. sieme, seme I, 114, septième; septimus; setain I, 116, septième; semaine, semeine, semaine; septimana; prov. septmana, ital. settimana, semmana; septentrion II, 279, ib.; septentrio; setembre II, 188, septembre; september; setaunte I, 109; septuaginta.

Setante v. set.

Setaunte v. set.

Setembre v. set.

Setme v. set.

Setyme v. set.

Seu, ses v. ses.

Seu, siu, siu, suif; de sebum, sevum.

Seii R. d. l.V. 113, sureau; de sabucus; prov. saúc; d'où le dimin. sureau (seu et arius, arellus). On trouve aussi selir pour seü; d'où vient le r?

Seue, sienne v. ses.

Seul, sol, soul, sul, seus, sous, sox, sels, sex I, 190-1, seul, uni-

SEU

que; dimin. seulet, seulet; adv. solement, seulement, sulement, soulement I, 132. 151. 366. II, 47. 53. seulement; de là aseuler R. d. C. d. C. 2372, isoler, rester seul; esseuler R. d. C. d. C. 5610, A. et A. 2960, être à l'écart, isolé, s'écarter; cfr. le latin desolare, prov. desolar; - soliteit II, 37, isolement, vie solitaire; solitas (App.); soltain, e I, 265, seul, séparé, unique; solitaneus.

Seule I, 238, sans contraction et avec diphthongaison, seele, sieele, siegle I, 178. 267. 389. II, 271, siècle, monde, climat; vie; tos li siecles, tout le monde; de seculum; seculier I, 183, séculier, mondain; secularis.

Seulement v. seul. Seur, soeur v. soror. Seiir, sureau v. seü. Seür, sûr v. segur. Seure, suivre v. sevre. Seure, sur v. sor I. Seurement v. segur. Seureplus v. plus. Seurnom v. nom. Seurtance v. segur. Seurte, seurteit v. segur. Seus, sceau s. seël. Seus, seul v. seul. Seute v. sevre.

Sevelir, ensevelir; sepelire; soupouli I, 252, enseveli, forme moitié latine, moitié française; comp. ensevelir I, 257. 282, ensevelir; insepelire; sepulture, sepouture, soupouture I, 251. 283. II, 123, sépulture, enterrement, funérailles; sépulcre, tombeau; sepultura; de là sepulturer, sepouturer, donner la sépulture, enterrer; comp. ensepulturer, ensepouturer, enterrer, inhumer; sepulcre, sepulchre I, 145, sépulcre; sepulcrum, sepulchrum. Pour le ch. v. Freund L. W. s. v.

Several v. sevrer.

Severalement v. sevrer.

340

Severiteit I, 50, sérieux, gravité. sévérité: severitas.

Sevre, seure, sievre, sieure, suir, suire, sivre, sivir, sievir, siure, sirre, soivre, sure, sore II, 210 et suiv., suivre, poursuivre, accompagner, continuer, imiter; part. prés, empl. subst. sivant, suiant, successeur, descendant; subst. suite, seute, siute, site, suite, poursuite, file; comp. consevre II, 215; consequi; d'où aconsevre II, 215; ensevre II, 215; insequi; - porsevre, parsevre II, 216; persequi; porseueres, porseor, porseuor I, 77, persécuteur; persecutor; persecution I, 126, persécution; persecutio; du part. exsecutus (exsequi), on forma exsecutare, executer, actionner, poursuivre, exécuter; executor, executour, esseketeur, escheiteur I, 148. 244, exécuteur, qui exécute; executor.

Sevree v. sevrer.

Sevrer, seivrer, I, 364, séparer, diviser, partager; sevrer de vie II, 5, quitter la vie; de separare. Notre sevrer a pris une signification fort restreinte. De là, part. empl. subst., sevree, séparation; adj. several, qui est séparé; lmâ, separale, peut-être formé sur separ; adv. severalement I, 299, séparément, chacun pour soi. T. II, 124 on lit seivre, en rime, comme adj. pour, vide, nette. Comp. dessevrer, desevrer, deseverer, qu'on trouve aussi écrit avec u, desseurer, I, 240. 270. II, 181, diviser, séparer, détacher, discontinuer, abandonner, rompre; le dessevrer II. 49, la séparation, le partir; de là dessevree, deseuree, séparation; dessevrance I, 188, séparation, désunion, rupture, départ; dessevreison I, 136, abandon, délaissement, désertion.

Sex, seul v. seul.

Sex, six v. six.

Sexante v. six.

Sezante v. six.

Seze v. six.

Sezime v. six.

Sezme v. six.

Sezzime v. six.

Si pron. réfl. v. se.

Si, ses v. ses.

Si, se conj. II, 291; se — non II, 395.

Si adv. et conj. II, 392; si ke II, 394; par si que II, 395.

Sibler, sifler, siffler; de sibilare, vieux sifilare. DC. s. v.

Siecle v. seule.

Sied v. seoir.

Siegle v. seule.

Sien I, 140. sien; formé de sen, comme de men on fit mien, v. s. e. v.

Sierain v. soir.

Siergant v. serf.

Sierge v. cire.

Sieri v. seri.

Siet v. set.

Sietime v. set.

Sieue v. seie.

Sieure v. sevre.

Sievir v. sevre.

Sievre v. sevre.

Siez v. seoir.

Sifler v. sibler.

Siglaton, sorte de vêtement arrondi par le bas; l'étoffe dont on le faisait; de eyelas (κυκλάς), sorte de robe traînante à l'usage des femmes. V.DC. s. v. cyclas.

Sigle, voile; sigler II, 375, aller à la voile, cingler, naviguer; de l'ancien norois sigal, voile, sigla, faire voile; allmod. segel, segeln. Dès le XIVe siècle, on intercala n à sigler, d'où singler, que nous écrivons faussement par un c initial; esp. singlar.

Sigler v. sigle.

Signe, seigne, singne, senne, segne II, 358, signe, marque, indice, renseignement; constellation; de signum; signer, singner, seigner, seignier, segner, I, 322. 387, signer, marquer, mettre un seing; faire signe, appeler; faire le signe de la croix; signare; signer en croiz I, 143; de là assigne, estimation; assignement, assenement, assignation, indication; chose assignée, hypothèque; assigner, asinier, asenier, assener, asener, assener (v. s. v.); d'où rassigner, assigner en dédommagement; - ensenge, enseigne, ensaigne, anseigne, eusengne II, 299. 368. 369. 370, signe, renseignement, ce qui fait reconnaître, d'où l'idée de drapeau, et par extension compagnie; du latin insignia (insignis); faire enseigne, faire signe, donner un signal; d'où enseigner, mettre ses enseignes; tandis que de insignare, pour ainsi dire, on fit ensigner, enseigner, ensaigner, ensaignier, enseignier, enseiner, ensenger, ensenguer, enssenguer I, 95, 220, 287, 321, II, 9, 65, 82, 97. 355, 360, désigner, indiquer, enseigner, instruire; part. pas. empl. subst. enseigné, docte, savant; d'où desenseigner I, 388, désapprendre, faire oublier; renseigner, ib. C'est également à signe, qu'il faut rapporter notre seing. Je citerai en dernier lieu le comp. presigner, prisigner, avec toutes les variantes du simple, de praesignare, dans un autre sens que celui du latin classique, pour dire baptiser, parce qu'on verse l'eau sur la tête de l'enfant en faisant le signe de la croix. L'acte du baptême étant, après la naissance, le premier de la vie, on remplaça pre, pri par prim (v. s. v.), qui devint prin, et primsigner, prinseigner, prit en général la signification de faire le signe de la croix, i. e.

avant ou sur qqch., et dans Ben. I, p. 27, on le voit même exprimer l'idée d'enchanter par un signe.

Signefiance v. signifier.

Signefier v. signifier.

Signer v. signe.

Signerage v. sendra.

Signerie v. sendra.

Signeur v. sendra.

Signifiement v. signifier.

Signifier, signefier, senifier, senefier I, 95. 193, 221, 266, signifier, marquer, désigner, témoigner, déclarer; significare; d'où signefiance, senefiance, senefianche I, 263. 374. II, 2, marque, témoignage, déclaration, signification; significaent, signification. Cfr. signe.

Signor, signorage v. sendra.

Signorement v. sendra.

Signori, signorie v. sendra. Signoril v. sendra.

Signour, signourage v. sendra.

Signourie v. sendra,

Signourir v. sendra.

Siis v. six.

Sil, si le I, 134.

Silence I, 306, silence; silentium. Siller, siller, faire un sillon; subst. sillon; de l'ancien norois sîlâ, sillon-

ner, couper.

Sime v. six.

Simple I, 145, simple; simplex; simpliciteit II, 35, simplicité; simplicitas.

Simpliciteit v. simple.

Sinfonie, dans plusieurs traductions de la Bible, symphans, puis par corruption chifonie, cyfonie, cifoine, de symphonia. La sinfonie et la chifonie n'étaient pas d'abord le même instrument, mais on les confondit souvent, et chifonie finit par remplacer tout à fait sinfonie. C'étaient des vielles à roue. La sinfonie, appelée en latin organistrum, composé, selon de M. de Coussemaker, de organum et instrumentum, avait la forme d'une guitare moderne. Elle avait plusieurs cordes que faisait vibrer une roue et des sillets mobiles rangés le long du manche, enfin une manivelle pour faire tourner la roue. La chifonie est ce que nous appelons vielle, tandis que dans l'ancienne langue la viele était un instrument à archet nommé aujourd'hui violon.

Singe, singe; simia; dim. singot, singetiaus, petit singe, jeune singe. Singetiaus v. singe.

Singler, saingler, sengler, cengler, senglier, sanglier I, 67. 107. 210. 273. II, 401, et au s. s. avec r retranché sangles I, 74, sanglier; lmâ. singularis. Il a reçu ce nom parce qu'il vit seul, excepté dans les deux premières années, comme le dit Ménage. V. DC. s. v. singularis.

Singne, singner v. signe.

Singneur v. sendra.

Singot v. singe.

Singulier I, 272. II, 195, singulier, seul, unique, extraordinaire, particulier; singularis.

Sir v. seoir.

Sire, sires v. sendra.

Sirre v. sevre.

Sis, son, ses v. ses.

Sis, six v. six.

Sis, si les I, 134.

Sisime v. six.

Sissante v. six.

Sissantisme v. six.

Site v. sevre.

Sitost v. tost.

Siu, si le I, 135. Siure v. sevre.

Siute v. sevre.

Sivir v. sevre.

Sivre v. sevre.

Six, sex, seix, sis, seis, siis I, 108. 109, six; sex; de là sesime, sisime, par contr. sime I, 114, sixième; siste I, 114, sixième; sextus; sestier, setier; sextarius; seize, seze I, I, 108.109. seize; sedecim; de là sezime, seisime, sezzime, sezzme, saizime I, 115, seizième; sexante, soixante, soxante, sezante, sissante, sessante, sesante; seisante, soixante I, 109, soixante, sexaginta; de là sissantisme I, 115, soixantième.

soavet v. soef.

Sobit, subit, I, 137, subit prompt, soudain; subitus; adv. subitement II, 353. ib.; sodain, sudain M.s. J. 505, soudain; subitaneus; prov. sobtan, subtan; sudeement I, 128. 349, soudainement, subitement; subita mens; prov. soptamen, subtamen.

Soe, sook II, 225, soc; de soccus, ainsi nommé à cause de sa pointe recourbée comme celle d'un soulier. V. sechon ad fin.

Socorre, socors v. corre.

Sodain v. sobit.

Sodee v. sol.

Soe v. seie.

Soef, suef, souef, sueyf (soes, soues) I, 66. 100. 78, doux, gracieux, agréable, débonnaire, tranquille, suave; et adverbialement; de suavis; dim soavet, suavet, souavet, suavement, agréablement, doucement, tranquillement; suavite II, 241, suavité; suavitas; suatume I, 298, douceur, soulagement; pour suavitudo. Egalement de suavis, par dérivation romane en are (suavi-are), assoager; asoager, asuager, asuaiger, assuageir, assouager, assouagier I, 145.184. 234. 290, adoucir, apaiser, amadouer, consoler, flatter par des paroles douces et attirantes, calmer, soulager; d'où asuagement, adoucissement, consolation; soulagement; comp. rasoager, adoucir, consoler, soulager; rasuagement II, 220, soulagement, consolation.

Soel, seuil v. sole.

Soël, sceau v. seël.

Soen v. suen.

Scentre v. soventre et II, 368.

Soer, seoir v. seoir.

Soer, soeur v. soror.

Soer, soir v. soir.

Soes, v. soef.

Soffere, sofferre v. soffrir.

Soffire, suffire, soufire II, 16.306, suffire, contenter, satisfaire, plaire; sufficere; soffisant I, 101, suffisant, satisfaisant; adv. soffisaument, soffisaument, souffisaument, souffisaument I, 241. 296. 389, suffisamment, d'une manière satisfaisante.

Soffisanment v. soffire.

Soffisant v. soffire.

Soffisaument v. soffire.

Sofler II, 239, souffler; sufflare.

Soffraigne de soffraindre.

Soffraindre v. soffraite.

Soffraite, soffrete, souffrete, sofreite, soufraite, suffraite I, 239. II, 228, manque, disette, pénurie, faute; adj. sofreitos, suffraitus II, 200, sofreitos, sefretos, pauvre, indigent, dénué, manquant; prov. sofraita, sofraicha; sofraitos, sofraichos. Les formes prov. en cha, chos, nous mettent sur la voie pour retrouver la racine de ce mot, qu'on rapporte d'ordinaire à souffrir. Soffraite dérive de suffractus (suffringere). On trouve aussi le verbe soffraindre, manquer, faire faute; prov. sofranher; de suffringere.

Soffraitos v. soffraite.

Soffrance v. soffrir.

Soffraule v. soffrir.

Soffrer v. soffrir.

Soffrete v. soffraite.

Soffrir, suffrir, soffere, sofferre, soffer I, 408. 9, cfr. II, 407. sousfrir R. d. l. V. 216, souffrir, endurer, tolérer, supporter, consentir; sufferre; se soffrir de qqch., le supporter, s'y soumettre; se soffrir, se contenir, se modérer; soffrance I, 331, souffrance,

344

patience, tolérance; sufferentia dans Tert.; adj. soffraule I, 188, souffrable, supportable.

Sofreite v. soffraite.

Sofreitos v. soffraite.

Sofretos v. soffraite.

Sognentage v. soin.

Sohaidier v. hait. Soi pron. réfl. v. se.

Soie v. seie.

Soie, seie, soie; poil de certains animaux; de seta, poil long et rude de certains animaux (cfr. esp. pelo, poil et soie crue). V. DC. s. v. seta, où, dans un exemple de 1118, on lit seta serica, c'est-à-dire poil de soie, écheveau de soie. Dérivé satin, qu'on trouve contracté en saïn (Plus volentiers l'estranglast d'un saïn. Aubery éd. Tarbé, p. 3). De seta, vient aussi notre séton, saie, espèce de brosse.

Soier, seoir v. seoir.

Soier, seer, seier II, 75, scier, couper le blé, faucher; secare; subst. scie. L'orthographe en sc a été introduite plus tard en remontant de nouveau à la racine.

Soif, seif I, 153, soif; de sitis; prov. set. Le t a été remplacé par f. Cfr. Maimbeuf, Magnobodus.

Soig v. soin.

Soignante v. soin.

Soignentage v. soin.

Soigner v. soin.

Soin, soing, soig I, 168, soin, souci; soigner, songner, avoir de l'inquiétude, aider, fournir, soigner; adj. sonious I, 129, soigneux; adv. soniousement I, 134. 151. 3, avec soin, soigneusement; — dér. soignante, suignante, suignante, soignantage, soignantage; soignantage, soignantage, concubinage, commerce illicite avec une femme; — comp. besoin, besoig, besoing, bu-

suing, busuin II, 377, affaire, nécessité; besongne, besoigne II, 280.377, affaire, besoin, travail, tâche; besognier, besoigner, besoingnier, besongner, busuigner II, 278, être nécessaire, faire besoin; faire des affaires, travailler; abesoigne II, 249, qui a besoin, dans le besoin, dans la peine; besognol, besoigneus, besoinos, besoignos, besoignal, besoignus, besoingnos I, 160, qui est dans le besoin, pauvre, indigent, urgent; besoignable, besoniable, nécessaire, utile; qui a besoin; - essoigne, esoigne, essone, essoine, nécessité, affaire, difficulté, empêchement, embarras, danger, péril, presse, excuse, raison alléguée pour s'excuser de n'avoir pas comparu en justice; mettre en essoine de mort, mettre en danger de mort; essoigner, essoiner, essonier, excuser, exposer en justice la raison pour laquelle on n'a pas comparu; essoinement, excuse en justice; essoinieres, celui qui donne l'excuse en justice au nom d'un autre; - ensoignier, ensonier, ensongner, ensounier, donner ses soins à quelque chose, occuper, embarrasser; - resoignier, resoigner, resongner, craindre, appréhender, regarder à deux fois, balancer, reculer. - La basse latinité disait sunnis, sunnia, sonia pour soin; soniare pour soigner, essonia, esconia pour essoigne, etc. Selon M. Grimm sunnia est un mot d'origine franque, qui équivautà l'ancien norois syn, abnegatio, proprement = à l'ancien saxon sunnea, justification, excuse, défense, empêchement; gothique sunis (adj.), vrai; sunja, vérité; (sik) sunjon, (se) justifier; sunjons, justification. Besoin se réunit très-logiquement à la racine indiquée, mais que faire de be? Ce ne peutêtre la préfixe bes, qui donne toujours au mot l'idée de quelque chose de faux, de défectueux, de travers, et le sens de besoin repousse une pareille interprétation. Cependant jusqu'ici on n'a trouvé aucun mot allemand de la même racine avec be initial, et il faudrait peut-être rapporter besoin à une autre racine qui se montre dans l'ahal. pisiunigi, bisiunigi, scrupulum, scrupulositate (cfr. le bas allemand moderne sünia, laborieux, économe), ou bien admettre l'influence d'un pareil mot dans notre besoin. Quant à l'anglo-saxon bysig, byseg, occupatio, proposé par M. Grimm comme racine de besoin, je ne vois pas la possibilité de le faire concorder avec besoin. Du Cange enfin propose de dériver soin de somnium, parce qu'une ancienne glose a somnium pour φροντίς, somnior, μεριμνω; mais comment développer de somnium les significations des composés? Cfr. de plus songe, songer de somnium.

Soing v. soin.

Soir, seir, soer, soir; de serum; vb. comp. aserier, aserer, aserir, faire soir, devenir tard, faire tard; subst. comp. primsoir, prinsoir I, 119; dér. serain, sierain R. d. l. V. p. 42, serein, soir. L'orthographe primitive en ain prouve que cette terminaison est le latin anus, ser-anus, et que serain dérive de serus, et non pas de serenus, comme on l'admet ordinairement. Iei se range aussi sérénade.

Soissante v. six.

Soivre v. sevre.

Sojorner v. jor.

Sol, sou, monnaie dont la valcur a changé selon les pays et selon les temps; de solidus, d'abord monnaie d'or, puis aussi d'argent, c'est-à-dire monnaie épaisse par rapport à la monnaie bractéate. T. I, 94 on trouve la forme irrégulière saul; en confrontant l'ital. saldo de solidus, on pourrait peut-être admettre une forme sal,

d'où sau, cependant je crois que au est ici égal à ô. De là soldee, soudee, sodee I, 344. 163. 257. II, 369, solde, paie d'un homme de guerre, salaire; soldoier, soudoier, soldeier, soudeer, soldeir I, 148. 221. 369. II, 50, soldat, mercenaire; fém. soudeire I, 285, fille de joie.

Sol, seul v. seul.

Solacer v. solaz.

Solachier v. solaz.

Solacier v. solaz.

Solaiz v. solaz.

Solal v. soleil.

Solas, plaisir v. solaz.

Solas, soleil v. soleil.

Solaus v. soleil.

Solax v. soleil.

Solaz II, 129, solaiz II, 194, solas, soulas (z) I, 254, soulagement, consolation, plaisir, agrément, familiarité, entretien, badinage, divertissement; de solatium; vb. solacier, solacier, soulacier II, 52. 7. 254, solachier R. d. l. V. 74, consoler, récréer, réjouir, divertir, se divertir. V. DC. solatiari.

Soldee v. sol.

Soldeier v. sol.

Soldier v. sol.

Soldoier v. sol.

Soldre, soudre, sorre, saudre, saure, saure II, 204 et suiv.; comp. assoldre, asoldre, assaudre, assaure II, 204; terre absolue I, 308, terre sainte; joedi absolu II, 206; jeudi saint; persoldre, pursoldre II, 206; resoldre; dissolu M. s. J. 505, mou, faible, déréglé, sans mesure; dissolutus.

Sole, plante des pieds; solive, poutre; de solum, fond, fondement; soel, suel, sueil I, 74, sueil; de solea, semelle, d'où poutre, etc.; solier II, 243, charpente, plancher, plateforme, étage, chambre haute, grenier, aujourd'hui encore en usage en ce sens dans

les patois, p. ex. à Montbéliard soulie; de l'adj. solarius. C'est également de solarius que vient solier, soller, soulier I, 62, dans le sens de soulier. Le poisson sole a reçu son nom de sa forme aplatie. Cfr. Mén. s. v.

Soleil, solol, solel, soloil, solal, soloz, solas, solaus, soleus, solaus, selous I, 86. 7. 92, soleil; propr. soliculus pour sol, prov., esp. sol, ital. sole; vb. soleiller, briller; être éclairé du soleil, être au soleil.

Soleiller v. soleil.

Solel v. soleil.

Solement v. seul.

Soleus v. soleil.

Solier v. sole.

Soliteit v. seul.

Soller v. sole,

Sollempniteit (z) I, 101, solennité; solemnitas.

Soloil v. soleil.

Soloir, souloir II, 112-5, souloir, avoir coutume; solere.

Solol v. soleil.

Solom, solum v. long et II, 364. Solone, solume v. long et II, 364.

Soloz v. soleil.

Soltain, e v. seul.

Som prép. II, 364.

Som, sum, son, sun, sommet, bout, pointe, haut, hauteur; de summum; à som II, 221, à bout; en som, en son II, 221, en haut, au sommet; par son, par dessus, et tout à la pointe, au point de O. d. D. 2104. Notre son, écorce des grains, des céréales, etc., propr. ce qui reste en haut, le dernier dans le crible, est le même mot. C'est de ce som que nous avons dér. sommet. L'ancienne langue avait le vb. sommer, mettre le couronnement à un édifice; comp. assommer, propr. mettre au sommet, transporter en haut, dominer, montrer. Somme, some, sume I, 148. 193. II, 70, le point

essenticl d'une chose, le principal, la récapitulation, somme, comble; de summa; de là sommer, sommeir I, 156, additionner, réunir, faire la somme, totaliser, récapituler; comp. assommer, résumer, récapituler, réduire en une somme, compter, nombrer; consommer, achever, accomplir, rendre parfait; consummare; parsomme, fin, conclusion; à la parsomme I, 368. II, 236, au bout, à la fin, en somme.

Some, poids v. somme I. Some, somme v. som. Someil v. somme II. Someiller v. somme II. Someilles v. somme II. Someller v. somme II.

Somier v. somme I. I. Somme, some, saume, sume f., poids, charge; du bas latin sagma (σάγμα), quae corrupte salma dicitur: cfr. DC. s. v.; de là somier, sommier, sumer I, 71. 266. II, 299, bête de somme, cheval; sommier, poutre, solive; sommelier, officier de la cour chargé de faire porter tout ce qui est à son usage; autres officiers, entre autres, celui auquel nous donnons encore ce nom, parce que le vin était entré par charges dans la cave: etc. etc.; vb. comp. assommer, charger, surcharger, faire fléchir sous le poids. affaisser, etc.

II. Somme m. I, 215, sommeil, somme, propr. pour som, afin sans doute de le différencier de som, son, summus, sonus; ou bien est-il formé du dim. someil, sommeil; de somnus; de là someillos, endormi, engourdi, assoupi; someiller, someller II, 376, someiller, reposer; comp. assommer, causer le sommeil; dormir, reposer; prinsome, primson I, 119.

Somme, somme v. som.

Sommeir, sommer v. som et somme s. v. som.

Sommelier v. somme I. Sommier v. somme I. Son, sommet v. som.

Son prép. II, 364.

Son, suen, sun I, 95, 162. II, 280. 400, son, bruit, air, chant; sonus; dim. sonet, bruit d'une petite cloche; chansonette, petit chant, sonnet; soner, sonner, suner I, 118. 119. 156. 232. 369, sonner, résonner, retentir; jouer d'un instrument de musique; parler, dire, déclarer, crier, proclamer, célébrer; sonare; de là sonement, bruit, retentissement; soneur, crieur, prôneur.

Sonement v. son.
Soner, sonner v. son.
Sonet v. son.
Soneur v. son.

Songe m. et f. I, 173. 222. 376. II, 384, songe; rêve; souvenir, pensée; soin; somnium; prov. somni, somnhe; songier sonjer I, 178. 221, songer, rêver; penser, réfléchir, s'occuper; somniare; comp. ensongier II, 20, avoir ses pensées dirigés sur qqch., s'en occuper continuellement; d'où ensongement II, pensée, soin, apensement.

Songier v. songe.

Sonious, soniousement v. soin.

Sonjer v. songe.

Sooir v. seoir.

Sook v. soc.

Sooner, ridiculiser, dédaigner, mépriser; de subsanare? Cfr. prov. soanar, esp. sosañor.

Sope, soupe, supe, soupe, c'està-dire bouillon (liquide) avec des tranches de pain, et tranche de pain trempée dans le liquide; de l'ancien norois saup, sup, ahal. sauf, suf, bouillon; vb. soper, souper, super II, 331, faire le repas du soir, et infinitif pris subst. le repas du soir; esp. sopar, verser le bouillon sur les tranches de pain.

Soper, souper v. sope.

Soper, sopper, souper, chopper, faire un faux pas; comp. assoper, assouper II, 209, chopper, heurter, tomber en faute; de l'all. schupfen, schuppen, mouvoir par secousses, forme secondaire de schieben. Cfr. Dief. G. W. II, 250. Soper et notre chopper sont identiques.

Sopirer v. esperit.
Sopleier v. plier.
Soplier v. plier.
Soploier v. plier.

Soprendre v. prendre.

Soprenge, soprengions, etc., subj. de soprendre.

Soprise, soprisement, v. prendre. Sor, soeur v. soror.

I. Sor, sur, sour, sovre, sore, seur, seure, sure prép. et adv., II, 366, sur, dessus, au-dessus de, par-dessus, contre; super et supra; comp. desor II, 367; la desor II, 367; dér. sovrain, soverain, suverain I, 55. 69. 148. 177, supérieur, élevé, souverain, céleste; subst. élu, général d'un ordre, d'une maison religieuse; propr. superanus; d'où sovraineteit I, 127, hauteur, élévation, choses célestes (par opposition aux terrestres), souveraineté.

II. Sor, f. sore II, 68. 356, jaune d'or, jaune tirant sur le brun (saure); prov. saur. Nous disons hareng saur pour hareng fumé; saurer, faire sécher à la fumée, et ce verbe dérive de l'ahal. sôren, sécher; mais je ne connais pas d'adjectif de cette famille, auquel on pourrait rapporter saur, sor.

Sorboivre v. boivre.
Sorce v. sordre.
Sorcerie v. sort.
Sorcherie v. sort
Sorchier v. sort.
Sorcier, sorciere v. sort.
Sorcil v. cil.

Soreiux v. eil.
Soreot v. cote.
Sorerois v. eroistre.
Soreroistre v. croistre.
Soreuidance v. cuider.
Sorde v. sort.
Sordeilhe v. sordois.
Sordeis v. sordois.
Sordie v. dire.

Sordois, sordeis, pire, moindre; comp. sordeior I, 103; de sordidus dans le sens de bas, de peu de valeur, pauvre; sordeilhe I, 134, saleté, vilenie; sordicula (Spl.)

Sordre, surdre, sourdre II, 20710; comp. assordre, axordre II,
207; sourdre, jaillir; assurgere; resordre, resourdre, rejaillir, ressusciter; latinisme resurrexi I, 344.355,
ressuscitai; resurrexi; du part. passé
sors, surs, sorse, surse, dér. sorse,
surse, sorce, surce I, 270, source;
ainsi c=s; de même le composé
ressource, dér. du part. passé comp.
ressors.

Sore, jaune v. sor.
Sore, suivre v. sevre.
Sore, sur v. sor I.
Sorfait v. faire.
Sorhabondeir v. onde.
Sorire v. rire.
Sorissir v. issir.
Soriz, suriz, II, 208, souris; de

Sormonter, sormunter v. mont. Sornom v. nom.

Soronde, devenu sévéronde; de subgrunda; ital. gronda; le g a été élidé en français.

Soronder v. onde.

Soror, seror, serur, sereur, avec contraction soer, suer, sor, seur I, 50. 128. 143. 6. 288. II, 288, soeur; soror; sororge, serorge I, 244, beaufrère; sororius.

Sororge v. soror.
Sorplanter v. plante.
Sorplus v. plus.
Sorporter v. porter.
Sorprendre v. prendre.
Sorprinse v. prendre.
Sorquerre v. querre.
Sorquot v. cote.
Sorre v. soldre.

Sors, sorse part. pas. de sordre. I. Sort I, 316, destin, oracle, magie; sors (sort); entendre de sort, savoir la magie; cfr. prov.: Jeu ai ja vist home que conoys fort, | Et a legit nigromansi'e sort, Rayn. Choix III, 193; — sorcier, sorchier, sorciere I, 102, sorcier, sorchier; proprem. sortiarius; sortiaria v. DC. et Mén. s. v., ital. sortiere; sorcerie, sorcherie 1, 377, sortilége, maléfice, magie; — sortir, essayer, éprouver, obtenir; sortiri; comp. assortir.

II. Sort, sorde, sourd; surdus; de là asourder, rendre sourd, devenir sourd.

Sortir, essayer v. sort.

Sortir, échapper, sortir; comp. resortir I, 368. II, 97. 237, s'enfuir, se retirer, abandonner, se réfugier; subst. resort, action de se retirer, retirade, retraite; sans resort, sans la possibilité de se sauver, sans faute; faire resort, se retirer, abandonner. On a dérivé sortir, comme son homonyme dans le sens de obtenir, de sortiri, mais en partant du sens de partager, se partager, c.-à-d. s'en aller; toutefois la signification de son correspondant prov. sortir; bondir, sauter, faire sauter, et esp. surtir, jaillir, ne permettent guère cette dérivation; aussi doit-on préférer l'étymologie proposée par Ménage surrectire, formé sur surrectus (surgo). Le subst. ressort, rebondissement, contre-coup, se range ici. C'est encore de la signification qu'avait le subst. resort dans l'ancienne langue, que vient celle de juridiction qu'on lui attribue, c.-à-d. que ressort signifie proprem. le lieu de refuge où l'on cherche et obtient son droit. On perdit de bonne heure la trace de l'origine de cette signification (voy. DC. et Mén. s. v.) et resortir équivalant alors à recouvrer, i. e. son droit, on le rapprocha de sort et sortir-obtenir, et on le conjugua comme ce dernier.

Sortraire v. traire. Sorussir v. issir. Sorvaincre v. vaincre. Sorvoir v. veoir. Sos de sot. Sos v. soz. Soscorre v. corre. Soscors v. corre. Soscraindre v. creindre. Soscrire v. escrire. Sosduire v. duire. Sosgeit v. gesir. Sospeçon v. suspezion. Sospicier v. suspezion. Sospirer v. esperit. Sospiros v. esperit. Sosprendre v. prendre. Sostance v. steir. Sostenance v. tenir.

Sostenement v. tenir. Sostenir v. tenir.

Sostraint I, 227, soustrait, enlevé; ce peut être le participe de sostraindre, substringere, resserrer v. straindre II, 238; mais je ne connais pas ce verbe, et peut-être est-ce sostrait avec n intercalaire; quoique sostraindre soit plus expressif en ce cas.

Sostraire v. traire.

Sot. sotte (sos) II, 144, 284, fou, imbécille: de l'hébreu rabbinique schotch, stultus; v. DC. sottus; adv. sottement I, 171, follement: de là sotie II, 336, folie, extravagance, imbécillité; asoter, assoter, rendre sot, tromper; devenir sot, imbécile, perdre le sens; d'où asotement, assotement, folie, sottise.

Sotie v. sot. Sottement v. sot. Sou, sou v. sol. Sou, si le I, 134. Souavet v. soef. Souchi, souchier v. souci.

Souci, souchi, souci, chagrin, inquiétude; sollicitum, pour sollicitum;

soucier, souchier, soussier, être inquiet, avoir des soupçons, donner bien des soins. Cfr. Mé-

Soucier v. souci. Soucorre v. corre. Soucors v. corre.

Soudant I, 66, prince mahométan; prince païen, en général; mot arabe, le même que sultan, signifiant domination, puissance, souverain.

Soudee, soudeer v. sol. Soudeiere v. sol.

Soudoier v. sol.

Soudre v. soldre.

Souduire v. duire. Souef v. soef.

Soues v. soef.

Soufera, souffrera II, 228, v. I, 245.

Soufferrai, ras, etc. v. I, 245.

Souffissanment v. soffire. Souffissaument v. soffire.

Souffrete v. soffraite.

Soufire v. soffire.

Soufraite v. soffraite.

Sougloter v. sanglot.

Soujourner v. jor. Soul v. seul.

Soulacier v. solaz.

Soulas (z) v. solaz.

Soulege v. legier.

Soulegier v. legier. Soulement v. seul. Soulier v. sole. Souloir v. soloir. Soun v. ses. Soupe v. sope. Souper, souper v. sope. Souper, chopper v. soper. Souploier v. plier. Soupouli v. sevelir. Soupouture v. sevelir. Souprendre v. prendre. Sour v. sor I. Soiir v. segur. Sourcot v. cote. Sourdre v. sordre. Sourement v. segur. Sous prép. v. soz. Sous, seul v. seul. Sousfrir v. soffrir. Souspecon v. suspezion. Souspicier v. suspezion. Souspir, souspirer v. esperit. Souspirement v. esperit. Sousprendre v. prendre. Soussier v. souci. Sousterin v. terre. Soustiller v. sutil. Soustraire v. traire. Soutif v. sutil. Soutil, soutilment v. sutil. Soutiller v. sutil. Soutiument v. sutil. Soutivement v. sutil. Soutivete v. sutil. Souvenance v. venir. Souvenir v. venir.

Soventre, soentre, suentre adv. et prép. II, 368 et 369.

Souvin, souviner v. sovin.

Soverain v. sor I.

Sovenance v. venir. Sovenir v. venir.

Sovin, souvin, couché sur le dos, renversé; supinus; soviner, souviner, renverser; supinare.

Sovrain v. sor I. Sovrainetet v. sor. I. Sovre v. sor I. Sox v. seul. Soxante v. six. Sozgeit v. gesir.

Soz, sos, sous, suz prép. II, 365; comp. desoz II, 365, d'où dedesuz II, 366.

Special, specialement v. espece I. Spede, spee, espec, espeie m. et f., épée; de spatha (σπάθη); de là espeier, percer de l'épée, enfiler, transpercer.

ranspercer.

Spee v. spede.

Spelt v. espeler.

Sperance v. esperer.

Spiriteit, la, I, 82 lisez l'aspiriteit, v. aspre.

Spiritueilment v. esperit.
Spirituel v. esperit.

Splendor II, 128, splendeur, éclat; splendor de splendere, ital. splendere, anc. esp. esplender; vb. comp. resplendir I, 101. II, 69. resplendir, briller; resplendere; d'où, par. le part. prés., resplendissance, splendeur, éclat, clarté.

Spor, spur I, 66, sorbier, cormier; de l'allem. spor-baum, l'une des nombreuses variantes du nom de cet arbre. Quant à l'origine de spor, elle n'est pas encore expliquée. V. Schmeller s. v. spor, sperberbaum. Il est à remarquer que le traducteur des Q. L. d. R. qui, dans le même passage, a employé le radical pur sap (v. cidessus), conserve également le mot simple en ce cas. Du reste, on ne doit pas plus s'étonner de voir figurer le sorbier que le sapin dans une description du temple de Jérusalem; le traducteur, qui a travaillé d'après des sources inconnues, a nommé les espèces de bois dont on faisait le plus souvent usage de son temps. Les anciennes descriptions du temple ne s'accordent guère mieux que la nôtre avec les livres saints. Voy. Ewald, Gesch. d. Volkes Israel. 3. B.

Spouse v. espondre.

Spur v. spor.

Stabilite v. steir.

Stancenement v. stancener.

Staneener I, 55, II, 95, soutenir, appuyer, attacher, retenir, modérer; stancenement, soutien, appui, attache, lien. Il ne serait pas impossible de rattacher ce mot à stare, par le part. prés. stans, au moyen de stançon, et avec affaiblissement de l'o (v. cidessous); cependant l'âge du texte où se trouve, pour ainsi dire uniquement, stancener, et l'influence du bas-allemand qu'on y remarque partout, me font préférer une origine allemande: bas-allem. staken, stakken, pieu, stakke, petit pieu, stakk, digue de pieux, défense; suéd. stake; allmod. stakete; vb. staken, stakken, munir de pieux, soutenir, etc. Le redoublement du k a produit le n dans stancener, comme p. ex. dans l'allemand stange, qui est de la même famille.

Station v. steir.

Steir, ster, esteir, ester I, 296 et suiv., se tenir debout, se tenir, rester, demeurer, se reposer, être, maintenir, comparaître, convenir, être séant; il li estait bien, mal, il lui va bien, mal; ester, ester à droit, à jugement I, 49. 301; esta I, 299, arrête; laisser ester I, 301; s'ester, se tenir debout, se tenir, se comporter, s'arrêter; estant, en estant, debout, en place, tout court, sur-le-champ; de là estament, aussitôt, incessament; estement, état tranquille, séjour, situation; estee, séjour; estance (de stans), situation, condition; qui, soit dit en passant, a produit notre étançon et dérivés; - station II, 380, station, demeure, séjour,

statio; - estable, estaule I, 95, 266. 305, stable; stabilis; establir, estaublir, estaulir I, 252. II, 159, établir, fonder, marquer, indiquer, fixer, placer, ranger; stabilire; d'où establie II, 248, bataillon, compagnie, armée; establissement II, 34, fondation, édit, ordonnance, règlement: - estage, estaige I, 177. 239. 391. II, 354, état, place, lieu, séjour, demeure, habitation, partie habitée d'une maison, puis étage; temps de service ou résidence obligée pendant un certain temps dans le château de son seigneur pour le défendre; de staticus (stare); de là estagier, établi, domicilié en un lieu; adject. p. ex. maison estagiere, celle où l'on habite, domicile; — stabilite I, 233, stabilité; stabilitas. Comp. asteir I, 302; consteir I, 302; constance I, 177, constance; constantia; - contresteir, encontreesteir I, 302, résister, contester, s'opposer, faire obstacle, disputer, contredire; - bienestance, bien-être, bonne harmonie; mesestance I, 149. II, 65, déplaisir, chagrin, malheur, contre-temps, mésintelligence; - paresteir I, 302; resteir I, 302. 207; d'où aresteir, arestier, arester, arrester I, 302, arrêter, s'arrêter, rester en repos; s'arester, s'arréter, en rester à qqch.; restare; prendre arest II, 304, s'arrêter, se reposer; de là arestison, retard, délai; arestement II, 289, soutien, protection; arestuel, aresteul, manche, poignée, fût de la lance. - Substance, sustance, sostance I, 152, 188. 360. II, 126, substance; ce qui scrt à la subsistance; maintien, conservation, soutien; substantia; ital. sostanza; peut-être avec influence de sustenance.

Stencele, estincele R. d.l. M. 412, étincelle; par renversement de scintilla Cependant on trouve escintele. Sternir II, 366, étendre, renverser, fouler; sternere.

Stieresman v. esturman.

Strae v. estree.

Straindre II, 238; comp. destraindre II, 238, aux significations duquel il faut ajouter presser, serrer, se chagriner, affliger, blesser, être forcé d'agir contre son gré; avec un part, passé destraint formé d'après les usages de la langue d'oïl; le latin destrictus a produit destroit, avec les mêmes significations (v. s. v.); de là destrenzon I, 50. II, 395, tourment, contrainte, chagrin, inquiétude, affliction, peine, punition; destraignement, même signification; - estraindre II. 238, qui est plutôt straindre avec e préposé qu'un dérivé de exstringere, quoique cette dernière forme ait pu exercer quelque influence; part. passé estraint; et de strictus, estroit (v. s. v.); — restraindre II, 238; restroit I, 359, pressé, serré, privé, à court, abattu, oppressé, tourmenté; restrictus; sbst. détroit, passage étroit et serré; cfr. destroit; - astraindre II, 238, d'où rastraindre, avec les significations de astraindre et restraindre; de là rastrendement, restrendement M. s. J. 472, action de s'astreinde, restreindre.

Stroit v. estroit.

Suavet v. soef.

Subitement v. sobit.

Subjection v. gesir.

Substance v. steir.

Subtilement v. sutil.

Subtilier v. sutil.

Subtiliteit v. sutil.

Subversion v. vertir.

Sue, sui, suc, jus, sève, sauce; sucus; de là vb. comp. essuier, esuer, essuyer; propr. essucare; simple ital. sugare, prov. sucar; comp. ital. asciugare, prov. eisugar; de là essuier,

évier, conduit par lequel s'écoulent les eaux d'une cuisine; essuion, torchon, ce qui sert à essuyer; resuer II, 242, essuyer à son tour, ressuyer; et notre subst. essui, de exsucus ou exsuctus. Sucer vient de suctus, suctiare, ital. succiare, suzzare.

Succession v. ceder.

Successor, successur v. ceder.

Sucurre v. corre.

Sucurs v. corre.

Sud I, 83, sud; de l'anglo-saxon sudh, islandais sudur, ahal. sund.

Sudain v. sobit.

Sudeement v. sobit,

Sue v. seie.

Suef v. soef.

Suel v. sole.

Suen, bruit v. son.

Suen, soen I, 139. 140, sien; dér., avec diphthongaison régulière, de suum.

Suentre v. soventre et II, 368.

Suer v. soror.

Suer, suer, transpirer; sudare; suor, suour, suur, II, 42. 64, sueur, transpiration; sudar; comp. tressuer R. d. C. 49. 92, transsuder, transpirer, se couvrir de sueur.

Sueyf v. soef,

Suffire v. soffire.

Suffraite v. soffraite.

Suffraitus v. soffraite.

Suggestion I, 373, suggestion; suggestio.

Sui, ses v. ses.

Sui, suc v. suc.

Suignante v. soin.

Suignentage v. soin.

Suinnante v. soin.

Suinnentage v. soin.

Suinter, transsuer, suinter; de l'ahal. suizan, allmod. schwitzen, suer, avec n intercalaire; cfr. sigle, sigler.

Suir, suire v. sevre.

Suite v. sevre.

Sujorner v. jor.

Sul, sulement v. seul. Sulon, sulune v. long et II, 364. Sum, sommet v. som.

Sume, poids v. somme I.

Sume, somme v. som.

Sumer v. somme I.

Sun, bruit v. son.

Sun, sommet v. som.

Sun prép. II, 364.

Sun, son v. ses; sun (le) sien, même forme avec l'article, cfr. mun, mien.

Suner v. son.

Suor, suour v. suer.

Supe v. sope.

Super v. sope.

Sur prép. v. sor I.

Sur, aigrelet, aigre, acide; de l'ahal. sûr, acide, aigrelet; allmod. sauer. Cfr. Dief, G. W. II, 189.

Surce v. sordre.

Surcot v. cote.

Surdre v. sordre.

Surduire v. duire.

Sure, suivre v. sevre.

Sure prép. v. sor I.

Surgien, chirurgien; anglais surgeon; dér. de *chirurgia*, cirurgia, srurgia, puis rejet du *r* initial, prov. surgia, chirurgia.

Suscher v. suspezion.

Susciter v. sus.

Suspeis v. pois I.

Suspendre v. pendre.

Suspezion, sospeçon, suspeçon,

souspeçon I, 125. 256. II. 304, soupçon, inquiétude; de suspicio; vb. suseher Q. L. d. R. III, 338, soupçonner; de suspicari; mais aussi sospicier, souspicier I, 183.

Suspir, suspirer v. esperit.

Susprendre v. prendre.

Sustance v. steir.

Sustenance v. tenir.

Sustenir v. tenir.

Sutif, sutifment v. sutil.

Sutil, soutil, dégénéré en soutif, sutif, soutis (probablement par suite de l'aplatissement de l en u, soutiue = soutive, d'où soutif), subtil, avisé, fin; caché, détourné, celé, secret; subtilis; subtilement, soutilment, sutifment, sutivement, soutivement, soutiument I, 215. II, 14. 96. 155, subtilement, ingénieusement, adroitement, avec art, doucement, en silence, à voix basse; subtiliteit, subtilité; subtilitas; et, d'après l'adjectif, soutivete, subtilité, finesse; vb. soutiller, soustiller, subtilier, imaginer, s'efforcer, s'étudier, s'ingénier, chercher qque, moyen.

Sutivement v. sutil.

Suur v. suer.

Suvenance v. venir.

Suvenir v. venir.

Suvrain v. sor I.

Suz v. soz.

Suzlegier v. legier.

Suzprendre v. prendre.

## T.

Ta v. tes.

Tabernacle v. taverne.

Table, taule I, 66.160, table; jeu analogue à celui de trictae ou de dames, v. DC. tabula, 9; tabula; de là tauliele II, 135, tablette, petite table, métier à travailler; tablier II, 79. 226, table de jeu, échiquier; nappe.

Cette forme en au, nous a fourni tôle, propr. table de fer. Tablier (de femme) est le même que celui cité plus haut; tabularium.

Tablier v. table.

Tabor, tabur, tabour II, 277, tambour; vb. taborer, tambourner; taboreor, tambourneur. Nodier et

354

d'autres prétendent que ce mot est une onomatopée; ordinairement on le dérive du persan 'tambûr, ou de l'arabe 'tonbûr, cithara. Le lmâ, disait entre autres taburcium, taburlum pour tabor; ces mots sont sans doute onomatopéiques et formés simplement d'après tabor. Je rappelle ces formes comme termes de comparaison, parce que je pense qu'il faut attribucr la même origine à tabut, bruit, querelle, débat, contestation; vb. tabuter, tabuster, faire beaucoup de bruit en frappant sur qqch., se disputer avec chaleur; ainsi qu'à notre tarabuster; cfr. prov. talabust, bruit, vacarme.

Taboreor v. tabor.
Taborer v. tabor.
Tabut, tabuter v. tabor.
Tacon v. taiche.

Tafur I, 284, déloyal, trompeur, fripon, vaurien, libertin. *Tafur* est sans doute d'origine arabe; mais je ne sais

à quel mot le rapporter. V. Chanson d'Antioche II. 7.

Tai v. tes.

Tai, boue, fange, bourbier; du néerlandais tâi, gluant; bas-saxon taa, ahal. zâhi; allmod. zähe.

Taiche, teche, tece, tesche, teque, teke II, 233, qualité, disposition naturelle, puis mauvaise qualité, vice, faute, défaut, tache (qui s'est appliqué enfin particulièrement à la couleur). De là taicher, techer, tacher, souiller; prov. tacar, ital. tacciare; comp. entechier, entecier, II, 156, entacher, souiller; au part. passé, qui a de bonnes ou de mauvaises qualités, bien ou mal disposé. Avant de rechercher quelle peut être la racine de ce mot, je dois faire remarquer que les formes correspondantes ou affiliées de nos patois et des autres langues romanes ont, entre autres significations, celles de: clou, tête de clou, (talon

de soulier), plaque, attache, pièce, morceau, comme le dérivé tacon (tacon), d'où retaconner (Paris sous Philippe le Bel p. 174, Ruteb. II, 423). A la même famille appartiennent encore les verbes dérivés attacher (à Venise tacare, agrafer, attacher), attaquer (italien attacare, attacher et attaquer, ainsi, au propre, s'attacher à quelqu'un). La racine tac, se retrouve dans le celtique et dans l'allemand: gallois tac, clou; cornouaillais tach, clou; allemand zacke et hollandais tak, pointe; ancien norois taca, saisir, prendre. Ainsi nous aurions les significations: quelque chose de fixant, fixé, attaché, tacon, pièce, tache, défaut, Ou bien faudrait-il séparer faute. taiche des autres mots et le rapporter au gothique taikns, signe, miracle; anglo-saxon tâcun, tâcn, ancien norois teikn, danois teign, tekn, signum, nota, omen, miraculum; gothique taiknjan, ustaiknjan, montrer, désigner? Je ne crois pas que cette séparation soit fondée.

Taïe, grand' mère; dér. tailen I, 143, grand' mère; tailen, grand-père; de tata, d'après Varron dans Nonnius 81, 5.

Taiien v. taïe.

Taiion v. taïe.

Taille, coupure, incision; impôt (v. cfr. Rayn. L. R. III, 3); tailler, tailler, couper, trancher; imposer une taille; de talea (v. DC. s. v.); de là tailleres, tailleor, tailleur d'habits, de pierres, coupeur; tailloir, tailloir, bassin; comp. entaille R. d. l. V. p. 135, entaille, créneau; entailler ib. 43, entailler, tailler, sculpter; retailler I, 106. 187. II, 23, retrancher, rogner, amoindrir; séparer, détacher.

Tailleor v. taille.
Tailler, tailleres v. taille.
Tailloir v. taille.

Taindre, teindre II, 238.

Taire v. taisir.

Taisamment taisamment v. taisir.

Taisel v. tassel II.

Taisible v. taisir.
Taisieble, taisieblement v. taisir.

Taisir, teisir, taire, teire, tere, teiser II, 216 et suiv., avec et sans se, taire, apaiser; tacere; du part. prés. taisant, silencieux, on forma l'adv. taisanment, taisamment I, 371, silencieusement, tacitement, paisiblement; adj. taisible, taisible II, 18, tacite, paisible, silencieux, taciturne; adv. taisieblement II, 191, tacitement, d'une manière sombre, taciturne, sans rien dire.

Taisniere v. tassel II. Taisson v. tassel II. Tal v. tel et I, 192. Talemasche v. mascher.

Talent, talant, telant I, 292. II, 369. 390, talent (monnaie) - désir, envie, volonté, goût, inclination de l'esprit, propension, disposition, résolution; de talentum, τάλαντον, balance, d'où poids, trait, traction, attraction; venir à talent, prendre envie; doner au talent de qqn., s'accorder à la volonté, au désir de qqn., consentir; avoir son talent sur ggn., hair qqn.; de là talenter, comp. atalenter, plaire, avoir pour agréable, approuver, désirer, tâcher de faire quelque chose; entalenter I, 149, vouloir faire qqch. et y être résolu, désirer faire qqch., rendre désireux; maltalent, mautalent, mautelant I, 93. 293. II, 350, mauvaise volonté, colère, haine; d'où maltalenti, qui a mauvaise volonté, acharné, courroucé, irrité. La signification aptitude, habileté, qu'on attribua plus tard à talent, se rapporte à la signification primitive somme, trésor, qu'on a sur soi.

Talenter v. talent.

Talmasche v. mascher.
Talon, talun II, 363. 373, talon;

Talpe, taupe II, 385, taupe; talpa. Tamaint I, 179 et s. v. maint.

Tamer, temer I, 209, craindre, inquiéter, préoccuper; de timere; prov. temer, ital. temere; temeur, timeur, crainte, peur; timor.

Tamis II, 385, tamis; prov. tamis, ital. tamigio, esp. tamiz, lmâ. tamisium; selon M. Diefenbach Celt. I, 142 du celtique tamma, mettre en pièces. La suffixe isium, si c'en est une, a son origine hors du domaine roman, ou bien elle est pour itium, icium. Il est vrai qu'en ce cas on aurait dû attendre tamitz en provençal.

Tan, tan: tanner, tanner; mot fort ancien, qui se trouve déjà dans les gloses d'Erfurt. Frisch dér. tan de l'allemend tanne, sapin, ahal. tanna, holl. denne, parce qu'autrefois ou préparait le tan avec l'écorce du sapin. M. Diefenbach Celt. I, 142 dér. au contraire tan du breton tann, chêne, Ce tann ne se retrouvant que dans le seul dialecte de Léon, on s'en est fait une raison pour dire que tann n'était pas celtique et pour rejeter la dér. de M. Diefenbach. Faisons d'abord observer que le tanne allemand n'est, à ce point de vue, guère mieux, fondé dans son origine, puisque tous les autres dialectes allemands ne le connaissent pas. Puis ajoutons que tann celtique existe à l'état de composition: breton glastennen, glasten, glazten, gallois glasdonen, ilex; glas= viridis. On trouve ce glastannen dans un Dict. cornouaillais du IXe siècle. C'est le 7e mot parmi les nomina arborum.

Tancher v. tenser.
Tançon v. tenser.
Tandis adv. II, 328.

Tangonner, exciter, presser, pousser; lmâ.tanganare; du celtique; kymritengyn, tenax. Cfr. tangre.

Tangre, opiniâtre, entêté: correspondant au bas-saxon tanger, allmâ. zanger, ib. Ce mot a-t-il quelque affinité avec tangonner? M. J. Grimm, Rechts-Alt. 6, cherche à ramener ce dernier à l'allemand.

Tans, temps v. tens.
Tans, tant v. tant et I, 191.
Tans dis, tanz dis v. II, 328.

Tant, tante, tanz, tans pron. I, 191, tant, si nombreux, si grand: avec les noms de nombre signif. fois autant I, 191; comp. altant, autant I, 192, autant; altretant, autretant, I, 192, autant, tout autant, aussi; itant I, 192, autant, si nombreux, si grand; dim. tantel, tantet I, 192, tantinet; quant à la remarque qui se retrouve 1. c., qui'l faudrait peut-être lire tantet pour tantel, elle est inexacte; tantel, tantillus, est fort juste; tant adv. II, 325; tant que I, 49, jusqu'à; II, 395, jusqu'à ce que; tant, cum, tandis que, pendant que: tant seulement II, 325; loc. conj. seul tant que II. 325; tant com plus II, 325; en tant de suivi de tens, ore II, 326; tant ne II, 327; tantes fois II, 327; tant et quant II, 327; ne tant ne quant: tant plus - quant plus corrél. conj. II, 327; de tant com.... de tant II, 328; atant adv. II, 325; itant, à itant, aitant adv. II, 325; de tant adv. II, 325; par tant adv. II, 325; trestant adv. II, 325; entretant adv. II, 325; altant, autant adv. II, 325; portant conj. II, 385; nonportant II, 385; portant, partant que II, 386.

Tante fém. de tant v. I, 191. Tante, tente v. tendre. Tantel v. tant. Tanter v. tenter. Tantet v. tant.

Tantost v. tost et II, 330; tantost que, com II, 396; tant tost II, 330, si vite, si promptement.

Tanz v. tant et I, 191.

Tapage, désordre accompagné d'un grand bruit; de taper, qui avec tape, coup donné avec la main, dérive du bas-allemand tappe, patte, anglais tap, tape. Le patois de Montbéliard a conservé un verbe champer (ch presque—tsch), jeter, lancer avec la main, qui est une forme du même mot se rapprochant plus du haut-allemand, comme l'italien zampa, ciampa, patte, zampare, frapper avec la platte. Cfr. l'ahal. zapâlon, zabâlon, allmod. zappeln, et Schwenk D. W. s. e. v.

Tape, taper v. tapage.
Tapin, tapinage v. tapir.
Tapine, tapiner v. tapir.

Tapir I, 232. 48, se tenir dans une posture raccourcie, resserrée, pour n'être pas aperçu; ordinairement pronominal; composé atapir II, 376, cacher, couvrir, dérober à la lumière; aussi pronominal; adj. tapin, caché, silencieux; à tapin I, 284, secrètement, incognito; en tapin, affublé, déguisé, surtout en parlant des pèlerins, d'où le subst. tapin, pèlerin (=personne déguisée, parce que les pèlerins avaient l'habitude de se déguiser et de se taindre le visage quand ils revenaient de Syrie v. G. l. L. I, 269); vb. tapiner, cacher, déguiser; comp. s'atapiner, se cacher, se déguiser; de là notre en tapinois, dans l'ancienne langue en tapinage, secrètement, en cachette, en tapinois. DC. dérive cette famille de mots de talpa, ainsi se cacher comme la taupe. Cette figure n'aurait rien d'extraordinaire; mais la forme repousse cette étymologie, parce que le l latin ne se syncope pas; il serait resté, puis

aurait subi son affaiblissement en u. La forme champenoise taupin, secret, montre ce l et doit être dérivé selon l'idée de DC. Frisch rapporte tapir à l'allemand; il part de l'idée de posture raccourcie et dérive du bas-allemand tap, haut-allemand zapf, morceau de bois court, coin, pelotte, etc.; suéd. tapp, paquet; de sorte que se tapir équivaudrait à se mettre en paquet, se blottir, se cacher. Nous aurions donc la même racine que pour tapon, taper, voy. tapage.

Tarder, tardier v. tart.

Targe, targe, espèce d'ancien bouclier; prov. tarja, targua; vb. targer, targler (notre targuer), se couvrir d'une targe, combattre avec une targe, s'en servir; targuer; de l'ahal. zarga, rempart, défense, etc., d'où l'ancien norois targa, bouclier. L'allemand moderne tartsche, targe, à été réemprunté au français; allmâ. tarze.

Targeison v. tart.

Targer, se couvrir d'une targe v. targe.

Targer, tarder v. tart.

Targier, se couvrir d'une targe, v. targe.

Targier, tarder v. tart.

Tarier, taroier I, 104, irriter, tourmenter; du bas-allemand targen, tarren, fréq. réd. tirtarren, hollandais tergen, tirailler; agacer; allmâ. zergen, arracher. Dans le 2e exemple I, p. 125 il faut lire: pur mei à tarier.

Tarir, tarir; de l'ahal. tharran, tharjan, exsiccare, torrere; allmod. dorren, dürren, sécher. M. Chevalet range dans la même famille tharran et l'allemand moderne trocknen, parce qu'il a confondu dorren avec sa traduction trocknen.

Tarjance v. tart. Tarjer v. tart. Taroier v. tarier. Tart, tard, tardif; de tardus; être tart à qqn. I, 274; adv. tardivement, difficilement, jamais peu; tarder, tardier II. 100, tarder, différer, attarder, arrêter; avec se I, 309; de tardare, dont on forma tardicare, d'où targier, tarjer, targer I, 71. 207. 210. tarder, différer, etc.; subst. tarjance I, 81. II, 8, retard, délai; targeison I,82, retard, retardement; comp. atarder et atargier, atarjer, atarger, atarzier I, 67. 213. II, 278. 371, retarder, tarder, arrêter, retenir; atarjance I, 314, retardement, retard, délai.

Tarte II, 126, pain rond, tourte; de torta (v. DC. s. v.). D'où vient ce changement de l'o en a? Du reste, la forme en o a été aussi en usage dans l'ancienne langue; on dit dans les Q. L. d. R. (III, 311) le dimin. turtellet, panis parvulus.

Tas, assemblage, concentration, amas; II, 48 pêle-mêle occasionné par la déroute?; prov. tatz. On dérive ordinairement tas de tass, qui en anglo-saxon et en anglais signifie tas de grain, hollandais tas. La signification primitive de ce mot doit avoir été autre, et on retrouvera peut-être le primitif de tatz, tas, dans le 3e membre du composé goth. ungatass, draztos, qui se rapporte, dit-on, à une racine ayant développé les significations prendre, saisir, déterminer, fixer, ranger, mettre en ordre.

Tasche, tâche v. tasser.

Tasche, tasque, tasse, poche, espèce de bourse que l'on portait à la ceinture; de l'ahal. tasca; v. Grimm, Gesch. d. deut. Spr. 558.

Tasque, tâche v. tasser.

Tasque, poche v. tasche.

Tasse v. tasche.

I. Tassel, tassiel, toute espèce de chose de forme carrée, pièce d'étoffe carrée dont les femmes se paraient; agrafe, attache; de taxillus. C'est notre tasseau.

II. Tassel, taisel ou taisson, taisson; de l'ahal. dahs, dans la haute Allemagne tachs, ib.; de là taisniere, tesnierne, primitivement caverne du taisson, puis, par extension, tanière; contracté de taissoniere.

Tasser, taxer; de taxare; de là tasche, tasque 1, 172, tâche, ouvrage entrepris à forfait; de taxa, lmâ. pour taxatio, ainsi ce qu'on taxe qqn.; efr. lasche de laxus; ferir en tasche, frapper au hasard et sans savoir où portent les coups. Cette dérivation de tasche appartient à Ménage.

Taster, tâter; selon M. Diez I, 19 réitératif de taxare, i. e. taxitare; comp. ataster, toucher, se rapprocher; portaster, pourtaster R. d. l. V. 192, tâter, manier, tâter autour, environ.

Tau v. tel et I, 193.

Taule v. table.

Tauliele v. table.

Tavan, notre taon, par contraction; de tabanus; esp. tabano, ital. tafano.

Taverne II, 196, cabaret, boutique; taberna; tabernaele I, 50. II, 272, tente, tabernacle; tabernaculum.

Te picard pour ta v. tes.

Te, tel v. I, 194.

Tece v. taiche.

Teche v. taiche.

Tehir, croître, accroître, faire prospérer, grandir; du gothique theihan, προχόπτιεν, ἀνωθάλλειν ahal. thîhan, dîhan, allmâ. dîhen, allmod. gedeihen.

Tei v. tes.

Teie, toie, toe, tue, toue, tieue, teue, tienne I, 140. Ces formes s'expliquent comme les correspondantes de la 1 ° et 3 ° pers.; v. meie III, seie.

Teil v. tel et I, 192.

Teil (à la rime R. d. Ren. III, 122), tilleul; tille, écorce de tilleul; de tilia. De là aussi notre teiller.

Teile, toile v. toile.

Teindre v. taindre et II, 238.

Teire v. taisir.

Teise, teiser v. tendre.

Teiser v. taisir.

Teisir v. taisir.

Teiz v. tel et I, 192.

Teke v. taiche.

Tel, teil, tiel, tal, tez, teiz, tieus, teus, tieu, teu, tieu, teu, tiex, tex, tiez, tau, pron. I, 192 et suiv., tel, quelque; comp. altel, autel I, 194, tel, pareil, semblable; altretel, autretel I, 194, égal, pareil, semblable; itel I, 194, tel, pareil, semblable; variante picarde otel, ottel I, 194; adv. tellement, — et avec les variantes de tel, — tellement, ainsi, de telle manière.

Telant v. talent.

Telier v. toile.

Telle, toile v. toile.

Teltre v. tertre.

Telx v. 1, 193.

Temer v. tamer.

Tempier v. tens.

I. Temple I, 50, temple; templum; contemplation I, 82. 148, contemplation; contemplatio; contemplatif II, 234, contemplatif; contemplativus.

II. Temple, tempe; prov. templa; de tempora, avec changement du r en l. Nous avons rejeté ce l probablement comme moyen de distinction. L'ancienne langue avait aussi tin, tempe, du singulier tempus, ou plutôt de la forme de la basse latinité timpus.

Temporal v. tens.

Temporaliteit v. tens.

Temporeil, temporeiz v. tens.

Temprance v. temprer.

Tempre v. tens et II, 330.

Tempreement, modérément v. | temprer.

Temprement, promptement v. tens et II, 330.

Temprer II, 15, tempérer, au propre R. d. l. V. 33, et au figuré, adoucir, observer la juste mesure, mettre dans un juste rapport, modérer, se modérer, ménager, s'abstenir; de temperare; de làtemprance, ordre, arrangement, disposition; tempreure. trampreure II, 144, attente, temporisation, modération, mesure; tempreement I, 82; modérément, doucement; comp. atemprer II, 11. 233. 268, modérer, tempérer, adoucir, calmer, arranger, régler; atemprance, modération, tempérance, arrangement; atemprement, modérément, d'une manière réglée; destemprer I, 252. II, 142, désordonner, troubler, mêler, mélanger. Notre tremper est pour temprer, et dér. également de temperare.

Tempreure v. temprer.

Temptation v. tenter.

Tempteir v. tenter.

Tempteor v. tenter.

Tempteres v. tenter.

Ten picard pour ton v. tes.

Tenance, tenanche v. tenir.

Tenanchier, tenancier v. tenir.

Tenant v. tenir.

Tence, tencer v. tenser.

Tencher v. tenser.

Tenchon v. tenser.

Tencon v. tenser.

Tendance v. tendre.

Tendre II, 31. 59, tendre, étendre; dresser des tentes, viser à, s'appliquer à, se diriger vers; li atendres I, 210; de là tendance, attente, espoir; tente, tante, tente; cfr. pente, vente, tonte; — tentorie II, 37, tente, de tentorium; — de tensus, on dér. teise, toise II, 354, toise, c.-à-d. la longueur des bras étendus; vb. te-

ser, teiser, toiser, tendre, bander; - comp. atendre, attendre, espérer; il n'i aura plus atendu II, 160, sans plus attendre, sans autre délai; atendue I, 337, attente, espoir, halte; atendance I, 398, attente, délai, disposition; atentis, qui attend, qui espère; destendre, détendre, lancer, partir, s'élancer; réitératif destendiller Dol. 244, s'étendre à différentes reprises; estendre I, 48, étendre, répandre, déployer, épanouir, extendere, d'où le réitératif s'estendeiller, s'estendiller, s'étendre, s'étirer; et le subst. estendart I, 341. II, 18, étendard; lmâ. standardum; mot qui "dans nos anciens auteurs signi-"fiait le point central de l'armée, in-"diqué par un pal ou mât quelque-"fois fiché en terre, le plus souvent "dressé sur un chariot.... Au som-"met du mât se développait la forme "ondoyante d'un dragon dont la "gueule était toujours tournée dans "la direction qu'on voulait donner à "la marche des combattants". P. Pâris, G. l. L. II, 162. Portendre, purtendre, pourtendre I, 196, tendre.

Tendre, tenre adj. II, 97, tendre, délicat, attendri; de tener (d intercalé); adv. tendrement, tenrement I, 90. 271, tendrement; tendror, tendrur, tenror II, 33, tendresse, attendrissement.

Tendrement v. tendre, adj.

Tendror, tendrur v. tendre, adj. Tenebres pl. I, 212. II, 252, ténèbres; tenebrae; ital. tenebra; prov. tenebras; tenebros, tenebrous I, 324, ténébreux, obscur, obscurci; tenebrosus; tenebror II, 184, obscurité, ténèbres. On trouve tenerge, tenegre, tenergre Ben. 5710. 19735, 39396, pour dire ténébreux, obscur; le provençal a aussi tenerc, ib.; est-

ce un mélange de niger et tenebres?

Tenebror v. tenebres,

Tenebros, tenebrous v. tenebres. Tenegre v. tenebres.

Tenement, tenementier v. tenir. Tenerge v. tenebres.

Tenergre v. tenebres.

Tenir I, 385 et suiv., tenir, posséder, occuper, arrêter, contenir, observer, garder, résister, entretenir, réputer, estimer, prendre, se diriger, aller; (se) tenir, empêcher, abstenir; renoncer à qqch. II, 90; se tenir pour I, 131; subst. tenor, tenur, tenour I, 399, teneur; tenor, et en remontant à l'idée de tenir, terre, héritage, condition sous laquelle on tient une terre, un fief; possession, jouissance; de là part. prés. empl. subst. tenant, vassal; tenance, tenanche I, 251. II, 337, fief, terre, héritage, possession; d'où tenancier, tenanchier, tenancier; - tenement I, 251, fief, héritage, terre, tenance, d'où tenementier, tenancier, celui qui tient à ferme ou à bail; comp. atenir I, 50. II, 107. 124, tenir, observer, importer, signifier; part. prés. empl. subst. atenant, parent, proche; astenir, atenir, abstenir, se contenir; abstinere; contenir, contenir; se contenir I, 263, se comporter, se conduire; de là contenement I, 326, maintien, manière de se conduire, train de maison, appareil, équipage, suite; contenance I, 101, contenance; contretenir I, 404; detenir, destenir I, 404. II, 114, tenir, prendre, retenir, arrêter; detinere; entretenir (s') I, 404; maintenir II, 73, meintenir, de manu, manum tenere I, 404, où il faut ajouter les significations protéger, traiter, gouverner; de là maintenement, défense, protection, secours, aide; maintenance, ib.; partenir I, 405, pertinere; d'où apartenir II, 161, appartenir, convenir; tenir à, dépendre de qqu. I, 399; de là apartenance, apurtenaunse I, 217. II, 131, appartenance; retenir I, 256. II, 31. 108, retenir, garder, réserver devers soi, arrêter, prendre, conserver dans la mémoire, empêcher; retinere; - de retinere, comme l'a fort bien dit Ménage, vient resue, regne II, 365. R. d. l. V. 143. 281, rêne; ital. redina, prov. regna; sostenir, sustenir I, 169. 195. 235, soutenir, supporter, protéger, secourir, souffrir, conserver; sustinere; de là sostenement II, 15, soutien, appui, entretien; sostenance, sustenance I, 254, soutien, appui; ce qui est nécessaire pour l'entretien de la vie.

Tenor, tenur v. tenir.

Tenre, tenrement v. tendre, adj. Tenror v. tendre, adj.

Tens, tans I, 59. 101, temps, saison; tempus; temporel, temporeil, temporal, s. s. et p. r. temporeiz adj. I, 101. 180, temporel, passager, orageux; empl. subst. temps; temporalis; comp. avec contraction, contemple (en ce) II, 75, en ce même temps; contemporalis; - temporaliteit I, 84. II, 284, mode, manière d'être; toute espèce de biens temporels, particulièrement ceux des églises; temporalitas; - tempre adv. II, 330; d'où temprement II, 330; tempeste I, 256, temps, saison; tempête; tempestas; vb. tempester, tempêter, tourmenter, susciter des orages: part. tempesté, qui est hors de soimême, qui ne se possède plus; estre tempesté, être ravagé par la tempête, par la grêle, la pluie et le vent; tempier I, 75, averse, mauvais temps, ouragan, orage, tempête, bruit scandaleux.

Tenser, tencer, tencher, tancher II, 9, 114, 259, 313, I, 393, défendre, protéger, disputer, quereller, chicaner; que nous écrivons tancer; de tentiare, pour ainsi dire, formé sur tentus (tenere), au sens de soutenir, maintenir; subst. tence, dispute, querelle, procès; comp. bestencer, bestancier, contester, disputer; prov. bistensar; dér. tenson, tançon, tençon, tenchon I, 168. II, 31. 380, dispute, querelle, discussion; bestenc, bestang, bestant, contestation, procès, trouble.

Tente v. tendre.

Tenter, tanter, tempteir I, 53. 66. 166, tenter; tentare; tempteres, tempteor I, 77, tentateur; tentator; temptation I, 101, tentation; tentacio.

Tentir I, 67, retentir, résonner, répéter; de tintinnire, nouvelle formation pour tintinare, ital. tintinnire; d'où retentir I, 367, retentir, résonner; tandis que tintinare produisit tinter, tinter; ne tinter mot I, 256. II, 360, ne pas ouvrir la bouche, ne dire mot; cette dernière expression était déjà aussi en usage II, 50, et elle avait encore pour synonyme ne soner mot; v. mot; subst. tintin, bruit; dans Agolant 204 tenton, à la rime.

Tenton v. tentir.

Tentorie v. tendre.

Teque v. taiche.

Ter v. tertre.

Terce, terehe v. troi.

Terdre I, 82. 124. 134, purger. nettoyer, essuyer, frotter; part. ters; prov, terger, terser; part. ters; ital. tergere; de tergere avec syncope du g et intercalation de d, tersus.

Tere v. taisir.

Terente v. troi.

Terme v. termine.

Termine I, 254. II, 350, terme, temps marqué pour qqch.; terminus; terme, tierme I, 101. II, 30, 337,

temps (espace de), terme, borne; temps préfixe, assise, audience; fin, achèvement; accouchement; termo ou termen; termineir I, 264, terminer, borner, limiter; poser des bornes; terminare; comp. aterminer, terminer, borner; ajourner, assigner un jour; et de terme, atermer, borner, entourer; ajourner, assigner un jour; determiner II, 147, déterminer, fixer, résoudre, décider, terminer, finir; determinare; exterminer, esterminer, bannir, chasser, exterminer; exterminare; extermination I, 286, action de bannir, chasser, exiler, exterminer; exterminatio (Digestorum libri).

Terminer v. termine.

Terne, couvert, voilé, trouble; vb. ternir; de l'ahal. tarni, voilé; tarnjan, voiler, d'où assombrir, ternir. On trouve terniere pour tanière. Le changement du s en r est si ordinaire que terniere peut être pour tesniere v. tassel II.; cependant terniere s'expliquerait aussi par notre radical.

Terniere v. terne.

Terois v. troi.

Terrail v. terre.

Terre, tiere, terre I, 51. 180. II, 255. 371, terre; terra; terrien, terien I, 125. II, 99, terrestre, de terre, temporel, indigène; terrenus; de là terrail I, 357, sol, rempart, retranchement; terrier, terrer II, 239, terrier, ouvrage de fortification; aterer, aterrer, ateirier, aterier I, 263, mettre à terre, amener à terre, renverser, abattre, humilier, terrasser, soutenir avec de la terre, de là ateirement II, 145, action d'abattre, de renverser, d'humilier; par le part. pas l'adv. ateiriement, humblement; enterrer, entierer I, 50. 252. II, 365, enterrer; de là enterrement, enterment I, 46. 291, enterrement; sosterin, sousterin II, 227, souterrain;

subterraneus; comp. terremoete II, 20, tremblement de terre; terremote Q. L. d. R. III, 321, commotio; moete de movere; prov. terratremol, tremol, tremblement; tremere; semblablement terretremble dans C. du Bellay, Diversités II, 6. Territoire I, 166, territoire, territoirum.

Terrer v. terre.

Terrien, terien v. terre.

Terrier v. terre.

Ters v. terdre.

Tertre, teltre I, 55. 182. II, 300, tertre, abrégé en ter, dans les Dial. de S. Grég.; de τέρθρον, selon H. Estienne.

Terz v. troi.

Tes, ton, tes; ton, ton; ta, tai, ta; tei, teu, tes, I, 139; de tuus, tuum, tua, tui, tuos, tuas, et par analogie aux dér. de meus (v. mes III.); de même les formes picardes tis, ten, te, ti; normand tun, anglo-normand toun.

Tesche v. taiche.

Teser v. tendre.

Tesmognage v. testimoine.

Tesmoing, tesmoingner v. testimoine.

Tesmonger v. testimoine.

Tesniere v. tassel II.

Tesoire v. tondre.

Test v. teste.

Testament v. testimoine.

Texte, texte v. tistre.

Teste, tieste, tête; de testa (v. Ménage); de la testee, coup sur la tête, terme de guerre; projet, plan qu'on a en tête; testiere, armure qui couvrait la tête du cheval dans les combats. Test m. 326. 386. 395, têt; employé pour tête dans O. d. D. 3179; de testu, testum; d'où notre tesson, pour teston.

Testee v. teste.

Testemoine v. testimoine.

Testemonier v. testimoine.

Testiere v. teste.

Testimoine, testimonie, testemoine II, 206, témoignage, témoin, testimonium; contracté en tiesmoing, tesmoing I, 251, témoignage, témoin; vb. testemonier, testimonier II, 164. 249, témoigner, assurer, certifier, attester; puis tesmonger, tesmoigner I, 107; de là testimoniance, testimoniaunce I, 166, témoignage; tesmoignage, tiesmoignage, tiesmoignage, tiesmoignage, tesmoignage, testament I, 226, testament (volonté dernière et terme de théologie); testamentum.

Testimoniance, testimoniaunce v. testimoine.

Testimonie, testimonier v. testimoine.

Teu, tes v. tes.

Teu, teus, teux v. tel et I, 192. 3.

Teue v. teie.

Tevor II, 50, tiédeur, refroidissement; de tepor; ainsi de la même famille que notre tiède, tepidus.

Tex. tez v. tel et I, 192. 4.

Texte v. tistre.

Ti, tes v. tes.

Tide, marée, flux et reflux; d'origine allemande; anglais tide, bas-allemand tîde, néerlandais moyen-âge tijde, temps déterminé, solennel, périodique, particulièrement flux et reflux ahal. zîdh, allmâ. zît, allmod. zeit, anglo-saxon tid, temps, heure, opportunité, etc.

Tiegne subj. de tenir I, 389.

Tiel v. tel et I, 192.

Tiere, tierce v. troi.

Tiercelet v. troi.

Tierch, tierche v. troi.

Tiere, terre v. terre.

Tiere, rang, ordre, suite, train; de l'ahal. ziari ornement, parure; bas-saxon tier, manière, disposition, conduite; anglo-saxon tier, suite, ordre; allmod. zier, parure.

Tierme v. termine.

Tiers, tierz v. troi.

Tiesmoignage v. testimoine.

Tiesmoing, tiesmoingnage v. testimoine.

Tieste v. teste.

Tieu, tieulx, tieus, tieux v. tel et I, 192. 3.

Tieue v. teie.

Tiex, tiez v. tel et I, 192.

Tifer, orner, parer; attifer; d'où tifeure, parure, attifets; du néerlandais tippen, couper le bout des cheveux, bavarois zippeln, prendre ou donner en petits portions. Le hautallemand n'a pas de verbe zipfen, mais il connaît le subst. zipf, zipfel, anglais tip.

Tifeure v. tifer.

Tige, tige; canon; de tibia (Le Duchat).

Til pour cil I, 150. 156.

Tille v. teil.

Timbre, vb. timbrer, jour du timbre; de tympanum, avec changement, extraordinaire après m, de p en b et r intercalaire. Timbres, dit un commentaire sur le verset 26 du psaume 67, qui est uns estrumenz de musique qui est couverz d'un cuir see de bestes. Il était donc synonyme de tympan (v. s. v.) et signifiait sans doute un petit tambour que l'on tenait à la main et dont on jouait en dansant. Cfr. tabor et Mén. s. v. Il ne faut pas confondre avec ce timbre, celui signifiant un paquet de pelleteries attachées ensemble, lmâ. timbrium, de l'allem. zimber, zimmer, tas.

Timbrer v. timbre.

Timeur v. tamer.

Tin v. temple II.

Tinter v. tentir.

Tintin v. tentir.

Tir v. tirer.

Tiracer v. tirer.

Tirasser v. tirer.

Tire v. tirer.

Tirer (1. p. s. prés. ind. tir II, 54) II, 121. 229, tirer, traîner, entraîner; tirer à qqch., tendre à qqch., y tenir; subst. tire, ennui, chagrin, fatigue; bande, suite, file, tire; à tire, en masse, l'un après l'autre, en entier; tire à tire, l'un après l'autre, peu à peu; de là tiracer, tirasser, traîner, tirailler; comp. retirer, retirer, enlever; atirer, attirer; s'entratirer II, 121, s'attirer mutuellement. Tirer dérive du goth. tairan, ahal. zeran, déchirer, anglo-saxon tearan, taran, anglais tear.

Tison, tison; de titio; de là atiser, attiser, animer, exciter, provoquer, enflammer. V. Ménage.

Tisser v. tistre.

Tissier v. tistre.

Tissir v. tistre.

Tissu v. tistre.

Tistre, tissir, tisser II, 25, tisser, faire un tissu de fil, de laine, de soie, etc.; texere; part. pas. empl. subst. tissu II, 243, tissu, étoffe; tissier, tisseur, disserand; textor; notre tisserand vient également de textor, avec la terminaison and; texte, teste, tissu, tissure; et texte, livre des Evangiles relié en or ou en autres matières précieuses; textum.

Toaille, touaille, nape, serviette, essuie-main; de l'ahal. duahila, tuae-hella, nappe; allmâ. twehele, zwihel, de duahan, tuahan, laver; de la toailler, tooiller, touoiller, laver, baigner (propre et figuré), frotter. Tooil, touil, dans Ben. v. 19908. 37445, touoilleis, touoillement, dans G. Guiart t. I, p. 80. II, 40, sont de la

même famille; et on signifié d'abord bain de sang, massacre, puis mêlée, presse; cfr. ancien norois thvottr, lavatio; thvaga, turba; anglo-saxon thveal, lavacrum, balneum.

Toailler v. toaille.

Tocer v. tocher.

Tocher, tochier, tocer, touchier, tucher I, 210. 262. II, 99. 289, toucher, manier, tâter, frapper, maltraiter, atteindre, concerner; se toucher de qqch., s'arracher de, se délivrer, échapper: Li cos qui ert touz amortez | Quant il sentit laschier la bouche, Bati ses eles, si s'en touche, Et vint volant sor un pomier. R. d. Ren. I, 64. Cette dernière signification est la primitive; elle nous reporte à l'ahal. zuchôn, zucchen, allmod. zucken, tirer promptement, arracher, enlever, bas-allemand tucken; augmentatif de ziehen. Le sens primitif de l'allemand se remarque encore dans l'expression toucher de l'argent, geld einziehen. La forme tocquer, aujourd'hui toquer, vient aussi à l'appui de cette dérivation. Prov., esp., port. tocar, ital. toccare. Cfr. Dief. G. W. II, 671. De là touchement, action de toucher, attouchement; comp. atochier, atoucer I, 217, 215. 374. II, 60, toucher, c'est-à-dire attoucher dans le sens de attouchement, qui en dérive: par. ext. être parent; entocher II, 7, toucher, traîner.

Toe, tienne v. teie.

Toen v. tuen.

Toffe, tuffe, touffe, assemblage de plumes, etc.; top, toupet, touffe, d'où toupet; toupon, bouchon; toupin, toupie, sabot. Toffe, par sa vocalisation, se rapproche du haut-allemand zopf, touffe de cheveux, ahal. zoph, zuph, mais je ne connais pas d'ahal. zopfa, zupfa; top et les mots suivants sont en parfait accord avec le bas-

allemand; ancien frison top, tousse de cheveux, ancien norois toppr, néerlandais top, tas; bas-allemand top, pointe, chose conique. On doit remarquer que les langues celtiques connaissent aussi ces dernières formes: gallois et kymri top, tousse, en kymri aussi bouchon.

Toie tienne v. teie.

Toie, taie; d'où entoier I, 100, recouvrir d'une taie; de theca. Toie, forme régulière pour taie, est encore en usage dans plusieurs provinces, et l'on entend souvent le verbe rentoier, p. ex. aux environs de Montbéliard.

Toile, teile, telle, toile, tissu, étoffe; tela; toilier, telier I, 186. O. d. D. 3896, toilier, tisserand; propr. telarius. C'est de toile que vient également toilette.

Toilier v. toile.

Toise, toiser v. tendre.

Toit pour tuit, forme des cantons près de la langue d'oc, à l'ouest: E toit li altre prophete apres. (Adam, drame du XIII<sup>e</sup> siècle, dans un manuscrit de la biblothèque de Tours.)

Toivre, atoivre, bête, bétail; selon M. J. Grimm de l'anglo-saxon tiber, ahal. zepar, victime, sacrifice. Cfr. Dicf. G. W. I, 11. D'où le a de la seconde forme? Serait-ce le a de l'article féminin incorporé au mot? Toivre, atoivre, se trouvent encore employés à l'égard des vaisseaux: Car nus ne voit sa bele nef, | Ne son atoivre, ne son tref. P. d. B. v. 4305. Qu'il puet veir tot cler le tref, | Et tot la toivre de la nef. Ib. 753. Serait-ce par hasard un ornement á la proue représentant, dans le principe, une tête d'animal et ayant la même destination que le joyau ou plaque métallique dont étaient surmontés les casque des chevaliers,

Toivre, Tibre (fleuve d'Italie);

Tol v. toldre.

Toldre, tollir, tolir II, 218-23; comp. destolir II, 222; retolir II, 222; maltolu, mautolu II, 223; entretolir II, 187, se tolir mutuellement; subst. tol II, 223; de là toleires, toleor, ravisseur, pillard; tolte II, 223; comp. maletolte II, 223.

Toleires v. toldre.

Toleor v. toldre.

Tolieu, tonlieu II, 223, impôt, droit seigneurial sur les marchandises; mot défiguré du latin telonium, du grec τελώνιον.

Tolir v. toldre.

Tolte v. toldre.

Tombe, tombe, tombeau; du latin du bas-âge tumba, de  $\tau \acute{\nu} \mu \beta os$ , avec changement de genre; cfr. Ménage; de là tombeal, tombeaus I, 143, tombeau.

Tombeal v. tombe.

Tombeaus v. tombe.

Tomber, tumber, tomber, faire tomber, jeter par terre, culbuter; subst. tombee, tumbee, chute; et sans b: tumer, s'agiter, se démener, sauter, danser, bondir, faire des tours de force, gambader. De l'ancien norois tumba, culbuter, tomber en avant, dérive tomber. Quant à tumer, il a probablement sa racine immédiate dans l'ahal. tûmon, tiumôn, tûmilôn, aujourd'hui taumeln, sauter, danser. De tomber dér. notre tombereau, espèce de charrette qu'on renverse. Cfr. Ménage.

Ton v. tes.

Tondre, amorce, amadou; de l'ancien norois tundr, suédois tunder, anglo-saxon tynder, tyndre, ahal. zundira, zuntra, allmod. zunder, fomes, esca.

Tondre I, 266. 296. II, 272, tondre, couper; tondere; tezoire, tesoire, ciseaux; forces; prov. tozoyra; de tonsoria. Cfr. Rayn. L. R. V, 373. Notre tonte der. de tondere, comme pente, tente de pendere, tendere, et le t est pour d.

Tone, tonne, tonneau; dér. tonel, tonnel, petit tonneau; d'où
notre mot tonneau. On dérive ordinairement tone, ital. tona, de l'ahal.,
ancien norois tunna, allmâ. tunne,
aujourd'hui tonne; mais, comme le dit
M. Grimm (III, 457), tunna paraît
être d'origine étrangère, et en effet
les gloses de Schlestadt (p. 362) donnent tunna pour un mot latin et le
traduisent par cvofa. Tone a donc
une origine latine et se rapporte sans,
doute à tina. Notre tonnelle est de
même un dérivé de tone.

Toneire v. tonnerre.

Tonel v. tone.

Toner, tonner II, 23. 44, tonner retentir, résonner; de tonare.

Tonerre, tonnerre, toneire, tonnoire II, 257. 277, tonnerre; de tonitrus; prov. tonedre.

Tonlieu v. tolieu.

Tonne, tonnel v. tone.

Tonner v. toner.

Tonnerre v. tonerre.

Tonnoire v. tonerre.

Tooil, tooiller v. toaille.

Top v. toffe.

Topaze II, 116, topaze; topazion, topazon, τοπάζιον.

I. Tor, tour, tur I, 60, tour, évolution, circonférence, moyen, biais; de tornus; à ce tor II, 293, cette fois; metre au tor, faire donner dans le piége; au chef de tor, finalement, au bout du compte; de là adv. et prép. comp. entor, antor, entur II, 290. 353, entour, environ; autour de, vers. De même torner, tourner,

366

turner II, 240, tourner, faire un mouvement circulaire, changer de place, retourner, revenir, sortir, chasser, avoir une issue bonne ou mauvaise; de tornare; s'en torner, s'en aller, partir; se torner vers Dieu; participe torniant, étourdi. Comp. retor, retour, droit de se retirer dans le château de son vassal; retorner I, 48. 59. II, 88, 157, retourner, revenir, ramener, reconduire, reporter, rendre un emprunt, restituer, détourner, transformer; se retorner à ggch., y revenir; trestor II, 199, retour, détour, adresse, finesse; trestorner II, 51, retourner, détourner, écarter, empêcher, éviter, échapper; part. passé égaré, perverti; ator, aturn Q. L. d. R. p. 368, appareil, préparatif, disposition, meubles, ustensiles, atour; atorner, tourner, diriger, préparer, arranger, disposer, équiper, habiller, orner, établir, mettre en état, accommoder; d'où ratorner II, 191. 253, arranger, réparer, remettre en état, préparer de nouveau, ramener à l'ordre; dér. torneis, torneiz (pont), tournant; tornoi, tornei, tournoi, tournoi (ainsi nommé des évolutions des chevaux), joute, combat, rang, ligne; prendre tornoi, fixer, assigner un tournoi; d'où tornoier, torneier, combattre dans un tournoi, jouter, combattre en guerre; et, comme aujourd'hui, tournoyer; d'ici tornoior, guerrier, chevalier; tornoiement, joute, tournoi, combat. La syllabe tor de tous ces mots avait les variantes tur, tour.

II. Tor, tur, tour, tour, château fort; de turris.

III. Tor, taureau; de taurus, taureau de taurellus.

Tor impératif de torner II, 279. Torbe, tourbe; torber, faire des tourbes; comme l'a dit Ménage, de l'ahal. zurf, anglo-saxon turf, ancien norois torf, allmod. torf.

Torbe, turbe II, 100, troupe, multitude, attroupement, réunion; turba; torber, turber I, 89, II, 293. 338, troubler; déranger; turbare; d'où torbement, trouble, agitation, inquiétude; - turbation, trouble, agitation; turbatio; - turbilhous II, 240, agité, violent, tumultueux, désordonné; comp. destorber, destorbier, desturber, destourbier, desturbier I, 151. 233. 326. 367, II, 51. 193. 297, détourner, troubler, déranger, empêcher; inf. empl. subst. obstacle, empêchement, trouble, contre-temps, dérangement; d'où destorbement II, 37, trouble, désordre, distraction. Cfr. trobler.

Torbeiz de torber.

Torbement v. torbe.

Torber v. torbe.

Torce v. torteis.

Torcennerie v. torconnerie.

Torche v. torteis.

Torcis v. torteis.

Torçonnerie, torcennerie I, 355, tort, injustice, injure; propr. tortionaria; v. tort.

Tordre, tortre, tordre, recourber; part. tors; de torquere; (torç're, torsre, torsdre); comp. bestordre, contourner, fausser; bestors, oblique, tortueux; estordre, estortre I, 69. 271, dégager, extraire, délivrer, débarasser, échapper, se sauver; destordre, détordre, détourner, dévier. Cfr. torser, tort, torteis.

Torge forme subj. de torner I, 244.
Torment, tourment I, 216. 264,
tourment; tourmente, tempête; de
tormentum; vb. tormenter I, 314,
tourmenter, faire souffrir.

Tormenter v. torment.

Torneis, torneiz v. tor I.

Torner v. tor I.

Torn ant v. tor I.
Tornoi, tornoiement v. tor I.
Tornoier v. tor I.
Tornoior v. tor I.
Tors de tordre.

Torser, et avec transposition du r, trosser, trorser A. et A. 3295, trusser II, 13, mettre en paquet, faire un trousseau, trousser, charger; comp. destorser Fl. et Bl. 1429, détrousser, décharger; estorser, estrusser II, 389. Ch. d. R. str. 55, arracher, extorquer; et concerter (résoudre); torsiaus Fl. et Bl. 1429, trossel, dimin. de trosse, trousseau, paquet, charge; de tortiare, nouvelle formation de tortus, de torquere. Cfr. tort, torteis, tordre.

Torsiaus v. torser.

I. Tort, tort, injustice; lma.tortum; de tortus, par opposition a directum (v. DC. s. v.). Cfr. tort, e, torteis, tordre, torser.

II. Tort, torte, tortu, courbé; tortus; entort II, 275, gâté, pervers; intortus.

Torteis, tortis, torche, flambeau, mèche; de même que tortis, torcis II, 121, adj. tordu, recourbé, frisé, tortillé; de tortiare; de tortus. Torce, torche, flambeau, appartient à la même racine par une forme torca. Notre torche ayant en plusieurs circonstances la signification de écheveau, tresse (de paille), et en quelques contrées celle de torchon (de paille), est le même mot, d'où torcher. Cfr. torser, tordre, tort.

Tortis v. torteis.

Tortre v. tordre.

Torture I, 50, torture, tourment; tortura. Cfr. tordre, torser, tort, tortis.

Tos, tout I, 195.

Tos pour tost II, 329.

Tose, toseaus v. tosel.

Tosel, toseaus, tousel, enfant, jeune homme; prov. tos; touse, jeune fille ou femme, maîtresse; dim. tousete; de intonsus, avec rejet de la préfixe, probablement par opposition à l'esclave, à qui on rasait la chevelure. Cfr. touseau, peau de brebis garnie de sa laine. DC. s. v. tousona. Cfr. tondre, et Ménage s. v. touselle.

Tosiehe v. toxiche.

Tost, tos adv. II, 329; comp. tantost II, 330; tantost com, que conj. II, 396; sitost com, que II, 396.

Tot, tote, tout, toute, tut, tute; s. s. et p. r. toz, tos, tous, touz, tuz; p. s. tuit, tut I, 195, tout; efr. Rayn. L. R. V, 389 s. v. tot; comp. trestot I, 196, tout, entier; tous quans I, 192, tous tant; tos jors, tos tens, tos dis II, 328; del tot en tot II, 329; atot prép. II, 344.

Totens v. tot et II, 328.

Totevoies, totesvoies II, 293 et glos. s. v. voie.

Touaille v. toaille.

Touchement v. tocher.

Touchier v. tocher.

Toue v. teie.

Touil v. toaille.

Toumoute v. tumulte.

Toun v. tes.

Touoilleis v. toaille.

Touoillement v. toaille.

Touoiller v. toaille.

Toupin v. toffe.

Toupon v. toffe.

Tour, tour v. tor I.

Tour, château fort v. tor II.

Tourbler v. troble.

Tourment v. torment.

Tourner v. tor I.

Tournoi, tournoier v. tor I.

Tous I, 195.

Touse, tousel v. tosel.

Tousete v. tosel.

Tout, toute, toutes I, 195.

Toxiehe R. d. R. 3872, dans DC. tosiehe, poison; toxicum; de là comp. entosche I, 78 avec la même signification; entoscher P. d. B. 6251, empoisonner.

Toz I, 195.

Trabuchement v. buc.

Trabucher v. buc.

Trabuchet v. buc.

Trabuchier v. buc.

Trace, tracier v. tracier.

Trache, tracher v. tracier.

Tracier, tracer, trasser, tresser, tracher, suivre la trace; chercher avec soin; trace, trasse, trache, trace, vestige, voie. Tracer a, dans la langue moderne, une signification conforme à son étymologie, tractiare, du participe tractus.

Trahin Agol. 28, traïn, train, conduite, troupe, foule, confusion; de trahere; trahiner R. d. l. V. p. 305, traïner, traîner, faire languir.

Trahiner v. trahin.

Trahir v. traïr.

Trahist de traire I, 225.

Trahitor, trahitour v. traïr.

Trahitres v. traïr.

Train v. trahin.

Trainer v. trahin.

Traïr, trahir I, 77, trahir, livrer; tradere, d syncopé et remplacé par h euphonique: traïtor, traïteur, trahitour, traïtres, trahitres I, 77. 351, traître, perfide; traditor; traïson, traïsson I, 225. 351, trahison, traîtrise; traditio; dér. traïssement II, 165, trahison.

Traire, treire, trere II, 223 et suiv.; traire mal, paine, male vie; traire à chef, à fin II, 227. 394; traire des fils; traire avant; traire à la geste II, 228; trait I, 220, trait, dans ses différentes acceptions; tractus; dér. traitor I, 77, seau; comp. atraire II, 228; atrait, atret, préparatif;

attrahere, attractus; -- contraire, contracter; contrait, contret II, 15, 160. contrefait, difforme, estropié; contrahere, contractus; - detraire II, 229; detraieres, detraior I, 77, détracteur, médisant, calomniateur; detractor; detraction II, 46, médisance; detractio; — entraire II, 229; entrait I, 293. II, 118, astringent, bandage enduit d'un astringent, puis onguent en général; intractus; - estraire II, 229; estrait, estret, extrait; extrahere, extractus; de là estracion, extraction, origine, race, qualité; pour extraction, origine, race, qualité; pour ainsi dire extractia, cfr. trace; forstraire, fortraire II, 118, tirer dehors, extraire, sortir, s'en aller, enlever subtilement, séduire, suborner; - maltraire II, 230; mestraire II, 230; - portraire II, 230, dont les significations étaient mettre au dehors, manifester, avancer, en venir à (voy. M. s. J. 449), mettre en évidence, étaler, déployer; former, représenter, dessiner, peindre; portrait, portret, dessin, d'où portraiture, portrait, dessin, effigie, image; protrahere, protractus; - retraire II, 230; sans retraire II, 230, sans appel, sans y manquer; retrait, retret, retraite, refuge, asile, maison, demeure; rapport, récit; copie d'un acte; retrahere, retractus; - sortraire II, 231; sostraire, soustraire II, 231. I, 226.

Traisent de traire II, 231. I,
Traisent de traire I, 225.
Traisistes de traire I, 225.
Traïson v. traïr.
Traïssement v. traïr.
Traïssent de traire I, 225.
Traïsson v. traïr.
Traist de traire I, 225.
Traïstes de traire I, 225.
Traistes de traire I, 225.
Traistent de traire I, 225.
Traistent de traire I, 225.
Trait v. traire.
Traite v. traiter.

369

Traiter, traitier II, 86, traiter, négocier, conférer, en user bien ou mal envers qqn., faire usage; tractare; traite, traité, accord; tractatus; traitor, traiteur, négociateur; tractator; comp. entraiter, entraitier II, 53, négocier, conférer; maltraiter, mautraitier, maltraiter, maltraiter.

Traiteur, négociateur v. traiter. Traïteur v. traïr.

Tratier v. traiter.

Traitor, négociateur v. traiter.

Traitor, seau v. traire.

Traïtor, traître v. traïr.

Traïtres v. traïr.

Trallier II, 182 de la même source que notre traille, c.-à-d. de tragula pour traha, dans Varron LL. 5, 31, 39, propr. ici tragularius; cfr. esp. trailla, rouleau pour aplanir les chemins. Trallier signifiait traille, cable tendu d'un bord à l'autre d'une rivière, sur laquelle glisse la poulie ou le mât des bacs ou bateaux qui servent à passer les rivières; la traille d'un puits à roue, sorte d'enlacement qui porte des godets ou barils, qui composent avec la traille le chapelet d'un puits à roue. Ce mot appartient donc à la famille de traire.

Trambler v. tremir.

Trametre v. metre.

Tramis part. passé de trametre.

Trampreure v. temprer.

Trancher v. trencher.

Transir, trépasser, mourir; notre transir; subst. transe, qui serait plus justement écrit trance; lmû. transitus, trépas, ital. transito, ib., esp. trance, agonie, moment décisif. Le Duchat après avoir indiqué la véritable signification et dér. de transir, transire, dérive transe de strinxire, comme Ménage. Transe a peut-être, comme l'ital. et l'esp., signifié aussi trépas, agonie, et l'on a transporté au moral ce qui

s'appliquait au physique. Etre dans des transes signifie en effet que l'âme est saisie d'une grande peur, qui l'engourdit, émousse ses sensations; en un mot, elle n'est plus.

Translater II, 155, translater; de translatus,

Trape, trappe, trappe; de l'ahal. trapo, piége, trébuchet; d'où atraper, attraper.

Trape, d'où, avec la même signification, trapu; avec renversement du r, du gallois tarp, masse, boule, kymri talp.

Trasle, grive; de l'ahal. throscela, anglo-saxon throsle, ancien norois thröstr, suédois trast, allemand moderne drossel.

Trasse, trasser v. tracier.

Trassimes de traire I, 225.

Traste, poutre traversante; de transtrum.

Trau, trou II, 314, trou; prov. trauc; vb. troer I, 257, trouer; prov. traucar; vb. comp. estroer II, 342, trouer, percer; lmâ. traugus: Si quis in clausura aliena traugum ad transeundum fecerit (Loi des Ripuaires, titre 43). Cette forme traugus, ainsi que l'ancien français trau et le prov. trauc prouvent la fausseté des dérivations qu'on a proposées tour à tour pour trou, c.-à-d. τρύειν, gothique thairko, kymri trwyd. V. Mén. s. v. trou, Dief. Celt. I, 156. Je n'ai rien à proposer touchant l'étymologie de ce mot.

Trauler v. voler.

Travail, travaiz, tourment, chagrin, souci, peine, fatigue et enfin travail; fém. travaille II, 37, tourment, peine, tribulation; prov. trabalha, à côté de trabalh; travaillos, traveillos, pénible, qui fait souffrir; adv. travaillosement, laborieusement, à force de peine, de travail; travailler, traveiller, tourmenter, agiter, don-

ner de la peine, des tribulations; travailler. On a avancé beaucoup d'étymologies pour ce mot. M. Chevalet voit tribulare dans travailler!! Cfr. ci-dessous tribler. M. Dief. Celt. I, p. 149 (229), propose le gallois treabh = labourer et indique la comparaison labeur: labor, à laquelle on pourrait ajouter l'allemand arbeiten, qui se rapporte à arjan, arare, et l'abal. arapeit signifie labor, tribulatio, adversitas, molestia. Cette dérivation serait donc admissible; mais comme on l'a déjà dit, il y en a une plus rapprochée dans le latin trabs, ou plutôt dans son dérivé roman traver (prov. travar), que nous n'avons que dans le composé entraver, et l'ancien français destraver (v. ce mot). Ainsi, de l'idée d'empêchement, on a passé à celle de peine, etc. Cfr. travail, ital. travaglio, machine à ferrer les chevaux. V. tref.

Travaille, travailler v. travail.

Travaillos, travaillosemeut v. travail.

Travaiz v. travail.
Traveiller v. travail.
Traveillos v. travail.

Travers, détourné, transversal, de traverse; contraire, opposé; transversus; prép. travers les cans esperonoit, Brut 12266; adv. et prép. comp. à travers, en travers, de travers I, 129; vb. traverser, mettre en travers, transpercer; changer; de là traverse II, 226, traverse; contrariété, opposition; traversier adj., traversier, de traverse, oblique; posé de ou allant en travers; contrariant; subst. traversin (de lit); transversarius. Cfr. verser, vers, avers, divers, vertir.

Traverse, traverser v. travers.
Traversier v. travers.
Treble v. troi.
Trebuchement v. buc.

Trebuchet v. buc.

Trebuchier v. buc.

Trece, tresce, tresse, surtout en parlant des cheveux; trecer, trescer, tresser. On a voulu dériver ce mot du grec  $\partial \varrho t \xi$ ; mais, comme cette signification est un peu générale, il vaudrait mieux le rapporter à  $\tau \varrho t \chi \alpha$ , en trois, comme le prov. trena, tresse, de trinus. Cfr. Ménage s. v. tresse.

Trecher, trecheresse v. trichier.
Treezime v. troi.

Tref, trez I, 85, pièce de bois, poutre, et prenant la partie pour le tout, tente, pavillon; voile (de naivre); de trabs, poutre; de là atraver, loger. Cfr. destraver.

Trefforer v. forer.
Trei, treis, treiz v. troi.

Treible v. troi.

Treille, trelle, treille, treillis; de trichila; cfr. Ménage.

Treilleis v. trelis.

Treire v. traire.

Treisle v. troi.
Treislis v. trelis.

Treize v. troi.

Trelis, treslis, treslice, treilleis, treislis, treillis (étoffe); de trilix, tri-licium; de là haubert, broigne treisliz, treslice I, 406, etc., c.-à-d. haubert, brogne à mailles, dans le principe tissu de trois fils, triple; lmâ. trilicique lorica indutus, thoraca trilicem disilit (DC.); ce qui prouve qu'il ne faut pas, avec DC., rapporter ce tresliz à treille.

Trelle v. treille.

Trembler v. tremir.

Tremir II 246, trembler, frissonner, frémir; tremere; tremor I, 53, crainte, peur, effroi, frisson; tremor; de tremulus, on fit trembler, trambler I, 341. II, 29. 302, trembler, frissonner, frémir; prov. tremolar, ital tremolare; trestrembler, trembler de

tout son corps. Le mot trémie, autrefois tremuie, tremoie, qu'on dér.
de trimodius, parce que cette machine
contenait trois boisseaux, est un composé de trem=tremir, et moie=modia,
à cause du tremblement qu'elle éprouve
sans cesse; prov. tremueia, ital. tramoggia. Cfr. mui.

Tremis pour tramis, de trametre.

Tremoie v. tremir.

Tremor v. tremir.

Tremuie v. tremir.

Trencer v. trencher.

Trencher, trenchier, trancher, trencer I, 128. II, 225, trancher, tailler, couper, séparer, retrancher, abattre; prov. trencar, trinchar, trinquar. Quelle est l'origine de ce mot? La forme repousse le latin truncare, et l'allemand trennen, séparer, que M. Diez indique d'une manière douteuse (I, 322), n'aurait par produit trencar en provençal. Comp. detrencher, detrenchier I, 154. 182, déchirer, couper, mettre en morceaux, en pièces; d'ou detrenchement I, 53, action de couper, mettre en morceaux; retrencher I, 50. II, 394, retrancher.

Trenchier v. trencher.

Trentaine v. troi.

Trente v. troi.

Trentime, trentisme v. troi.

Trepeil v. treper.

Trepeiller v. treper.

Treper, triper, sauter, bondir, gambader; d'où trepeiller, courir ça et là, être inquiet, agité; trepeil, agitation, inquiétude, tourment; et notre trépigner. Treper, triper, qui s'est conservé dans plusieurs patois, se retrouve dans le celtique et l'allemand: breton trepa, kymri tripio; allem. trippeln de trippen, (inconnu), hollandais trippen, etc.

Trepie, tringle de fer ployée en forme de triangle, ou trois verges

de fer attachées ensemble et ayant la même forme; c'est l'instrument que nous appelons triangle. Il avait au moyen-âge, et même encore au XVIIIe siècle, des anneaux mobiles passés à la tringle de fer; on les agitait et promenait avec la verge qu'on tenait à la main, tout en frappant de temps à autre en cadence sur les côtés du triangle.

Trere v. traire.

Trers v. II, 370.

Tres s. s. et p. r. de tref.

Tres, tries prép. II, 369; tres dont II, 369, tres dont en avant II, 370; comp. detres, detries II, 370; tresei, tresei que, tresque, trosque, trusque II, 372; tres adv. servant à renforcer le superlatif I, 106. II, 265; tresque trosque conj. II, 391; - tresque adont que II, 381; tres cou que II, 381. - Tres était une particule dont l'ancienne langue faisait un grand usage dans la composition des verbes et des noms; elle y paraît sous les formes trans. tra, tres, tre. Sa signification est souvent augmentative. Il ne faut pas confondre ce tres avec celui qu'on voit dans treslit, là c'est tres = trois; il a aussi quelquefais la forme tre.

Tres, trois v. troi.

Tresaive v. aive.

Tresaler v. aler.

Tresbucher v. buc.

Tresce, tresse v. trece.

Tresce, danse v. trescher.

Treseer v. trescher.

Tresche v. trescher.

Trescher, trescer, tresker, danser, frétiller; subst. tresche, tresce, treske, danse, sorte de branle; du goth. thriskan, anglo-saxon threscan, ahal. dreskan, allmod. dreschen, battre le blé; ainsi trépigner des pieds. Cfr. Dief. G. W. II, 683.

Tresei v. tres et II, 382.

Trescorre v. corre.

Trese v. troi.
Tresformer v. forme.
Tresgeter v. geter.
Tresgiteor v. geter.
Tresgieter v. geter.
Tresjeter v. geter.
Tresime v. troi.
Tresistes de traire.
Treske, tresker v. trescher.
Tresluire v. luire.
Tresnoer v. noer.
Tresoïr v. oïr.

Tresor II, 155, trésor; coffre; de thesaurus avec r intercalé, pourquoi? prov. thesaur, ital. tesoro; de là tresorier, trésorier.

Tresorier v. tresor. Trespas, trespaser v. pas. Trespasseir v. pas. Trespassement v. pas. Trespasser v. pas. Trespenser v. pois I. Trespercer, trespercier v. percer. Trespesser v. pas. Tresprendre v. prendre. Tresque v. tres et II, 372. Tressaillir v. saillir. Tressaut v. saillir. Tresser v. tracier. Tressis de traire I, 225. Tressuer v. suer. Trestant v. tant et II, 325.

Trestel, tréteau; du néerlandais, driestal, siége à trois pieds, trépied.

Trestor v. tor I.
Trestorner v. tor I.
Trestot v. tot et I, 196.
Trestrembler v. tremir.
Tresze v. troi.
Treszime v. troi.
Treu v. treud.

Treud, treut I, 295. 305. II, 57, tribut, redevance, impôt; de tributum, avec syncope du b.

Treuil, treul, pressoir; de torculum, ib. (de torqueo, ainsi qqch., qui se tourne); vb. treuiller, truiller, pressurer. Le mot de treuil est encore en usage en ce sens dans plusieurs provinces, et on entend également le vb. trouiller, treuiller.

Treuiller v. treuil.

Treve v. trive.

Trez de tref I, 85.

Trezain v. troi.

Treze v. troi.

Trezime v. troi.

Triacle O. d. D. 11084, thériaque, antidote, remède; de theriacum; lmâ. teriaculum.

Tribler, briser, écraser; triboler, tribouler, vexer, tourmenter, troubler, faire injustice; subst. tribol, triboul (tribous), tribouil, trouble, tumulte, querelle, dissension: de tribulare; tribulation I, 53. 123, tribulation; de tribulatio; comp. atribler, battre, accabler, écraser, anéantir, dissiper; contribler, écraser, briser.

Tribol, triboler v. tribler.

Tribouil v. tribler.

Triboul, tribouler v. tribler.

Tribous v. tribler.

Tribulation v. tribler.

Tricer v. trichier.

Tricheor v. trichier.

Tricher, tricherie v. trichier.

Tricherres v. trichier.

Trichier, tricher, tricer, tricier, trecher II, 102. 6. 277. 280, tromper, duper, décevoir; tricherres, tricheor I, 77, trompeur, traître; trecheresse R. d. l. V. p. 21, trompeuse, traîtresse; tricherie, trecerie I, 256. II, 363, tromperie, fourberie. Ital. treccare. L'anglais to trick signific tromper, jouer un tour; l'allmâ. trechen, tirer; ancien frison trekka; ib.; néerlandais trecken, ib.; trek, trait et tour (qu'on

joue à qqn.); mots qui se rapportent au goth. dragan, tirer. C'est là que se trouve la racine de tricher.

Tricier v. trichier.

Tricoter, tricoter; tricot, tricot, tricotage; selon Wachter du néerlandais strik, noeud, maille, strikken, nouer, avec rejet peu ordinaire du s, tandis que dans estriquet, étriquet, le mode de formation usuelle s'est maintenu; ahal. strikan. Cfr. Mén. s. v.

Tries v. tres.

Trieve v. trive.

Trifoire, bordure, ornement sur le bord d'une chose, en forme de portique; lmâ. triforium, de tri et fores, à trois portes; v. DC. On trouve souvent trifoire Salomon; là-dessus v. DC. Salomon.

Triper v. treper.

Trique, tricot, gourdin; tricoter, rosser: dér. faussement de ridica par Ménage, avec t préposé; car quelle raison y a-t-il de préposer un t? Comme plus haut tricoter, ces mots dérivent du bas-allemand avec rejet du s impur: ancien norois strîkia, battre de verges; allmâ. streichen, demulcere, verberare; anglo-saxon â-strican, verberare: anglais strike, ib.; ancien frison strîka, ib. De même qu'on a vu plus haut le mot estriquet se former régulièrement, nous trouvons aussi en ce cas estrique, allumette, allmâ. strîche, de streichen. Cfr. Dief. G. W. II, 342. Dans le patois de Montbéliard, triquet a souvent le sens de gros morceau.

Triste, et avec r intercalaire, tristre II, 17, triste, affligé, chagrin, mélancolique; tristis, de là tristor, tristur I, 251. II, 27, tristesse, affliction, chagrin, mélancolie, fâcherie.

Tristor v. triste.

Tristre v. triste.

Tristur v. triste.

Triuve, triuwe v. trive.

Trive, triwe, trieve, treve, truwe, triuve, triuwe II, 326, 337, trève, suspension d'armes, pacte, sûreté donnée en justice entre les parties. Cette dernière signification est la primitive (v. DC. s. v. treva). Trive dérive de l'ahal. triuwa, triwa, fidélité, foi, loyauté, pacte; anglo-saxon treove, truva, triove; goth. triggva; allmod. treue. De là atriever, atriver, faire trève, faire un pacte, faire alliance, donner sûreté, assurer en justice.

Triwe v. trive.

Troble, truble, trouble; trobler, trubler, tourbler I, 89, troubler, devenir trouble, mettre le désordre; de turbula, troupe; turbulare; v. trouble, multitude, DC. triba. Cfr. torbe.

Trobler v. troble,

Troer v. trau.

Troi, trois, terois, trei, treis, treiz, tres I, 108. 109. 110, trois; tres; de là troisime, tresime, troisième; - tiers, tierz, tierce, tierch, tierche, terche, tierc, terz, terce I, 113, troisième, tiers, troisième partie; tertius; ore de tierce I, 119, la 3e heure du jour; de là, propr. tertiolus, tiercelet, tiercelet, parce que, selon la tradition, le troisième jeune est un mâle; Ménage a tort de dire que cet oiseau porte ce nom, parce qu'il est un tiers plus petit que l'autour; prov. tersol, tresol, ital. terzuolo (cfr. Rayn. L. R. V, 412); — triniteit, trinite II, 253, trinité; trinitas; - treble, treible I, 117, triple; triplex; treise, treize, treze, trese, tresze I, 108. 109, treize; tredecim; trezime, treszime, treczime I, 115, treizième; tredecimus; trezain I, 116, treizième; - trente, terente I, 108, 109, trente; triginta; de là trentisme, trentime I, 115, trentième; trentaine I, 117, trentaine.

374

Troiller, truiller, ensorceler, charmer, tromper; de l'ancien norois trölla, enchanter.

Trois, tronçon v. tros.

Trois, troisime v. troi.

Tron, tronçon v. tros.

Tron, ciel, firmament; prov. tro, tron: allongé en trosne dans le R. d. C. d. P. v. 1500, G. Guiart I, 197, Rayn. L. R. v. 428 dérive tron de thronus, mais la signification de ce dernier est incompatible avec celle de tron. C'est un mot celtique: kymri trôn, cercle, rondeur.

Tronce v. tros.

Troncener v. tros.

Troncer v. tros.

Tronchon, tronchonner v. tros.
Troncon, tronconer v. tros.

Trop adv. II, 330: trope, trupe, troupe, troupeau; d'où tropel, troupeau; et d'ici atropeler, mettre, réunir en troupe.

Trope, tropel v. trop. Trorser v. torser.

Tros, trois, trus, tronçon, morceau; trognon; mot encore en usage dans la plupart des provinces, sous la forme trou (de chou); et à côté de ces formes celles en n: tron II. 24. tronce, tronçon, morceau; troncon, tronchon I, 114, ib.; vb. troncener, tronconer, tronchonner, troncer II, 243, briser, rompre, mettre en pièces, couper en morceaux. Tros dérive de thyrsus, ital, torso. V. Mén. s. v. trou. Tron est-il de la même racine? Il ne peut se rapporter à truncus, car il ne prend pas de c. Quant à tronce, tronçon, leur primitif est truncus.

Trosne v. tron.

Trosque v. tres et II, 372.

Trossel v. torser.

Trosser v. torser.

Trot v. troter.

Troter, trotter; trot, trot; de là troton, trotier, valet de pied, messager; cheval qui va le trot, trotteur. On a cherché à dériver troter, lmà. trotare, de l'ahal. tretan (Dief. G. W. II, 683); mais je préfère l'étymologie indiquée par Saumaise: de tolutim, on forma tolutare (il existait) peut-être dans le langage populaire), d'où tlotare, trotare. Trotier est tolutarius (v. DC. s. v. trotare).

Trotier v. troter.

Troton v. troter.

Trouver v. trover.

Troveor v. trover.

Trover, troveir, trovier, trouver, truver I, 310 et suiv. II, 406, trouver, rencontrer, inventer, composer; de là troveres, troveor I, 77, trouveur, trouvère, comp. atroveir I, 114. 160, trouver, rencontrer, rejoindre, observer, découvrir; entretrover II, 31, se trouver mutuellement, se rencontrer, se rejoindre.

Troveres v. trover.

Trovier v. trover.

Truant II, 326, truand, mendiant, coquin, imposteur; vb. truander, mendier, faire le métier de truand; d'origine celtique; kymri tru, truan, miser; subst. gallois truaighe; breton truant, gueux, vagabond. Cfr. Dief. Celt. I, 150, 233.

Truble, trubler v. troble.

Trusse, trusse Ruth. I, 93, plaisanterie, raillerie, moquerie, conte en l'air, bagatelle; vb. truser, moquer, railler. On a dérivé ce mot de τρυφή, arrogance, mais je crois qu'il est identique avec trusse, trusse, tuber, et l'on a transporté le nom d'un petit fruit à une bagatelle, etc. Quant à ce trusse, Mén. le dér. de tuber, tubera, pluriel qu'on employa de bonne heure comme singulier. Les noms de plantes ont éprouvé de si grands chan-

gements, que cette transposition du r et la permutation du b en f peuvent être admis. Mén. dér. le comp. tartufle, tartoufle, de terrae tuber.

Truffle v. truffe.

Truie II, 121. 342, truie; lmâ. troga, troja, truia, etc.; prov. trueia, ital. troja, cat. truja, anc. esp. troya. Erythraeus, cité par Ménage (Orig. d. l. l. ital.), dérive ce mot de trojanus (sc. porcus). Le plat principal d'un grand repas romain était un sanglier, qu'on servait entier, et qu'on remplissait de différentes choses. Faute de sanglier, on prenait un cochon, qu'on préparait de la même manière, et quelquefois le ferculum du sanglier était suivi du ferculum d'un cochon. Pétrone c. 48, nous parle d'un cochon rempli de boudins; c. 40 il raconte: strictoque venatorio cultro latus apri vehementer percussit, ex cujus plaga turdi evolaverunt. Les riches de Rome donnaient à ce plat le nom de porcus trojanus. Cincius in suasione legis Fanniae objecit saeculo suo, quod porcum Trojanum mensis inferant, quem illi ideo sic vocabant, quasi alii inclusis animalibus gravidum, ut ille Trojanus equus gravidus armatus fuit (Macrobe, Sat. II, 9). L'on doit avant tout se demander si cette expression technique et recherchée, avait pénétré jusqu'au peuple et acquis assez d'extension pour lui faire abandonner le nom qu'il donnait auparavant à la truie, animal si étroitement uni aux besoins domestiques. Supposé que cela fût, trojanus n'aurait jamais produit troja; pour expliquer ce dernier, il faudrait admettre une décomposition de porcus trojanus en porco di Troja, porc de Troie, etc.; ce qui paraît un peu douteux à une époque si reculée. Et comment se fait-il que trojanus lui-même n'ait pas laissé de traces dans quelque adjectif en n, tandis qu'on a des formes correspondantes à troja, p. ex. troju, sale, dans le dialecte sarde? En tout cas, si porcus, trojanus est en jeu, porco di Troja, etc., n'a pu s'appliquer d'abord qu'à une truie pleine; puis l'on généralisa la signification, tout en rejetant les deux premiers membres de l'exprestion. - M. Diez. se prononce aussi en faveur de cette étymologie. Je préfère suivre MM, Pott et Diefenbach, qui remontent au celtique. Le fém. de l'irlandais triath, a hog, a sow, serait, selon M. Pott, la racine de troja (cfr. Celt I, 42); mais cette étymologie pèche pour la forme.

Truiller, pressurer v. treuil.
Truiller, ensorceler v. troiller.

Trus v. tros.

Trusque v. tres et II, 372.

Trusser v. torser.

Truver v. trover.

Truwe v. trive.

Tue v. teie.

Tuen, toen I, 139. 140, tien; dér., avec diphthongaison régulière, de tuum.

Tuer, se tuer I, 174. II, 205, éteindre, étouffer (v. DC. s. v. tutare), tuer; prov. tudar, éteindre, étouffer, et, d'après la forme de la langue d'oïl, tuar, avec la signification de tuer. H. Estienne a dérivé tuer de θύειν, ce que ne permet ni la forme lmâ. tutare, ni la signification primitive, qui paraît être celle de préserver, éloigner, mettre hors d'état de nuire, étouffer et enfin tuer. D'autres ont eu recours à l'allemand tödten, goth, dauthjan, ahal. tôdan, tuer; mais au ou ô long n'aurait jamais produit un radical en u ni en prov., ni en franc. Il ne reste donc que le latin tutari, qui a développé lui-même les significations de se préserver de qqch., le tenir loin. Cfr. Ménage s. v.

Tuit I, 195.

Tumbee v. tomber.

Tumber v. tomber.

Tumer v. tomber.

Tumulte, souvent fém., toumoute R. d. l. V. p. 98, tumulte, sédition, tumultus; prov. tumult; ital., esp., port. tumulto.

Tun, ton v. tes; tun (le), tien, même forme avec l'article; efr. mun, mien.

Tur, tour v. tor I.
Tur, château fort v. tor II.
Tur, impératif de turner.
Turbation v. torbe,

Turbe v. torbe.
Turber v. torbe.
Turbilhos v. torbe.
Turnei, turneiement v. tor I.
Turneier v. tor I.
Turner v. tor I.
Turtellet v. tarte.
Tus, tu les I, 134.
Tut, tute, tutes I, 195.
Tuteveies II, 293 et glos, s. v.

voie. Tuz I, 195.

Tymiane I, 185, parfum; thymiama.

Tympan I, 401., espèce de tambour; tympannm. Cfr. timbre.

U.

U pour ou, au v. I, 51. U adv. où II, 285. Uan v. an et II, 275. Uef v. oef. Ueil v. oil. Uel v. oil. Ues, oeuf v. oef. 'Ues, besoin v. oes. Uevre v. oevre. Ui v. hui et II, 296. Uime v. oit. Uimes II, 297. Uis v. huis. Uisserie v. huis. Uisset v. huis. Uissier v. huis. Uitain v. oit. Uitime v. oit. Uitisme v. oit. Uitme v. oit. Ul, ule v. I, 183 note, et nul. Ulage v. utlage. Ultre v. oltre. Ultrecuider v. cuider. Ultremarin v. oltremer.

Ultremer v. oltremer.

Ultrer v. oltre.
Um, on v. hons.
Umain v. hons.
Umbraige v. ombre.
Umbre, umbrei v. ombre.
Umbrier v. ombre.

Ume terminaison substantive pour le latin udo. Udo, udinis, produisit d'abord udine: multitudine, mansuetudine; mais comme cette terminaison était fort lourde et qu'elle se prêtait peu à la dérivation, le peuple la contracta d'abord en udne, puis le d fut syncopé et le n changé en m, peutêtre par confusion avec umen; ou plutôt on remplaça udne par umen, car ces changements successifs seraient trop artificiels.

Umelier v. humle.
Un, on v. hons.
Un v. uns.
Une, unches v. onkes.
Uncor, uncore II, 287 et glos,
ore II.

Unction v. oindre. Unde, undeier v. onde. Unes v. uns.

Ung v. uns.

Unite, uniteit v. uns.

Universiteit, universitei I, 131, universalité, communauté de ville; université; universitas.

Unkes v. onkes.

Unques v. onkes.

Unquore II, 287 et glos. ore II.

Uns, un, une I, 108. 9, un, unique, seul; unus; uns, ung art. I,
60. 1; uns, unes, la paire; le même,
égal; uns pron. I, 196; uniteit,
unite I, 117. II, 271, unité; unitas;
pron. comp. nuns I, 182; negun I,
182. Cfr. aduner.

Unt adv. II, 285 et glos. ont. Unureement v. honor.

Unze v. onze.

Unze v. onze.

Unzime v. onze.

Uoc II, 344 et glos. o.

Ur v. or.

Ure v. ore II.

Ureisun v. orer.

Urine I, 357, urine; urina.

Urs v. ors.

Ursetel v. ors.

Us, porte v. huis.

Us, besoin v. oes.

Us I, 397. II, 195, us, usage, coutume, habitude; usus; vb. user I, 178, user, employer, mettre en usage, consommer, consumer; user la char ou le cors nostre signor, recevoir la sainte Eucharistie; inf. empl. subst. usage, service, utilité; de là usage, usaige I, 46. II, 34, us, usage, coutume, habitude; droit que le seigneur prélevait sur son vassal pour le laisser jouir de quelque portion de territoire; tribut, impôt; prov. usatge; propr. usaticum; estre usage I, 174,

être d'usage; se mettre à bon usage, se corriger, suivre un meilleur parti; mener fol usage I, 178, mener mauvaise vie, suivre un mauvais parti; vb. usagier, user du droit d'usage; part. pas. usagié, ordinaire, accoutumé, usagier,, celui qui a droit d'usage; du part. prés. usant, on forma usance, usance, usage, coutume, manière; — usure, intérêt, revenu, droit ou redevance établie par la coutume; intérêt illicite; usura; vb. usurer, rendre avec usure, donner plus qu'on n'a reçu.

Usage v. us.

Usagier v. us.

Usaige v. us.

Usance v. us.

User v. us.

Uslage v. utlage.

Usler v. hurler.

Ussier v. huis.

Ussir v. issir.

Usure, usurer v. us.

Util, utle, utile; utilis; adv. utilement, utilement; utiliteit I, 405, utilité, profit, avantage; utilitas.

Utilement v. util.

Utiliteit v. util.

Utime, utisme v. oit.

Utlage, uslage, ulage, hors la loi, banni, proscrit, homme qui vit de rapine, pillard, pirate; composé de deux mots, répondant au latin ex et lex, anglo-saxon ût, hors, lag, loi, anglais out-low.

Utle v. util.

Utre v. oltre.

Uveraine v. oevre.

Uverer v. oevre.

Uvrer v. oevre.

V

Vacarme v. II, 403. Vace v. yache. Vache, vace I, 301, vache; vacca. Vague v. wague.

Vaidle v. vice.

Vaillance, vaillanche v. valoir. Vaillant v. valoir.

Vain I, 100. 220, vain, vide, léger, faible, abattu, languissant, sans courage; de vanus; adv. comp. envain I, 333; d'où encore par l'intermédiaire du verbe vanitare, vanter, venter I, 269. II, 47, vanter; dér. vanterres, vantierres, vanteor, homme vain et présomptueux, qui ne fait que se vanter; vanterie, vantance, action de se vanter, vanité, ostentation; — vaniteit I, 153, vanité; de vanitas.

Vaincre, veincre, vencre, veintre II, 231-33, vaincre, gagner, acquérir; vincere; de là venquerres, venqueor, vainquierres 1, 77, vainqueur; comp. sorvainere II, 233; supervincere; victoire, victorie, victore I, 176. 7. 193, victoire; victoria.

Vaingemant v. vengier.

Vainne v. voine.

Vainquierres v. vaincre.

Vair, veir, ver I, 89. 190, de diverses couleurs, gris-blanc, bleu-blanc mêlé; de varius. Vair, subst., désignait une espèce de fourrure de couleur gris-blanc mêlé; le menu vair était celle dont les taches étaient fort petites. Cfr. DC. vares. Roq. Gl. d. l. l. r. II, 680. 1. De là vairon, veiron, veron, avec la même signification que vair.

Vairon v. vair.
Vaisseaus v. nas.
Vaissel, vaissele v. vas.
Vaissellement v. vas.
Vaissial v. vas.
Vaissiaus v. vas.
Vaissiel v. vas.

Val, vaus, vax I, 164. 305. R. d. S. G. 3123, val, vallon, vallée; vallés; de là valee I, 289, vallée; prov. vallada, ital. vallata; cfr. prov. vala-

dar, entourer, ceindre de fossés; compaval II, 270, ad vallen; avaler, avaller I, 210. 329. II, 55. 209, descendre, baisser, abaisser, tomber, couler, découler; avallée, roulement; contreval, cuntreval II, 270, contra vallem; devaler—de avaler I, 100. 307. II, 398, descendre, faire descendre, précipiter, déchoir.

Valant v. valoir.
Valee v. val.
Valeir, valer v. valoir.
Valisant v. valoir.
Vallance, vallant v. valoir.
Vallet, valleton v. vassal.
Vallez v. vassal.

Valoir, valer, valeir II, 80 et suiv., valoir, avoir du prix, du mérite, de la valeur; profiter, être utile, aider, donner du secours; part. prés. valant, vaillant, valisant, valant, précieux et vaillant; empl. subst.; ne valoir à II, 101, n'être rien auprès de; subst. valor, valur I, 60. 332, valeur, prix, mérite; assistance, secours, aide; vallance, vaillance, vaillanche I, 148. 272, valeur, prix; vaillance; aide, secours; valentia; vb. comp. contrevaloir II, 111.

Valor, valur v. valoir.

Van, van; vanne, d'où vannel, notre vanne (s) et vanneau (x), c.-à-d. les plus grandes plumes des ailes des oiseaux de proie; vanel, vaniel R. d. l. V. 197, vanneau; tous de vannus. Les vannes sont ainsi nommées à cause du mouvement des ailes des oiseaux de proie, qui ressemble à celui d'un van, et à cause de leur forme, de même que le vanneau a son nom de la forme de sa huppe.

Vandre v. vendre. Vandue v. vendre. Vangence v. vengier. Vanger v. vengier. Vaniel v. van. Vaniteit v. vain.
Vant v. vent.
Vantance v. vain.
Vanteor v. vain.
Vanter, venter v. vent.
Vanter, vanter v. vain.
Vanterie v. vain.
Vanterres v. vain.
Vantierres v. vain.
Vantre v. ventre.
Vanvole v. vole.
Vanz v. vent.

Varer, lancer à la mer; de vara, chevalet, traverse.

Varles v. vassal.

Varlet, varleton v. vasssal.

Vas, vase, urne; de vas; vaissel, veissel, vaissial, vaissiel, vessel, vascel, s. s. et pl. r. vaissiaus, veissiaus, vaisseaus, vase, vaisseau, coupe, et bâtiment pour naviguer; de vascellum, dim. de vas, vasculum; figuré, au sens mystique, vaissel d'election = vase d'élection; de là vaissele I, 50, vaisselle, ustensiles, meubles, vaisellement, ib.

Vascel v. vas.
Vaslet, vasleton v. vassal.
Vaslez v. vassal.

Vassal (vassaus, vassax, vausaus) I, 93. 251, lmâ vassallus, homme, combattant, homme, d'un courage distingué, brave, intrépide; vassal, feudataire, celui qui tient un fief d'un autre; du kymri gwas, jeune homme, serviteur; breton goas, puer, servus. Le que n'ayant pas été traduit, ce mot doit avoir été admis de trèsbonne heure (gw=w=v). Pour la suffixe all, qui n'est pas romane, on a sans doute eu sous les yeux une forme celtique; cfr. le kymri gwasawl, servant. De là vasselage, vassalage, vasselaige II, 202, courage, grandeur dâme, valeur, action de va-

leur, prouesse; doit du seigneur féodal sur son vassal; vassalment, vassaument, bravement, vaillamment. Un autre dérivé est vaslet, varlet, vallet, (vaslez, varlez, varles, vallez, valles) I, 182. 4, garçon, jeune homme non marié; nom qu'on donnait aux jeunes gens de la première qualité avant qu'ils eussent été faits chevaliers; écuyer; dimin. vasleton, valleton, varleton, enfant, jeune homme impubère. Cfr. DC. s. v. vassus, vassallus, valeti; Roq. valet, valeton. - Un mot encore qui tient à cette famille: vavassor I, 283, vavasseur, vasseur Rutb. I, 50, vavasseur, celui qui tient un fief d'un autre; fém. vavassore, femme sous la domination d'un prince souverain; lmâ. vavassor, valvassor, etc. (DC. vavassores); de vassus vassorum?

Vassalage v. vassal.
Vassalment v. vassal.
Vassaument v. vassal.
Vassaus v. vassal.

· Vassax v. vassal. Vasselage, vasselaige v. vassal.

Vasseur v. vassal.

Vaus v. val.

Vausaus v. vassal.

Vaute v. volte.

Vavasseur v. vassal.

Vavassor, vavassore v. vassal.

Vax v. val.

Veable v. veoir.

Veale v. veël.

Veals adv. II, 331.

Veaus adv. II, 331.

Veder v. veoir.

Vedve v. vuit,

Vee v. veer.

Veeir v. veoir.

Veël II, 198, veau; de vitellus; veale II, 225, génisse; vitella; de là nos mots vélin, vêler.

Veer, voir v. veoir.

Veer, vier I, 188. 373, empêcher, refuser, défendre, prohiber; subst. vee, vie, défense, interdit, ban publié pour défendre qqch.; de vetare; comp. deveer II, 149, défendre, prohiber, interdire, mettre en intredit.

Veie v. voie.

Veier, voir v. veoir.

Veier, voyager v. voie.

Veies pour foie v. voie.

Veil v. viel.

Veile v. voile.

Veillir, veillier, voilher, voilier, voiler, voillier I, 210. II, 10. 93. 278, veiller, ne pas dormir; vigilare; comp. esveiller, esvoilier, éveiller, réveiller; — vigile I, 49, vigile; vigilia.

Veillier, jouer de la vielle v. vïele.

Veillier, veiller v. veiller.

Veillir v. viel.

Veincre v. vaincre.

Veintre v. vaincre et II, 232.

Veioir v. veoir.

Veir, de diverses couleurs v. vair.

Veir, vrai v. voir.

Veir, voir v. veoir.

Veirement v. voir.

Veiron v. vair.

Veirre, voirre, werre, verre; vitrum; comp. veirreglas, werreglas R. d. l. M. 18, verglas; de veirre et glace; le genre masc. du comp. a été fixé par l'idée foncière; d'où le vb. werreglacier, werreglachier V. s. l. M. 18, glisser, trébucher. C'est aussi à cette racine que se rapporte notre vericle, propr. vitriculum, fém. d'après le plur. vitricula, pris pour singulier.

Veisdie v. vice.

Veiseus v. vice.

Veisin, veisinage v. voisin.

Veisine v. voisin.

Veisinete v. voisin.

Veisinte v. voisin.

Veissel v. vas.

Veissiaus v. vas.

Vel v. viel.

Velimer v. venim.

Velin v. venim.

Velluau v. velos.

Velonie, velonier v. vile.

Velos, velous (Ben. v. 25063) encore dans Nicot et Ménage pour velours; ainsi r intercalaire dans la forme moderne; de villosus, comme l'a dit Ménage; velluau, velours, de villutus, au = al; esp. veludo, ital. velluto; c'est à cause de ce villutus que le verbe est velouter, dont l'ou doit avoir été adopté par suite de velous.

Veltre, vialtre, viautre I, 263. 400, chien de chasse; vb. viautrer, chasser avec des chiens (au sanglier). Martial a vertragus: Non sibi, sed domino venatur, vertrăgus acer (ΧΙΥ, ép. CC). Arrien dit: Δὶ δὲ ποδώπεις κύνης αἱ Κελτιπαὶ, καλοῦνται μὲν οὐέστραγοι κύνες, φωνῆ τῆ Κελτιπῆ... ἀπὸ τῆς ἀκύτητος (c. 3). Ainsi veltre est un mot celtique: ancien irlandais traig, pied. et ver particule intensitive. Les formes du lmâ. sont veltra; veltraus, velter, veltrix, veltris.

Venere v. vaincre.

Vendible v. vendre.

Vendre, vandre I, 178, vendre; vendere; se vendre, vendre cher sa vie; de la subst. vente I, 103, vente; avec t pour d comme pente, tente, tonte; prov. venda, ital. vendita; vendue, vandue I, 234, vente; propr. part pas. de vendre; vendible, vendable; vendibilis.

Vendredi v. venredi.

Vendue v. vendre.

Veneir, vener, chasser; venari; veneres, venieres, veneor I, 74, chasseur; venator; veneisun, venison II, 27, 353, venaison, gibier, chasse; venatio, prov. venaiso, dans Rabelais venation.

Veneisun v. veneir.

Veneor v. veneir.

Veneres v. veneir.

Vengance v. vengier.

Vengeance v. vengier.

Vengement v. vengier.

Vengeor v. vengier,

Vengerres v. vengier.

Vengier, vanger I, 49. 126, venger; de vindicare; comp. avengier, venger; revengier II, 11, aujourd'hui revancher. Dér. vengerres, vengierres, vengeor I, 77, vengeur; vengeance, vangence, venjance, venjanche I, 106. 233. 241. II, 137, vengeance; prendre vengance de qqch. II, 194; vengement, vaingemant I, 389. II, 196, vengeance; droit quelconque pour réclamer une chose aliénée; prendre vengement de qqch. II, 96 comme pr. vengeance.

Vengierres v. vengier.

Venieres v. veneir.

Venim, venin I, 78 et, avec changement de la liquide, velin II, 46, venin, poison; venenum; ital. veneno, veleno; vb. venimer, velimer, veliner, envenimer, empoisonner; de venim, pour venenare; comp. envenimer, envelimer S. d. S. B. 523, envenimer, empoisonner.

Venimer v. venim.

Venin v. venim.

Venir I, 385 et suiv., venir, parvenir, survenir, arriver; venir avant II, 164, avancer, s'avancer; venir mieux I, 403; se venir I, 404; venue, propr. part. p. f., venue, arrivée; comp. avenir I, 405, qui, outre les significations indiquées, avait celles de permettre, accorder, laisser arriver II, 5, arriver en général, venir II, 59. 74. I, 268; advenire; le part. prés. avenant, adveniens, I, 126. 315. 337.

II, 78, signifiait convenable, agréable. à proportion; d'où avenanment, avenamment, avenaument, à proportion, covenablement, agréablement. De avenir et avenant dér. encore avenement I, 66, avénement, arrivée, venue; avenandise, convenance, chose agréable. Avent, avent (fête de l'); du latin adventus, arrivée, lmà, hasard, malheur, advenire, (adventum) dér. aventure (ure=lat. tura, sura) I, 362. II, 271, hasard, sort, occasion, événement inopiné, espoir; terme de chevalerie pour désigner des combats, des périls extraordinaires; biens qui arrivent à qqn.; cfr. DC. adventurà; prov., esp., port aventura, ital. avventura, allemand abentheuer; loc adv. d'aventure I, 334; vb. aventurer, aventurer, hasarder, risquer, faire naufrage; aventurier, qui cherche des aventures; adj. aventuros, hasardeux, entreprenant; subst. enfant perdu; comp. mesaventure I, 106. II, 130, mésaventure, malencontre, malheur. Comp. de avenir: desavenir, être inconvenant; désunir; desavenant, inconvenant, désagréable, molhonnête; mesavenir I, 405. II, 143, mésarriver, éprouver des accidents, commettre une faute. Autres comp. de venir: Convenir, covenir, couvenir, cuvenir I, 167. 172. 357. II, 186, convenir, consentir, disposer, appeler qqn. comme témoin, s'adresser à qqn.; convenire; le convenir, le hasard; - covent I, 112, convent, assemblée; conventus; convent, covant, couvent, accord, convention, engagement; souvent empl. adj. I, 138; conventum; d'ici conventer, faire une convention, convenir; de convenir, propr. part. prés., convenant, covenant, euvenant I, 229. II, 363, accord, convention, traité, stipulation; convenance,

covenance, covenaunce I, 122. 153. 194, convenance, accord, traité; d'ici convenancier, s'engager à qqch. par traité et convention; - covaine, couvaine, covine II, 96, rapports, commerce secret; convenable, convenaule, covenable, couvignable I, 144. 169. 251. 401, convenable; comp. desconvenable, qui n'est pas convenable, indécent; propr. part. pas. du verbe desconvenir, disconvenire, desconvenue I, 365, malheur, défaite, douleur; part. prés. desconvenant, disconvenable, inconvenable. Devenir I, 304. 405, devenir, arriver, advenir; devenire; I, 353 se devient, si l'occasion se présente, s'il se peut; d'où esdevenir, arriver, advenir. Entrevenir I, 405. Parvenir I, 213. 405, parvenir, arriver, remplir, accomplir; pervenire. Revenir, revenir, retourner, réparer, ranimer, rétablir; revenire; le revenir II, 56; la revenue II, 73 part. pas. empl. subst., retour; jeune bois qui revient sur une coupe de taillis. Sovenir, suvenir I, 252. II, 70, souvenir; il m'est sovenu I, 277; sovenir à qqn. de qqch. II, 70; inf. empl. subst.; du part. prés. sovenance, suvenance, souvenance I, 154, souvenance, souvenir. Survenir I, 406.

Venison v. veneir.

Venjance, venjanche v. vengier. Venqueor v. vaincre.

Venguerres v. vaincre.

Venredi, vendredi, devenres R. d. C. p. 63. II, 225, vendredi; veneris dics. Cfr. di.

Vens v. vent.

Vent, vant, s. s. et p. r. venz, vanz, vens I, 83, vent; ventus; estre mis au vent, être pendu; dim. ventelet I, 99, petit vent; vb. venter, vanter II, 44, venter, souffler, jeter au vent, voltiger au vent, souffler le feu, battre des ailes; fréq. venteler,

agiter, flotter, voltiger au vent; répandre un bruit; ventilare; dér. ventaille, visière, ventail, espèce de soupape placée devant la bouche et que le chevalier relevait pour respirer. C'est ici qu'il faut ranger nos vantail, éventail; efr. esp. ventana, ancien norois vindauga.

Ventaille v. vent.

Vente v. vendre.

Venteler v. vent.

Ventelet v. vent.

Venter, vanter v. vain.

Venter, venter v. vent.

Ventre, vantre I, 271. 343, ventre; venter.

Venue v. venir.

Venz v. vent.

Veoir, veor, veir, veder, veer, vecir, veioir, veier, voer, voier, vooir II, 66 et suiv., voir; mon voiant, veiant II, 296, à ma vue, en ma présence; de là verres, veor, qui voit, aperçoit, regarde, centemplateur; - sbst. vis II, 279, visage; de visus; d'où visage, visaige I, 118, visage, figure; - veue II, 70, vue; esp., ital., prov. vista; n'avoir ne oïe ne veüe de qqn. I, 252, n'en plus entendre parler; adj. visible, veable I, 153. 208. II, 360, visible; visibilis (on sait que abilis et ibilis se confondirent de bonne heure dans les langues romanes, et en langue d'oïl a remplace i, e); adv. visablement, visaument, visiaument, visieument, visiblement, face à face; - vision I, 101. 126, vue, vision, apparition; visio; - vb. comp. mesvoir II, 73; entrevoir II, 128, entrevoir; porvoir, parvoir II, 74: d'oû desporvoir II, 202, dépourvoir; — reporvoir — revoir II, 73; sorvoir II, 78. Du part. lat. visum, on fit vis I, 273, qui fut d'abord employé dans l'expression estre vis à gqn., visum esse; puis subst. avis, croyance; d'où le comp. avis I, 273, dans le même sens, puis avis, croyance, opinion, nouvelle; d'où aviser II, 67, voir, apercevoir, instruire, enseigner, annoncer; subst. avision II, 134. 297, vision, apparition, avis reconnaissance; comp. raviser, reconnaître.

Veor v. veoir.

Ver, de diverses couleurs v. vair. I. Ver, printemps; de ver. On a dit longtemps le temps de ver. Comp. primevere, printemps; prov. primver, primavera. Cfr. César: Concilio galliae primo vere ut institueratindicto (Com. VI, 3).

II. Ver, verrat; de verres; d'où aussi le mot moderne.

III. Ver, vier, s. s. et p. r. vers I, 162. 293, vers; versus; le mot de vers ne signifia pas d'abord ce que nous appelons ainsi, il avait l'acception de verset, strophe, couplet, puis il prit celle que nous lui donnons; dim. verset, couplet, petite pièce de vers; versefier, faire ou chanter de vers; versificare, versefieres, versefieor I, 77, versificateur; versificator.

Verai v. voir.
Verd v. verd.
Verdeier, verdoier v. vert.
Verdor v. vert.

Verge, verghe I, 92. II, 272, verge, scion, baguette; mesure de terre; virga; vergele, verge, houssine; I, 78 il signific colonne ou traînée defumée; de virgella pour virgula; verget, vergle, vergé, rayé de diverses couleurs, barré, émaillé; virgatus; vb. verger, mesurer avec une verge; jauger, mesurer en général.

Vergele v. verge.
Verger, mesurer v. verge.
Verget, vergé v. verge.
Verghe v. verge.
Vergier v. vert.

Vergogne, verguigne, vergoigne, vergoingne, honte, pudeur, retenue, égard: de verecundia avec syncope du d; mais on trouve aussi vergonde; vb. vergognier, vergoignier, verguigner, et avec d, vergonder, vergunder, couvrir de honte et d'infamie, déshonorer, outrager; severgogner, se vergonder, devenir honteux, avoir de la pudeur, rougir; de verecundari; vergoignos, verguignus, vergondos (verecundus), honteux, qui a de la pudeur, qui manque de hardiesse; comp. desvergoigner, desvergonder, dévergonder, être effronté, déhonté.

Vergognier v. vergogne.
Vergoigne v. vergogne.
Vergoignier v. vergogne.
Vergoignos v. vergogne.
Vergoingne v. vergogne.
Vergonde, vergonder v. vergogne.
Vergondos v. vergogne.
Verguigne, verguigner v. vergogne.

Verguignos v. vergogne. Vergunder v. vergogne. Veriteit, veriteiz v. voir.

Veritet, veritez, verite v. voir. Verm, vers II, 306, ver; vermis; ce mot de vers se trouve employé dans le sens de dragon, serpent, bête malfaisante; p. ex. P. d. B. v. 676 de venimos vers volans; dim. vermissel I, 129, vermisseau; vermicellus pour vermiculus; dér. vermine I, 345, vermine, insecte, ver. Du dim. latin vermiculus, petit ver qui donne la couleur écarlate, on fit vermeil, vermoil, viermel, vermail, vermaus I, 357. 325. 273. II, 240, vermeil, rouge; d'où le nouveau dim. vermellet P. d. B. 568; etvermeillir, rougir, devenir rouge; comp. envermeillir, envermillir I, 274, rougir, devenir rouge.

Vermail v. verm.

VES

384

Vermaus v. verm.

Vermeil v. verm.

Vermeillir v. verm.

Vermellet v. verm.

Vermine v. verm.

Vermissel v, verm.

Vermoil v. verm.

Verne, aune; de là les noms de lieux verney, vernoy, vernois, proprement aunaie. Verne (Ch. d. R. 102) signifiait encore mât, vergue. Mot d'origine celtique: breton gwern, aune et mât; cornouaillais gwernen, irl. fearn.

Vernois v. verne.

Veron v. vair.

Verreglacier v. veirre.

Verroil, verrou; de veruculum (Mén.).

Vers, viers II, 346; comp. avers II, 347; devers II, 347; dedevers II, 347; envers II, 346.

Vers, ver v. verm.

Vers, vers v. ver III.

Versefieor v. ver. III.

Versefier, versefierres v. ver. III.

Verser I, 69. II, 57. 327, verser, renverser, tomber, dépenser; verser une bourde, dire un mensonge; versare; envers I, 337. II, 24. 267, renversé, culbuté, étendu sur le dos; subst. envers, rebours, opposé; inversus; d'où enverser, renverser, culbuter, tourner, retourner; part. enversé II, 327, culbuté, étendu sur le dos; et de là renverser; — subversion II, 2, subversion, renversement, destruction; subversio. Cfr. vertir, vers, avers, convers, divers.

Verset v. ver III.

Vert, verd I, 325, vert; viridis; de là verdoier, verdeier, devenir vert; appeler qqn. sur le pré, le provoquer au combat; verdor, verdure; vergier, vregier II, 329, verger; viridarium; comp. vertjus m., verjus, de vert et jus (jūs, juris).

Verté v. voir.

Vertir, tourner, retourner, changer; vertere; vertis P. d. B. 5166, sommet de la tête, sommet; vertex; comp. avertir, détourner, avertir; advertere; convertir, conviertir I, 70. 240, tourner, changer, convertir; convertere; d'où enconvertir II, 360, ib.; conversion II, 234, conversion; conversio; divertir, détourner, enlever, soustraire; divertere; revertir I, 125. 305, retourner, revenir, retember; revertere; revertir à honneur à qqn. I, 358; pervertir, parvertir II, 314, pervertir; pervertere; pervers II, 252, pervers; perversus. Cfr. verser, vers, avers, convers, divers.

Vertis v. vertir.

Vertjus v. vert.

Vertu, vertud v. vertut.

Vertuit v. vertut.

Vertuos v. vertut.

Vertuosement v. vertut.

Vertut, vertuit, vertud, vertu I, 83. 133, vertu, sagesse, qualité, faculté, force, vigueur, miracle; virtus (virtut); de la vertuos, vertueux, efficace, vigoureux, capable, habile; adv.vertuosement; vb.comp.esvertuer I, 405, exciter, efforcer, évertuer; d'où resvertuer, reprendre courage, révertuer.

Verve Ruth. I, 93, caprice, fantaisie; selon M. Diez I, 20 de verva, tête de bélier, qu'on trouve comme ornement sur les monuments; et il compare avec raison l'ital. capriccio. caprice, de caper.

Vescha II, 287.

Vesche v. evesque.

Veschi II, 287.

Vesie v. vice.

Veske v. evesque.

Vespre I, 88. II, 54, vêpre, soir; de vespřea; de bas vespre I, 407; de là vespree II, 395, vêprée, soirée, veillée, propr. vesperata, prov. vesprada; vb. comp. avesprer, avesprir I, 168. Agol. 174, faire tard, approcher de la nuit, commencer à faire nuit; infin. empl. subst. I, 306; part. prés. empl. subst. avesprant, la chute du jour, le soir.

Vespree v. vespre.

Vesque v. evesque.

Vessel v. vas.

Vestement, vite v. viste.

Vestement, vêtement v. vestir.

Vestëure v. vestir.

Vestir, viestir I, 406. 7. 264. II, 44, vêtir, revêtir, habiller, garnir, couvrir, orner, décorer; investir; vestire; d'où vestëure, vesture I, 53, vêtement; investiture; vestement II, 85, vêtement; vestimentum; comp. avestir, vêtir, investir, donner; au fig. II, 226; devestir, dévêtir; déshabiller, priver, enlever; devestire; investir, investir; investir; ravestir II, 87, revêtir, habiller; investir, donner la possession; de revestire, ou mieux de re et avestir; comp. de fer et vestir, fervestir I, 407, armer, barder de fer.

Vesture v. vestir.

Veu v. vo.

Veue v. veoir.

Veuillant v. voloir.

Veule v. vole.

Veve v. vuit.

Yez v. viel.

Vezei II, 287.

Vezie v. vice.

Viaire, viarie, viere, viare I, 273. II, 198. G. d. V. 642, R. d. l. V. 78, avis; manière de voir; aspect, apparence, mine, visage; prov. veiaire, vigaire Honnorat s. v. Rain. L. R. V, 534 place ce mot dans la famille de vezer, videre, voir; mais il n'est pas possible de dériver veiaire de cette racine. La forme vigaire prouve qu'il

faut un c dans le radical, et en confrontant le prov. vigaria, viguerie, et l'ancien franç. vier, vierg, de vicarius, DC. s. v. vigerius, on serait tenté de rapporter viaire à la même source; seulement on ne saurait guère dire comment de vicarius, juge, etc. ont pu se développer les significations indiquées. La variante viarie fournit la preuve certaine d'une terminaison arius.

Vials adv. II, 331.

Vialtre v. veltre.

Viande v. vivre.

Viandier v. vivre.

Viare v. viaire.

Viarie v. viaire.

Vias v. vivre.

Viaus adv. II, 331.

Viaus auv. 11, 551.

Viautre, viautrer v. veltre.

Viax adv. II, 331.

Vicaire II, 93, vicaire; vicarius.

Vice adj. v. vice.

Vice, visce I, 128. II, 231. 383, vice; vitium; vitios, vitious II, 20, vicieux, corrompu, nuisible; vitiosus. A la même racine vitium, se rapporte vice Ben. v. 6187, 10313, 31385. vize II, 149, vezie, vesie, et avec diphthongaison voisie, voise, rusé, habile; d'où voisdie, veisdie, vaidie, pour voisadie, I, 134, habilité, félonie, trahison, tromperie, duperie; voisos, veiseus, viseus, astucieux, malin; adv. voisosement, voisousement II, 376; vb. comp. envoiser, enveiser, enviezier II, 254. 378, se divertir, s'amuser; au part. passé envoisie, enveisie, enveise, etc., gai, de bonne humeur, riant; rusé, habile, trompeur; d'où envoiserie, envoiseure, envoisure, enveisure II, 174. 232, joie, gaîté, plaisanterie, tromperie, habileté, duperie, félonie; envoisement, enveisement R. d. l. V. 7, plaisir, divertissement; malvoisdie II, 383, méchanceté. Rayn.

386

L. R. V, 530 confond vetz m., habitude, mauvaise habitude, ital. vezzo, qui contiennent notre radical pur, avec vetz fem. = vices. Notre forme vice, habile, conforme à vice, vice, et les rapprochements suivants, ital. vizio, défaut, sensualité; lubricité; vezzi, charmes; esp. vicio, vice, (anc. esp. plaisir, amusement); prov. vici, vice et ruse, ne laissent aucun doute sur la dér. que j'indique. Quant aux formes diphthonguées, elles sont plus populaires et des cantons qui aimaient les formes larges. Du reste, à y regarder de près, vesie, voisie répondent à vitiatus, voisos, veisos, à vitiosus. aux significations, elles ne font aucune difficulté. L'idée de mauvaise habitude qui se trouve surtout dans l'ital, vezzo. découle naturellement de vitium. latin vitiare avait déjà les significations de séduire, corrompre, d'où celles de tromperie, duperie, félonie, ruse, malignité; et comme le séducteur est un homme sensuel, lubrique, on a donné à ce défaut le nom de vice par excellence, parce qu'il est fort commun dans notre espèce. Le passage de sensualité, lubricité, à gaîté se fait sans difficulté. M. Chevalet dér. ces mots de l'allem. wiss, weise, sage, prudent, avisé, ce qui d'abord ne répond pas au sens, et puis l'on aurait eu guice, guisos, wice, wisos, etc.

Victoire v. vaincre. Victore v. vaincre. Victorie v. vaincre. Vidnet v. voisin. Vie, défense v. veer. Vie, vie v. vivre.

Viel, vel, veil (vez, viez), quelquefois viol, (vious), vieux, laid; de vetulus; vielle II, 229, vieille, vieille femme; de vetula; dim. viellete I, 99, une petite vicille; de là viellart I, 267, vieillard; viellece, vieillesse; viellir, veillir, vieillir; comp. enviellir, enveillir, devenir vieux, vieillir.

Viele I, 387, vielle; de vitella; prov. viula, viola, lmâ. vidula, vitula, de vitulari, se réjouir, être joyeux, gambader; vb. roman vieler I, 75. II, 400, prov. viular, violer, jouer de la vielle, d'où vielor, vieleur, joueur de vielle, synonyme des menestrier de vïelle, jongleur de vïelle. P. 94 du t. I, on lit veilliers pour vielliers; c'est sans doute une faute de lecture de l'éditeur des oeuvres de Rutebeuf. Le nom de viole pour viele ne paraît avoir pris pied en France que vers le XIVe siècle, et dans le XVe il remplaça tout à fait ce dernier. La forme de la vielle est très-diverse selon les temps; le nombre des cordes varie de trois à six. La vielle était pardessus tout un instrument joyeux, dont on jouait avec un archet. Cfr. lyre, rebec, rote, sinfonie. Vïeler v. vïele.

Viellart v. viel. Vielle, viellece v. viel. Viellete v. viel. Viellir v. viel. Vier, empêcher v. veer. Vier, vers v. ver III. Viere v. viaire. Viermel v. verm. Viers v. vers. Viestir v. vestir. Viez v. viel. Vif v. vivre. Vigne v. vin. Vignol, vignou v. vin.

Vigor, vigur I, 74. 300, 352, vigueur; force; vigor; vigoros, vigoureux, fort; de là vb. comp. avigorer, avigurer II, 268, renforcé, reconforté, rétabli.

Vigoros v. vigor. Vigur v. vigor,

Vil, viol (viz, vis, vios, vious)
I, 101. 102. II, 76. 163, vil (e), bas
(se), méprisable; de vilis; adv. vilment I, 187, vilement, avec mépris,
bassement; subst. vilteit, vilte, viute
I, 67. 176, bassesse, indignité, grossièreté, mépris; avilissement; de vilitas. — Viltance, mépris, dédain,
opprobre — De vil, on forma le vb.
comp. aviler, aviller, avillier II,
255, avilir, abaisser, outrager; sbst.
avilement, avilissement. Sbst. comp.
de viltance, aviltance; mais aussi
avilance, avillance II, 143, de aviler
(avilant), mépris, dédain.

Vilain, vilainement v. vile.

Vilainer v. vile.

Vilainie v. vile.

Vilainaille v. vile.

Vilaner v. vile.

Vilanie v. vile.

Vilate v. vile.

Vile, ville, habitation à la campagne, métairie, ferme; réunion de maisons d'ordinaire peu considérable, et qui n'était pas entourée d'un mur d'enceinte, hameau, village; de villa. "La ville était autrefois le contraire du bourg; la ville n'avait aucun moyen de défense; le bourg, qui, en général, était une réunion d'habitations plus considérable que la ville, était défendu par un château ou un mure d'enceinte. On appela ensuite ville l'ensemble des habitations, hameaux, etc., qui se trouvaient autour de la cité (civitas). Ces espèces de faubourgs augmentèrent peu à peu d'importance et d'étendue, et finirent par étouffer la cité, que ses murailles retenaient dans son ancienne circonscription. Alors la ville fut le principal, et on donna le nom de ville à la réunion de la ville et de la cité" Dimin. vilate, villete, vilete I, 99. De ville dérive vilain, villain, vilein II, 231. 272. 341. 354, villageois,

habitant de la campagne, laboureur, fermier, cultivateur; homme du peuple, roturier. Par suite de l'esprit de caste du moyen-âge, on donna à vilain la signification de grossier, rustre, vil, abject, méprisable. Adv. vilainement, vileinement, vilainement, grossièrement. De vilain, lmâ villanus, on forma le collectif vilanaille, cfr. canaille; vilanie II, 121, vilainie, vileinie, vilenie I, 369, grossièreté, injure, outrage, insulte, affront, mauvais traitement, tromperie. Au lieu de ces orthographes, on trouve velonie. vilonie, vilounie I, 241. 315. II, 29. 339. 348, qui ont sans doute été occasionnées par un rapprochement à félonie, quoique cette analogie ne soit pas absolument nécessaire, car on a souvent o pour i, a, e. Vb. vilaner, vilainer, villoner, villener, velonier, injurier, outrager, insulter, maltraiter, déshonorer, calomnier, tromper; comp. envilanir, envillener, avilir, outrager, insulter. De ville dérive aussi notre village.

Vilecomme v. wilecome.

Vilein, vileinement v. vile.

Vileinie v. vile.

Vilenie v. vile.

Vilete v. vile.

Villain v. vile.

Ville v. vile.

Villener v. vile.

Villete v. vile.

Villier v. veiller.

Villoner v. vile.

Vilment v. vil.

Vilonie v. vile.

Viltance v. vil.

Vilte, vilteit v. vil.

Vin I, 60, vin; vinum; vigne I, 119, vigne; vinea; de là vinage, winage, winage I, 194. II, 13, droit seigneurial sur les vignes, droit sur les vins pressurés au pressoir banal, droit sur les vins qui pas-

saient sur les terres de certains seigneurs, droit répondant à notre potde-vin, vin du marché; assemblée d'une communauté pour discuter ce qui concernait les vignes; enfin toute espèce de droit et d'impôt; vignol, vignole, vignou, vignoble; lmâ. vinoblium, du XIIIe siècle seulement; de vinealis sc. terra; prov. vinnal. Ce vignole est-il le même mot que notre vignoble? Le b alors aurait été intercalé; mais il n'y avait aucune raison de le faire. Ménage dér. vignoble de vineabile sc. solum. Comp. vinaigre, vinaigre. On disait aussi aigrevin, v. s. v. aigre.

Vinage v. vin. Vinaigre v. vin. Vingt v. vint. Vins v. vint.

Vint, vingt I, 108. 109, vingt; viginti; vint (vinz, vins), variable I, 110, trois vinz, quatre vinz, einq vinz, etc. I, 110; de là vintime, vintisme I, 115, vingtième.

Vintime, vintisme v. vint.

Vinz v. vint.

Viol, vieux v. viel.

Viol, vil v. vil.

Violete II, 118, violette; de viola; prov., ital., esp. viola.

Vios v. vil.

Vious, vieux v. viel.

Vious, vil v. vil.

Virer, tourner, diriger, retourner, détourner, changer; subst. viron, dans les composés aviron II, 203, environ, lieux d'alentour; vb. avironner, aviruner I, 92. 212. 220, environner, entourer, parcourir, tournoyer, aller à l'entour; d'où avironnement, enceinte, enclos; environ, envirun, environ; vb. environner, enviruner, environner, faire le tour, parcourir. J'ai dit II, 290, que je n'admettais pas la racine gy-

rare, et je maintiens cette opinion, bien que je ne puisse rien ajouter pour éclaireir ce point philologique. Cfr. girer. Le subst. aviron II, 387, espèce de rame, lmâ. abiro, dérive également de viron, parce que l'aviron décrit un cercle. Cfr. le lorrain aiviron, vilebrequin. L'ancienneté du mot aviron ne permet pas de le dér., comme on l'a fait, de l'ital. alberone.

Virge, virgine, virgene I, 160, vierge; la première forme de virgo, les autres du radical complet virgin (is), avec terminaison subst. fém.; ital. vergine, esp. virgen, prov. verge, vergi et vergena.

Virgene v. virge. Virgine v. virge. Vis, avis v. veoir. Vis, visage v. veoir. Vis, vil v. vil.

Vis, viz I, 177. II, 13. Q. L. d. R. III, 247, vis, escalier tournant en limaçon. L'orthographe primitive de ce mot doit avoir été vit, comme le prouve la forme en z, le prov. vitz, l'ital. vite; le t se perdit devant le s de flexion. Vit, vis dérive de vitis, parce que les vrilles, les mains de la vigne et de beaucoup de plantes ont la forme d'une vis. Cfr. le prov. moderne vis, sarment, jet de la vigne. Vit, membre viril, mot dont nos fableurs se servaient si souvent, a été rapporté par M. Pott au bret. piden, biden = penis, kymri pid (m.), pointe; mais il est identique avec vit, vis. Cfr. Dief. Celt I, 46.

Visablement v. veoir.
Visaige, visage v. veoir.
Visarme v. guisarme.
Visaument v. veoir.
Visce v. vice.
Viseus v. vice.
Visiaument v. veoir.
Visible v. veoir.

Visieument v. veoir.

Vision v. veoir.

Visitation v. visiter.

Visiter II, 102, visiter; visitare; visitation I, 50, visitation, visite; visitatio.

Visnes, visnet v. voisin.

Vissier v. huis.

Viste adj., vif, prompt, alerte, vite; adv. vistement, vestement I, 284. 407. II, 16, vivement, promptement; vitement. Nous devrions écrire vîte. L'italien seul a ce mot visto. M. Diez (II, 392) dérive viste de vegetus avec s intercalaire, et les Italiens nous l'auraient emprunté; mais vegetus n'aurait produit que vaiste. M. Diefenbach (Celt. I, 46) se demande, entre autres dérivations, si on ne pourrait regarder visto comme une ellipse de visto = vu, sc. à peine. Alors viste nous viendrait de l'italien. Le piémontais vist non vist, dans l'instant, vient à l'appui de cette opinion; car ce vist est un véritable participe.

Vistement v. viste.

Vit, vis v. vis.

Vit, huit v. oit. Vitaille v. vivre.

Vitante v. oit.

Vitios, vitious v. vice.

Viute v. vil.

Vivandier, vivendier v. vivre.

Vivant v. vivre.

Vive v. vivre.

Viver, vivere v. vivre.

Vivier v. vivre.

Vivre, serpent v. voivre.

Vivre, vivere, viver II, 233, vivre, exister, se comporter; se vivre II, 235; inf. empl. subst. II, 54. 390, vivres, nourriture, moyens de subsistance; part. prés. empl. subst. vivant II, 302. 315, vivant, vie; comp. revivre, resusciter, ranimer, faire revivre, rétablir; — vie, vie nourriture, con-

duite, histoire, biographie; vita; d'où devier, deviier II, 10, 58, mourir, sortir de la vie; d'ici deviement, mort; - vif, vive adj. et subst. I, 132. II, 279, vif, vivant, ardent; vivus; d'où aviver, vivifier, animer, enflammer; comp. raviver, ranimer, raviver; - vivier II, 209, vivier; vivarium. De vivenda dér. viande 1, 175. 263. 321, toute espèce de nourriture, vivres. Cfr. DC. vianda. Le mot de viande conserva cette signification jusqu'à la fin du XVIe siècle, où il prit celle qu'il a aujourd'hui, parce que la chair des animaux fut regardée comme la nourriture proprement dite, la viande par excellence. Dans l'ancienne langue, chair, caro, remplaçait le viande actuel. De la même source dér. vivendier, vivandier, viandier, riche, hospitalier, libéral. De victualia dér. vitaille I, 332. II, 235, nourriture, vivres, aliments, provisions des choses nécessaires à la vie; prov. vitoalha, vitalha, ital, vittuaglia. Au latin vivax, se rapporte l'adverbe vias II, 331.

Viz, vil v. vil.

Viz, vis v. vis. Vize v. vice.

Vo, votre v. vos.

Vo, vou, veu, vu II, 205, voeu, promesse, souhait, désir; de votum; voer, vouer I, 235, faire voeu, promettre; vovere; comp. avoer, avouer, reconnaître; devot I, 67, voué, dévoué, consacré, dévot; devotus; adv. devotement I, 147. 268, avec dévotion, avec dévouement; devotion I, 126. 214. 278, dévotion, prière, exercice de piété; devotio.

Vocher v. vois.

Vochier v. vois.

Vodier v. vuit.

Voel v. voloir.

Voer, promettre v. vo.

VOI

Voer, voir v. veoir. Voiage, voiaige v. voie. Void v. vuit. Voide v. vuit.

Voidier v. vuit.

Voie, voye, veie I, 67, 166, 251, voyage, pèlerinage; route, chemin; de via; vb. voier, veier I, 225, voyager, marcher; viare. Cfr. Quintilien 8, 6, 33. Via se retrouve dans les adverbes comp. à la voie, à une voie, totevoies, totesvoies, tuteveies où le v se permuta en f, d'où l'on eut à la foie, à la foiz, etc., toutefoiz, etc., dont on trouve l'explication et la signification au t. II, 292. 3. Les variantes de fois étaient: foie, foiz, fois, fie, fiee, fieie, foee, feiee, feiz I, 50. 153. 169. 150. 270. 355. 370. II, 5. 51. 78; autre foiz voulait dire encore une fois, pour la seconde fois, de nouveau. Comp. de voier, voier: avoier, aveier, diriger, indiquer la route, mettre en chemin, en bon chemin, exciter, irriter; s'avoier, se mettre en route, dans la bonne route, se diriger, s'occuper de qqch., de là avoiement, action de mettre sur la route, sur la trace, insinuation, suggestion; et le réitératif ravoier, raveier; - convoier, conveier II, 344, conduire, accompagner; conviare; en convoiant, au départ, au congé; d'où convoiement, compagnie, cortége; subst. convoi, convei, compagnie, cortége, soin; desvoier, desveier, détourner de la route, de la bonne route, dérouter, tromper; deviare; d'où desvoiement, action de détourner de la route, tromperie, déviation; - envoier, enveier, envaer, diriger, mettre en chemin, envoyer; inviare; subst. envoi, envei II, 138, envoi; de là envial, enviaus I, 296, envoyé; enviaille P. d. B. 38, défi; - forsvoier.

forvoier, forsveier I, 269, mettre hors de la route, du bon chemin, déranger, détourner, fourvoyer; propr, forisviare. Pour tous ces composés v. t. I, p. 295. 6. Du latin, viaticum, argent nécessaire à un voyage, dérive voiage, voiaige I, 329, veiage, voyage, route, direction. Cfr. DC. viaticum.

Voier, voir v. veoir.
Voier, voyager v. voie.
Voies pour fois v. voie.
Voil v. voloir.

Voile, voille, veile I, 89. II, 98. voile, m. et f., velum, vela; reveler I, 56, révéler, découvrir; revelare; revelation, revelation I, 358. II, 351, révélation; revelatio.

Voiler v. veiller.

Voilher v. veiller.

Voilier v. veiller.

Voillant v. voloir.

Voille v. voile.

Voine, vainne, veine R. d. l. V. 98, veine; vena.

Voir, veir, voire, veire, ver I, 137. 163. 174. 264, vrai, véritable, certain; verus; prov. ver; par veir I, 253, en vérité, vraiment; empl. subst. m. II, 281, vérité; adv. voirement, veirement I, 101. 161. 172. 256, véritablement, vraiment; voire adv. I, 144. 231, voire, vraiment; vere; les formes verai, vrai I, 100. 182, 114. 251, vrai sincère, véritable, dont la dernière nous est restée (prov. verai), dér. de verac (verax) ou d'un adjectif hypothétique veracus pour verax (la syncope ou l'apocope du e donne lieu à diphthongaison); d'ici l'adv. vraiement, vrayement I, 66. 128. 148. 151. 249, véritablement, vraiment, en vérité, et averer, aveirer, devenir vrai, s'accomplir; - veriteit, veritet, verite, veriteiz,

veritez I, 84, vérité; de veritas; par verte II, 61. vraiment, en vérité.

Voire, voirement v. voir.

Voirre v. veirre.

Vois, voix, vuiz, voiz I, 57, 94. 95, voix; vox; vochier, vocher, crier, appeler; assigner, citer devant le juge, réclamer ; vocare ; comp. avoe, avoue I, 242. 388, champion, celui qui se bat pour un autre; seigneur, protecteur, défenseur; administrateur, avoué; de advocatus; de là avoerie II, 175, protection, avoement II, 8, protection. Cfr. Roq. s. v. avouerie, avowerie. On trouve aussi le simple vowerie I, 170. 222, corps de biens roturiers qui, quoiqu'ils fussent situés dans l'enclave d'un seigneur, dépendaient cependant d'une seigneurie voisine; on appelait encore ainsi des seigneuries pour lesquelles certains haut-justiciers, surtout ecclésiastiques, étaient obligés d'acheter la protection d'un seigneur puissant.

Voisdie v. vice.

Voisin, veisin I, 105. II, 36, voisin, proche; subst. concitoyen, habitant d'un même lieu; vicinus; voisineteit, veisinetet, contracté veisinte, voisinage; vicinitas; - d'un vicinitum hypothétique (cfr. l'adv. vicinitus Cod. Th.), on forma veisiné II, 38, contracté visnet, visnes, voisinage, voisins, et, avec d normand pour s, vidnet (z), et c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de judnez I, 270, où l'éditeur indique une variante uidnez: cfr. adne pour asne, etc.; voisinage, veisinage I, 245, voisinage; propr. vicinagium; comp. malvoisin, mauveisin, mauvais voisin; ital. malvicino.

Voisinage v. voisin. Voisinete v. voisin. Voisos, voisosement, voisousement v. vice.

Voitrer v. voltrer.

Voivre, vivre, et, par suite d'une confusion avec le w allemand, wivre. guivre, guivere, givre, serpent, vipère; de vipera. Voivre est encore en usage dans plusieurs patois, p. ex. dans celui de Montbéliard. Guivre, etc., signifiait en outre une espèce de trait, de dard, et l'on n'a pas besoin, comme on l'a fait, de lui chercher, en ce sens, une autre origine; le serpent s'élançant, fondant sur sa proie, est une image qui explique assez bien l'emploi du mot. Notre mot givre, prov. gibre, givre, givre et vipère, est sans doute le même mot; on a employé cette figure à cause de la forme que prend le givre en se posant sur les arbres. Cfr. occitanien givre, glaçons qui pendent des toits, des arbres, etc.; normand gelee barbelee, gelée blanche, parce qu'elle ressemble à des barbes.

Voix v. vois.
Voiz v. vois.
Voizci II, 287.
Volage v. voler.
Volant p. prés. de voloir.
Volant, passant v. voler.
Volantiers v. voloir.

Vole, veule, vain, vide; de vola, le creux de la main pris pour le vide. On aimait à joindre vole à vain: vain et vole, vole et vain; d'où vanvole R. d. Ren. I, 147, chose de néant; propr. vana vola.

Volee v. voler.
Voleir v. voloir.
Volente v. voloir.
Volenteif, volenteis v. voloir.
Volenteres v. voloir.
Volenterif v. voloir.
Volentos v. voloir.

Volentrif v. voloir.

Volentriment, volentriument v. voloir.

Voler II, 270, voler, se mouvoir en l'air par le moyen d'ailes; volare; cfr. bas; part. empl. subst. volant, passant, qui n'est pas domicilié, étranger; subst. vol, vol; voleter P. d. B. 307, voltiger, voler, voler rapidement et par secousses; volitare; de là volee, volée; le mouvement d'une balance qui hausse et qui baisse; volille Fl. et Bl. 1677, volatille, volaille; formé d'après de latin volatilis; volage, changeant; subst. passant, étranger; proprem. volatious; prov. volatge; comp. avoler I, 221, venir, arriver en volant, accourir; advolare, dont le part. pass. s'empl. souvent subst. avec le sens de étranger, homme sans patrie, misérable; cfr. DC. s. v. advoli; envoler I, 292, envoler; contracté de transvolare; trauler, courir çat et là, notre trôler; ital. travolare, passer en courant; cfr. tres; quoique la racine trô, tour, se trouve dans le celtique: kymri trôlio, tourner, rouler; et dans l'allemand: trollen, trôler; cfr. Schwenk D. W. s. v. trollen. Notre voler-dérober, est une abréviation du latin involare = volatu rapere; prov. envolar, enlever, dérober. Cfr. Ménage et embler

Volille v. voler.

Voloir, voleir, vuler, vouloir II, 80 et suiv., vouloir, désirer; 1 pers. sing. prés. ind. empl. subst. voil, vuil, vueil, vuel, voel, vul, vouloir, volonté; vb. comp. revoloir II, 111.112, vouloir à son tour, de nouveau, revouloir; contrevoloir II, 111; desvoloir II, 111; — volonte, volente, volunte I, 49, volonté; voluntas; volentos, désireux, volontaire, de bonne volonté, disposé; volenteif, volenteis, dispos, sain; volonterif, vo-

Ientrif II, 234, volontaire, de bonne volonté, disposé; adj. formé sous l'influence du latin voluntarius; d'où l'adv. volentriment, volentriument, de bon gré, volontairement; volentiers. volantiers, voluntiers, volenteres I, 58. 271. 291. 306, volontiers; voluntarie; trop volentiers I, 234, mult, volentiers I, 240, etc.; - d'après le part. pres. devoloir, volant, voillant, vuillant, vulant, veuillant, et en souvenir du latin benevolens, on forma bienvoillant, bienvuillant, etc., bienveillant, affectionné; subst. ami, partisan; plus tard on retourna tout à fait au latin et l'on dit benivolent, benevolent; de méme bienvoillance, etc., bienveillance, affection, amitié, bonté; plus tard benevolance, benivolence: benevolentia; malvoillant, mauvoillant, mauvoillent, etc. I, 258, malveillant, ennemi; malevoillance, etc., malveillance, inimitié.

Volonte v. voloir.

Volt, voûté v. volte. Volt, vout, visage; vultus.

Volte, voute, vante II, 227. 288, voûté, caverne; volt, vout, vous, voûté, bombé; de volutus, de volvere; de là volter, voûter, arquer; voutiz, voltiz, voutice II, 301, voûté, ée; comp. envous, voûté, bombé, qui a une bosse; arvolt, arvol, de arc et volt, arcade, embrasure.

Volter v. volte.

Voltis, voltiz v. volte.

Voltrer, voutrer, voitrer, vutrer, vautrer; de volvere; fréquentatif voltriller, vutriller Dol. 244.

Voltriller v. voltrer.

Volunte v. voloir.

Voluntiers v. voloir.

Vomir II, 402, vomir; vomere.

Vooir v. veoir.

Vos, vus, vous pron. pers. 2e pers. plur. m. et f. I, 121. 126, vous; vos;

vostre I, 141 pron. pos. 2e pers. m. et f., votre, vos; avec l'article le vôtre, les vôtres; voster, vostra pour vester; d'où, par apocope, vost II, 405, puis voz, vos, vo, vou, vous I, 141, formes auxquelles j'applique ce que j'ai dit des correspondantes de la 1. pers., v. nos.

Vost v. vos. Vostre v. vos. Vou, voeu v. vo. Vou, votre v. vos. Vouer v. vo. Vouloir v. voloir. Vous, vous v. vos. Vous, voûté v. volte. Vout, voûté v. volte. Vout. visage v. volt. Voute v. volte. Voutis, voutiz, voutice v. volte. Voutrer v. voltrer. Vowerie v. vois. Voye v. voie. Voz v. vos. Vrai v. voir. Vraiement v. voir. Vrayement v. voir.

Vueil v. voloir.
Vuel v. voloir.
Vuidier v. vuit.
Vuil v. voloir.
Vuillant v. voloir.
Vuissier v. huis.

Vuit, vuide, void, voide I, 311, vide, privé; de viduus, par transposition de l'u pour les deux premières formes, et diphthongaison de l'i pour les autres; vb. vuidier, voidier, vodier, widier I, 104. 136. 191. 377, vider; viduare; le double w est picard pour vu; comp. desvuidier, desvider II, 25, 111, dévider, lancer ; esvuidier, esveudier II, 381, propr. évider, dissiper. Dans la signification subst., viduus, vidua, prit une autre forme: vedu, vedue, d'abord, puis l'u se prononça en consonne vedv. vedve II, 127, d'où l'on fit vef, fém. régulier veve, II, 369.

Vuiz, voix v. vois.
Vuiz, vide v. vuit.
Vul v. voloir.
Vulant v. voloir.
Vuler v. voloir,
Vus v. vos.
Vutriller v. voltrer.

## W.

Wage, gage v. gage.

Vregier v. vergier.

Vu v. vo.

Wage II, 142, vague; de l'ahal. wâc, goth. vegs, ib. Le double w au lieu de se décomposer en gu, comme à l'ordinaire, est devenu v dans la langue fixée.

Wager v. gage.

Wai v. guai et II, 402.

Waide, gaide, et avec le s intercalaire de la langue d'oïl, waisde, galsde, guesde, guède, pastel; lmâ. waisda, guasdium, guesdium, guaisdium (DC. s. v.), avec le même s intercalaire, qui semble avoir embarrassé M. J. Grimm II, 67. Waide dérive de l'ahal. weit, isatis, anglo-saxon vâd.

Waignon v. gaignon.
Waimenter v. guai.
Waïn v. gaïn.
Waing v. gaagnier.
Waires v. gaires et 11, 294. 5.
Waisde v. waide.
Waite v. gaite.
Waiter v. gaite.
Walecomme v. wilecome.
Wambais v. gambais.
Wanbison v. gambais.

Want v. gant.

Warance II, 275, garance; varantia pour verantia.

Warant, warantir v. garant. Warde, warder v. garder.

Warir v. garir.

Warison v. garir.

Warnir v. garnir.

Waschie, waschier v. gaschier. Waschis v. gaschier.

Waskarme II, 403.

Weier v. guet.

Weit v. guet.

Weiz v. guet.

Welcumier v. wilecome.

Welecome v. wilecome.

Welke, un conchylifère; une moule v. M. d. F. II, 102, note 3; de l'anglosaxon veole, veoloe, cochlea, murex; néerlandais welk, anglais wilk. Cfr. Dief. G. W. I, 181.

Werbler, werbloier, faire des roulades avec la voix, parler haut; de l'allem. wirbeln, faire un roulement (sc. avec la voix).

Werbloier v. werbler.

Were I, 158, amende qu'un meurtrier devait payer aux parents de sa victime; par extension amende encourue pour certains autres crimes ou délits; de l'allemand: ahal, wera, werigelt, anglo-saxon vere, allmod. währgeld, wehrgeld. Selon Schmeller le mot werigelt est composé de geld, argent, et de wera, valeur, prix, tandis que M. J. Grimm voit dens wera le goth. vair, ahal. wer, homme, ainsi hominis pretium.

Werpil v. I, 33.
Werpir v. guerpir.
Werre, werreglas v. veirre.
Werre, guerre v. guerre.
Werredon v. guerredon.
Werreier v. guerre.
Wes v. oes.
Wespe v. guespe.

Wessail, wesseyl, à votre santé. Halliwel s. v. wassail, dit: "From the A. S. was hoel, be in health. It was anciently the pledgeword in drinking, equivalent the modern your health. The term in later times was applied to any festivity or intemperance." Par suite de la permutation régulière du w allemand en gu, et du passage de la lettre s au r, on eut guersai, dont on perdit l'origine de fort bonne heure, à ce qu'il semble; car, ce mot ayant pris la signification d'intempérance, ivrognerie, gourmandise, on l'interpréta dans la langue d'oïl, en en faisant guersoi, c.-à-d. guere = beaucoup et soi=soif. Peut-être aussi cette transformation fut-elle faite sciemment par esprit de moquerie. Vb. gueisseillier Ben. III, 569, ivrogner.

West, notre ouest, de l'anglo-saxon vest, ancien norois vestr, occidens. Cfr. Dief. G. W. I, 228.

Wicht v. oit.

Wiet v. oit.

Widier v. vuit.

Wigre, espèce de javelot; de l'ancien norois vigr, javelot.

Wiket, guischet, guiehet; de l'ancien norois vik, recessus, angulus. Cfr. Dief. G. W. I, 139.

Wiket I, 33, hameau, et par mépris petite ville. J'ai admis que ce mot venait du celtique wie: breton gwik, bourg, cité, gwikad, bourgeois; gallois guîk, village; la même racine se trouve aussi dans l'allemand: ahal. wîh, wîch, vicus; allmâ. wîch, arx, civitas; goth. veihs κώμη, ἀργός.

Wilecome, wilecume, welecome, walecomme, terme de civilité dont on se servait pour saluer, équivalant à soyez le bienvenu; vb. wilcomier, welcumier, souhaiter la bienvenue à qqn., lui faire con accueil, puis accueillir en général, recevoir bien ou

mal; de l'allem. et immédiatement de l'anglo-saxon vilcume, vilcumian allmâ. willekomen allmod. willkommen, bewillkommen, mot composé de vil, ahal. wili, en composition bene et kommen, yenire.

Wilecomier v. wilecome. Wilecume v. wilecome.

Winage, winnager v. vin.
Wisarme v. guisarme.
Wit pour vuit.
Wit pour huit v. oit.
Witisme v. oit.
Wivre v. voivre.
Ws I, 142 pour vus.
Wuis v. huis.

## Y.

Ydle II, 231, idole; idolum, είδωλον. Yerre v. hierre. Ymage v. image. Ymagene v. image. Ypoerezie v. ypoerite.

**Ypocrite** II, 195, hypocrite; hypocrita (ὑπόχοιτης); **ypocrezie** II, 97, hypocrisie; hypocrisis (ὑπόχοισις).

Yresie II, 97, hérésie; haeresis (αξοεσις); herege, herese, hérétique; haereticus (αξοετικός), prov. heretge, esp. herege, ital. eretico.

Yver v. iver.
Yvre v. ivre.
Yvrer v. ivre.

7.

Za, zai v. çà et II, 278.











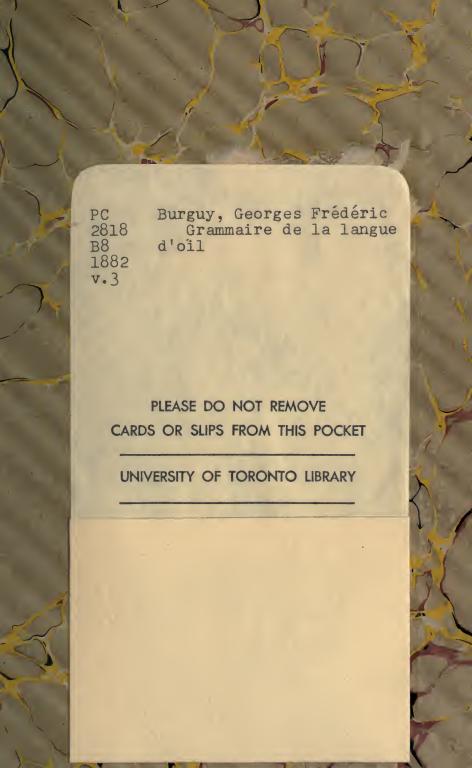

